

BM 134 3302018

Digitized by the Internet Archive in 2016 with funding from Wellcome Library

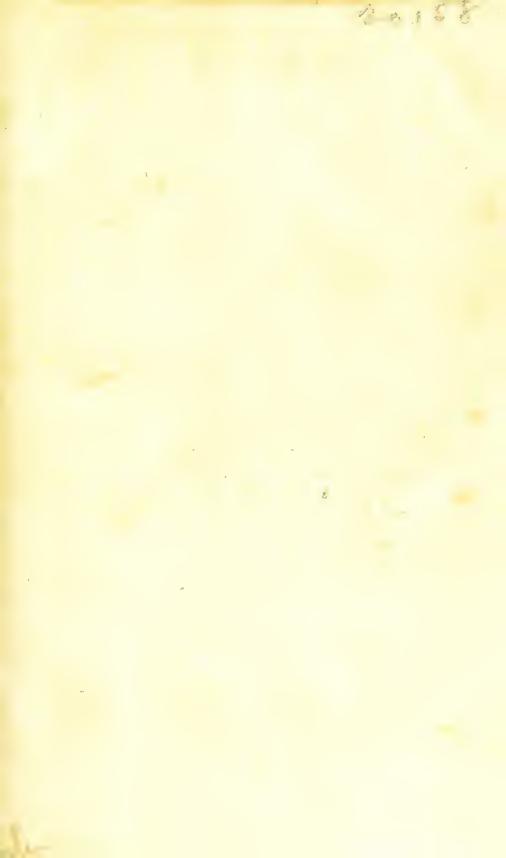







## SIECLES LITTERAIRES

DELAFRANCE,

O U

## NOUVEAU DICTIONNAIRE,

HISTORIQUE, CRITIQUE,

ET BIBLIOGRAPHIQUE,

DE tous les Ecrivains français, morts et vivans, jusqu'à la fin du XVIII<sup>e</sup>. siècle.

Contenant: 1°. Les principaux traits de la vie des Auteurs morts, avec des jugemens sur leurs ouvrages; 2°. Des Notices bibliographiques sur les Auteurs vivans; 3°. L'indication des différentes Editions qui ont paru de tous les Livres français, de l'année où ils ont été publiés, et du lieu où ils ont été imprimés.

PAR N.-L.-M. DESESSARTS, ET PLUSIEURS BIOGRAPHES.

TOME CINQUIÈME.

#### A PARIS,

Chez l'Auteur, Imprimeur-Libraire, Place de l'Odéon.

An Jx. (1801.)

20/58



# SIÈCLES LITTÉRAIRES

### DE LA FRANCE.

Nacquet. (Pierre) Ou a de lui: Le Peintre, comedie en 1 acte en prose, 1760, in-6°.

— Les Eaux de Passy, com. en 1 acte en prose, 1761, in-6°.

— Les Effets de l'Absence, com. en 1 acte en prose, 1763, in-8°. — Magie sans Magie, divertissement, 1763, in-8°.

— L'Embarras du Zele, divert. 1765, in-8°. — L'Henreux Retour, divert., 1766, in-8°.

NADAL, (Augustin) né à Poitiers, vint de bonne heure à Paris, où ses talens lui firent des protecteurs. Le duc d'Aumont, premier gentilhomme de la chambre, lui procura le secrétariat de la province du Boulonnais. L'academie des Inscriptions et belles - lettres l'admit au nombre de ses membres, en 1/06. Il mourut en 1741, à 82 ans. Ses ouvr. ont éte recueillis en 17.8, a Paris, en 3 vol. in-12. Le 1er. vol. offre des dissertations, des traites de morale, des remarques critiques. La plupart donnent une idee avantageuse du savoir et de l'esprit de l'auteur, mais non pas de son gout. Son style est guinde, diffus, trop souvent au dessons du mediocre. On trouve dans le 2<sup>e</sup>. volume des poésies diverses. Enfin, le 3<sup>e</sup>. volume contient des pieces de theâtre: Saül, Hérode, Antiochus ou les Machabees, Marianne et Moyse. Les quatre premières furent jonées, mais elles n'eurent qu'un succès ephémère.

NADAULT, (Jean) né à Montbard en Bourgogne, en 1701, mort... a traduit du latin, avec Daubenton: Acta acad. Natura Curiosorum, pour la collection acad., tome II, 1771. Il a donne quelques Mémoires dans le Recueil de l'acad. de Dijon.

NAIGEOY, (Jacq.-André), membre de l'institut national, a redige dans l'Encyclopedie methodique, les articles de la parlosophie ancienne et moderne. — Il est auteur du discours preliminaire de la dernière edition des Œuvres completes de Diderot, a laquelle il a preside, et de plusieurs

morceaux philosophiques, inserés dans les journaux.

NAIN DE TILLEMONT, (Louis-Sebastien le ) naquit en 1637, à Paris, et mourut en 1608. Admis à l'age de 10 ans aux petites écoles de Port-Royal, il fit des progres rapides. La scholastique n'avait aucun attrait pour lui, et l'histoire y gagna. Tout entier à celle de l'eglise, il commenca à recueillir des matériaux des l'âge de dix - huit ans. Plus occupé à écrire l'histoire de l'église qu'à en ambitionner les dignités, il se retira à Port-Royal des Champs, et ensuite à Tillemont près de Vincennes. (et homme, savant et modeste, ne sortit de sa retraite que pour aller voir en Flandre Arnaud, et en Hollande l'évêque de Castorie. De retour dans sa solitude, il mêla jusqu'à la fin, la mortification d'une vie pénitente aux travaux d'une étude infatigable. On lui doit : Mémoires pour servir à l'Histoire Ecclésiastique des 6 premiers siècles, 16 vol. in 40 .- L'Histoire des Empereurs, en 6 vol. in-4°. - Une Lettre contre l'opinion du père Lami, que Jesus-Christ n'avait point fait la Pâque la veille de sa mort. - Quelques ouvrages manuscrits, dont le plus considérable est l'Histoire des rois de Sicile de la maison d'Anjou.

NAIN, (Pierre le ) frère du

précédent, né à Paris en 1640, se retira à la Trappe, où il fut un exemple de pénitence, d'humilite, et enfin de toutes les vertus chretiennes et monastiques. Il fut sous - prieur de cette abbaye. Il y mournt en 1713, à 73 ans. Quoique l'abbé de Rancé sut ennemi des études monastiques, il permit sans donte à le Nain d'étudier et de faire part de ses travaux au public. On a de lui: Essai de l'Histoire de l'ordre de Cîteaux, en gvol. in-12. - Homelies sur Jérémie, 2 vol. in-8°. — Une traduction française de St. Dorothée pére de l'église grecque, in-8°. — La Vie de Rancé, abbé et reformateur de la Trappe, 2 vol. in - 12. — Relation de la vie et de la mort de plusieurs religieux de la Trappe, 6 vol. in-12, ouvrage plein d'onction. — Deux petits Traites, l'un de l'état du monde après le jugement dernier; et l'autre, sur le scandale qui peut arriver même dans les monastères les mieux régles, etc. - Elévation à Dien pour se préparer la mort.

Nancel, (Nicolas de) médecin, alla pratiquer cette science à Soissons, puis à Tours, où il trouva un établissement avantageux. Enfin il devint médecin de l'abbaye de Fontevrault en 1587, et y mourut en 1610, à 71 ans, avec la reputation d'un homme savant mais bizarre. On a

delui: Sticholog a Gracalatinaque, informanda et reformanda, in-8°. — Petri Ramivita, in-8°. — De Deo, de immortalitate animæ, contra Galenum; de sede animæ in corpore, in-8°. Il a aussi donné ces traités en français. — Discours de la peste, in-8°. — Declamationes, in-8°.

NANQUIER, (Simon) dit le Cog, avait du taleut pour la poésie latine, et un génie qui le distingue de la plupart des ecrivains de son siècle. C'est le jugement qu'on en porte à la lecture des deux poëmes que nous avons de cet auteur. Le premier qui est en vers élégiaques, a pour titre: De lubrico temporis curriculo, de que hom nis miseria. Le 2e poëme est en vers héroiques, et en forme d'eglogue, Paris, 1605, in-8°. Il roule sur la mort de Charles VIII, roi de France. On a encore de Nanquier quelques épigrammes, imprim, avec ses autres poesies, in-4°, sans date, au commencement du 16e siècle, ce poete vivait à la fin du The siècle.

Nanteuil, (Robert) graveur, naquit à Reims en 1630, d'un pauvre marchand, qui lui donna toute l'education possible. Le goût qu'il avait pour le dessin, se manifesta de bonne heure. Il eut l'avantage de faire le portrait de Louis XIV, et ce monarque lui témoigna sa satisfaction,

par la place de dessinateur et de graveur de son cabinet, avec une pension de mille livres. Ce maître n'a grave que des portraits, mais avec une précision et une pureté de burin, qu'on ne peut trop admirer. Il joignait à ses autres talens, celui de composer des vers, et de les débiter avec agrément. Il mourut à Paris en 1678.

NANTIGNI, (Louis Chasot de) në l'an 1690 à Saulx-leduc en Bourgogne, vint de bonne heure à Paris, où il fut chargé successivement de l'éducation de quelques jeunes seigneurs. Les soins qu'il était obligé de donner à une fonction si importante, ne l'empêchèrent point de se livrer à l'étude de l'histoire. On a de lui : Quatre vol. in-4°. sous le titre de Généalogies hîstoriques des rois, des empereurs, et de toutes les maisons souveraines. - Les Tablettes géographiques, in-12. Paris, 1725 .- Tablettes historiques, généalog, et chronologiques, 9 vol. in-24, Paris, 1748, et années suivantes. - Tablettes de Thémis, in-24, 2 parties, Paris, 1755.

NATIVELLE, (Pierre) célèbre architecte français, est auteur d'une architecture avec des fig. impr. à Paris, en 2 vol. in-fol. 1729, ouvr. estimé.

Nau, (François) de Paris,

a donné plusienrs pièces de theatre. - Les Dieux proterteurs de la France, opéraballet en 1 acte, 1744, in-4°. - La grande métamorphose, on l'annee merveilleuse, com. en i acte en vers, 174\*. -Esope an village, opéra-com. 1750, avec Mr. Valois d'Orville. - Iphis ou la fille crue garçon, opera-com. — Seul: Un intermède da marionnettes, en prose et couplets. — Amours nocturnes, 1746, in-12.—Poésies diverses, 1747, in 12.—Le Triomphe d'Hébe, cantale, 1 4\*. — Les observateurs de l'eclipse, épître en vers, 1 43, in-6°. - Recueil de différentes pièces de poésie, 1700, in 12. - Etrennes aux guerriers, 1749, in-12. Fables de Phèdre et de la Fontaine, mises en vandevilles, etc. - Fables de la Fontaine mises en chansons. -Plusieurs autres almanachs chantans. - Etrennes de l'amitie, 1775, in-24.—Almanach des francs-maçons, 1776, in-24.

Nauré, (Gabriel) né à Paris en 1600, fit des progrès rapides dans les sciences, dans la critique, dans la connaissance des auteurs, et dans l'intelligence des langues. Sou inclination pour la medecine l'obligea de se rendre à Padoue; où il se consacra à l'etude de cet art. Quelque tems après, le cardinal Bagni le prit pour son bibliothècaire

et l'emmena avec lui à Rome. Louis XIII lui donna ensuite la qualité de son medecin, avec des appointemens. Après la mort du cardinal Bagni, le cardinal Barberin l'attira auprès de lui. Naudé rappelé en France, fut hibliothécaire du cardina! Mazarin, qui lui donna deux petits bénefices. La reine Christine de Suède, instruite de son mérite, l'appella à sa cour. Naudé s'y rendit; mais les témoignages d'estime et d'amitie dont cette princesse le combla, ne purent lui faire aimer un pays contraire à sa santé : il mourut, en revenant, à Abbeville en 1653, à 53 ans. Ses principaux ouvrages sont : A pologie pour les grands personnages faussement soupçonnés de magie, Paris, 1625, in-12, réimprimée en Hollande en 1712.—Avis pour dresser une bibliothèque, 1644, in-8°. Addition à la vie de Louis XI in-6°. Curieuse. - B'bliographia politica, trad. en franç. par Chaline, ouvrage savant, mais peu exact. - Syntagma de studio liberali, 1632, in-4°. assez bon. — Syntagma de studio militari, à Rome, 1637, in-4°. ouvrage peu commun. - De antiquitate scholæ medicæ Parisiensis, 1628, Paris. in-8°. — Epistolæ, carmina. in-12, 1667.—Considerations politiques sur les coups d'état, 1643, in-4°; et 1673, in-4°, sous le titre de Science des princes. Veut-on savoir quels

sont les principes atroces de l'auteur sur le sujet qu'il traite? Il faut l'entendre s'expliquer sur la St. - Barthelemi, dit Palissot: « Certes, pour moi, s'écrie Naudé, encore que la St. - Barthelemi soit à cette heure egalement condamnée par les protestans et par les catholiques, et que M. de Thou ait rapporté l'opinion que son père et lui en avaient, je ne craindrai pas de dire que ce sut une action très-juste.... C'est une grande lâcheté, ce me semble, à tant d'historiens français, d'avoir abandonné la cause de Charles IX, et de n'avoir montré le juste sujet qu'il avait en de se défaire de l'a miral et de ses complices. Il convenait d'imiter les chirurgiens experts, qui, pendant que la veine est ouverte, tirent du sang jusqu'aux defaillances, pour nettoyer les corps cacochimes de leurs mauvaises humeurs. Ailleurs, it offre à ceux pour qui cette journee sanglante est un objet d'horreur, la longue énumération des massacres qui ont en lieu pour l'affermissement de l'ambition de quelques hommes, et cet orateur du menrtre conclut que la St.-Barthelemi, ayant été la plus nécessaire et la plus juste de ces proscriptions, il y a de quoi s'etonner qu'elle n'ait pas été plus grande». Quelques curieux recherchent son instruction à la France sur la vérité

de l'histoire des frères de la Rose - Croix, Paris, 1623, in-8°. — Jugement de tout ce qui a été imprime contre le cardinal Mazarin, in-4°. 1650. — Avis à Nosseigneurs du parlement sur la vente de la bibliothèque du cardinal Mazarin, 1652, in-4° peu commun. — Remisede la bibliothèque entre les mains de M. 'Lubeuf, in-4°, 1651, plus rare encore. — Le Marfore, ou discours contre les libelles, Paris, 1620, in-8°. Ouvrage extrêmement rare.

NAUDÉ, (Philippe) né à Metz en 1654, de parens pauvres, se retira à Berlin après la révocation de l'édit de Nantes. Il fut reçu de la société des sciences en 1701, et attaché en 1704 à l'acad. des princes, comme profess. de mathématiques. On a de lui une Géométrie, in-4°, en allemet quelques autres petites pièces dans les Miscellanea de la société de Berlin.—Divers Mem. dans les Miscellanea Berolinensia.

Nauze, (Louis Jouard, sieur de la) naquit à Ville-Neuve d'Agénois, le 27 mars 1696, Il fut élevé au collège des jésuites d'Agen, et entra ensuite dans cette société célèbre. Après s'y être exercé quelque tems au grand art d'enseigner; il la quitta et vint à Paris, où il se chargea de l'éducation duduc d'Antin.

Le succès qu'elle eut, et l'attachement qu'il avait pour son eleve, l'engagèrent encore à prendre les mêmes soins du fils. Malgré tous les soins qu'il prit de l'un et de l'autre, il ne se livra pas avec moins d'ardeur à l'étude des lettres et de l'antiquité. Sans ambition et sans intrigue, il vécut dans la maison d'Antin, et ne s'occupa plus que de chronologie, d'histoire et des arts. L'académie des inscriptions et belles-lettres le reçut au nombre de ses membres, en 1729. Il se fit d'abord remarquer dans la dispute que fit naître le système chronologique de Newton. Le père Souciet l'ayant attaqué, il ent pour adversaire la Nauze, qui lui repondit en cinq lettres, imprimées dans les tom. V et VI du Recueil donné par le père Desmolets, sous le titre de Continuation des Mémoires de Littérature, de Sallengre, Cette réponse est écrite avec beancoup d'ordre, de clarté et de precision. Il y regne une politesse et un ton de déférence, qui sont l'effet de la modestie qu'on appercoit toujours dans les écrits de la Nauze. Ils consistent principalement en 30 Memoires, lus à l'acad. des belles - lettres, et inserés dans son Recueil. Quelquesuns sont assez longs et formeraient de petits traités. Il y revient au système de Newton; et on lui a appliqué ce qu'on disait d'Hector: si Troye

avait pu être désendue, elle l'aurait été par ses mains. La Nauze fut combattu par Freret, et dans une pareille lutte, c'etait Achille; il eut aussi à faire, sur quelques points de géographie, à d'Anville, qui remporta presque tout l'avantage. La Nauze développa très-bien la manière dont Pline a traité des arts, et éclaircit, avec autant d'esprit que d'érudition, plusieurs sujets aussi curieux que difficiles de la haute antiquité. Il avait composé un grand ouvrage sur la chronologie, qui est resté manuscrit. Il n'a publié séparément qu'une traduction d'un livre de Blosius, intitulé: le Directeur des ames religieuses; preuve des sentimeus de piété qui l'animaient, et avec lesquels il mourut au mois de mai 1773.

Nauzell, (de) a traduit de l'allemand: Œuvres pastorases de M. Mertgehn, 1782, 2 vol. in-16.

NAVAILLES POEYFERRÉ, (Jean-Baptiste-Xavier de) de l'acad, de Pau, sa patrie. On a de lui: Eloge historique de Henri IV, Pan, 1776, in-12.

NAVARRE, opticien, est auteur de l'Invention d'une nouvelle lunette astronomique, dans le Recueil des savans étrangers, tom. 8<sup>e</sup>.

Navarre, avocat, a donné:

Amusemensgéographiqueset historiq.; 1788, 2 vol. gr. in-8°

Naveau, (Jean-Baptiste) né à Puiseaux, en 1716, sut sermier des devoirs de Bretagne, directeur de la correspondance, et est mort le 2 sevrier 1762. Ilest auteur d'un ouvrage estimable, intitulé: Le Financier citoyen, 1757, 2 vol. in-12.

NAVIER, (Pierre-Toussaint) médecin, né à St.-Dizier en Champagne, mort en 1779, a publie: Lettres sur quelques observations de pratique et d'anatomie, 1751, in-4°. - Lettre à M. Aubert, dans laquelle on examine: si le péritoine enveloppe immédiatement les intestins, 1751, in-4°. — Réplique à la critique du libelle de M. Aubert, sur ce même sujet, 1752, in-12. — Dissertation en forme de lettre sur plusieurs maladies populaires, 1753, in -8°. — Dissertation sur les scorbutiques, 175\*. — Observations sur l'amolissement des os en général, 1755, in-12. — De therm's borboniensibus, apud campanos specimen med. pract. 1774, in-4°.-Réflexions sur les dangers des inhumations précipitées et sur les abus des inhumations dans les églises, 1775, in-12. — Contrepoisons de l'arsenic, du sublimé corrosif, du verd-degris et du plomb, suivis de trois Dissertations, etc. 1777, 2 vol. in-12, 1782, in-8°.—
Précis des moyens de seconrs
pour les poisons corrosifs, extrait de l'ouvrage des contrepoisons, 1778, in-8°.—Questions sur le vin de Champague mousseux, 1778, in-8°.
—Beaucoup de Mém. dans le
Recueil de l'acad. des scienc.
— Sa découverte de l'éther
nitreux, et ses combinaisons
du mercure avec le fer, l'ont
rendu célèbre.

Navières, (Charles de) poète français de Sedan, était calviniste et gentilhomme servant du duc de Bouillon. Il fut tué à Paris en 1572, au massacre de la St.-Barthelemi. Colletet croit qu'il y survecut 40 ans. Ou a de lui, entrautres ouvrages, un poème de la Renommée, Paris, 1571, in-8°; et une tragéd. intitulée Philandre.

NECKER, (Jacques) deux fois ministre des finances sous Louis XVI, né à Genève en 1732. On a de cet homme célèbre : Réponse au Mémoire de l'abbé Morellet, sur la Compagnie des Indes, 1769, in-4°. — Eloge de Colbert, conronné par l'acad, française, 1773, in-8°. — De la legislation et du commerce des graius, 1775, in-4°.—Compte rendu au roi au mois de janvier, 1781, in-4°.—Memoire sur les administrations provinciales, 1781, in-4°. —De l'administration des finances de la

France, 1784, 3 vol. gr. in 8°. - Œuvres, Londres, 1785, in-4°. — Correspondance de Necker avec Calonne, 1787, in-4°. - Défense contre Caloune, 1787, in-12. — Mem. d'avril 1787, in-4°. - Réponse de Necker au discours prononcé par Calonne à l'assemblée des notables, 1787, in-8°. — Nouveaux éclaircissemens sur le Compte rendu, 1788, in-4°. — Del'importance des opinions religieuses, 1788, in-8°. — Discours de Necker dans l'assemblée des Etats-généranx en mai 178), in-4°. - Lettre au président de l'assemblée nationale, du II septembre, 178), in-10. Mémoire lu à l'assemblée nationale le 14 novembre 1789, in-4°. - Observ. sur l'Avantpropos du Livre rouge, 1790, in-4°. — Sur l'administration de Necker, par lui-même, 1791, in-8° et in-12. — Du pouvoir exécutif des grands Etats, 1792, in-8°. - Bellex. présentées à la nation française sur le procès intenté à Louis XVI, 1792, in-8°. — De la Révolution française, 3 vol. in-8°. —Cours de morale religieuse, 1800, 3 vol. in-8°. -Des Mémoires, etc.

Necker, (M<sup>me</sup>.) femme du précedent, morte à Copet en 1796. Peu de femmes, placées comme M<sup>me</sup>. Necker au poste de la faveur et de la fortune, ont laisse une célebrité plus honorable. Le bien qu'elle a produit, les occupations touchantes anxquelles elle s'est livrée, lorsqu'elle ne pouvait songer qu'à ses jouissances personnelles, ont rendu sa memoire chère à toutes les ames sensibles. Mme. Necker joignait à beaucoup d'esprit une morale sevère, affermie par les sentimens religieux. Son langage, sonstyle, toujours ornés par des images, ne lui servait qu'à exprimer des vues sages et des sentimens raisonnables. La biensaisance était l'ame de toutes ses pensées et de tous ses projets. Elle en avait contracté l'heureuse habitude des l'enfance. et au milieu des vicissitudes de la vie. Mme. Necker avait connu jusqu'à l'âge de vingtquatre ans, toutes les privations qui naissent de la détresse; ensuite, et de fort bonne heure, elle avait éprouvé les atteintes des douleurs nerveuses les plus pénibles; en avancant vers le terme de la vie, ces douleurs étaient devenues aiguës et insupportables. C'est au milieu de ces traversesqu'elles'exerçait aux actes de la bienfaisance la plus active: on se souvient encore à Paris des soins qu'elle s'est donnés pour adoucir le sort des malades, celui des enfans et des prisonniers : elle dirigeait particulièrement un hospice, qui etait devenu l'exemple et le modèle de toutes les maisons destinées au soulagement de l'humanité. Ses re-

lations avec les gens de lettres sont connues; elle se plaisait singulierement au milieu d'eux, non pour y faire briller son esprit, mais pour s'éclairer et s'instruire. Ceux qui reunissaient le plus de vertus et de talens, lui convenaient davantage. Quelques-uns l'ont peinte; parmi ceux qui lui etaient particulièrement attachés, nous ne citerons que le témoignage de Thomas : -Mon ame (disait-il) devient de plus en plus solitaire dans Paris. La maison de Mme Necker et la mienne sont les deux senles que j'habite : je passe de chez elle chez moi, et de chez moi chez elle; et quand j'ai le bouheur de la trouver seule, ou presque seule, je crois n'avoir point chaugé de place. Mesopinions, mesidées, mes sentimens, ou s'accordent parfaitement avec les siens, ou s'y épurent et s'y perfectionnent. Elle m'anime à tont ce que j'aime, et m'inspire encore plus de mépris pour tout ce que je dédaigne ou ne puis souffrir. Elle n'a qu'un objet, ou plutôt elle en adeux, qui pour elle ne sont qu'un, les lumières et la vertu; elle n'éclaire son esprit, que pour rendre son ame meilleure, et chacune de ses idées se transforme en un sentiment moral: elle a suivi cette route toute la vie, et c'est aiusi qu'elle est parvenue à une pureté et à une élévation de caractère qui a pen d'exemples. Pen de l

gens sont faits pour la connaître, et son ame est un de ces sanctuaires religieux, où l'on ne peut pénétrer, sans être ému d'attendrissement et de respect. J'ai le bonheur d'avoir une partie de ses opinions; mais je suis loin d'en avoir fait le même usage qu'elle. Les idées morales qu'on a dans l'esprit, et qui ne se réalisent pas, sout comme le papiermonnaie, qui ne pourrait être changé en richesses réelles; c'est une représentation de bien qui ne fait que nous avertir de notre pauvreté. J'ai du moins le mérite de vivre avec elle; et en la voyant, ce que je desire d'être, me console de ce que je ne suis pas. Chaque heure que je passe auprès d'elle, laisse au fond de mon cœur des impressions donces et touchantes, qui me rendent plus content de moi-même, en me laissant le desir de me rapprocher d'elle davantage. —On a de Mme. Necker, les ouvrages suivans: Les inhumations precipitees, 1790, in-8°. — Réflex, sur le divorce , 1795, in-8°: ouvrage anquel tous les hommes d'esprit, et toutes les ames sensibles out rendu hommage. — Sur l'établissement des Hospices. — Mélanges extraits des mannscrits de Mme. Necker: ouvrage posthume en 3 vol. in-8°, impr. chez Charles Pougens, an VI (1798.

NÉE DE LA ROCHELLE,

(Jean-Baptiste) subdélégué à Clameci, mort le 24 décembre 1772, âgé de plus de 80 ans, a donne : Le maréchal de Boucicault, 1714, in-12.

— Histoire du véritable Démétrius, 1715 — 17, in-12.

— La Duchesse de Capoue, 1732, in-12. — Mém. pour l'Histoire du Nivernois, avec des Dissertations, 1747, in-12.

— Commentaire sur la Coutume d'Auxerre, 1749, in-4°.

NÉE DE LA ROCHELLE, libraire à Paris, est auteur de la Vie d'Etienne Dolet, 1779, in-8°.

NÉEL, (Louis-Balthazart) né à Rouen, mort en 1754. On lui attribue: Voyage de Paris à St.-Cloud par mer et par terre, 1751, in-12.—Hist. du maréchal de Saxe, 1752, 3 vol. in-12. — Il est auteur d'une Histoire de Louis, duc d'Orléans, mort en 1752. — Et de plusieurs Pièces de vers sur différens sujets.

NEMOURS, (Marie d'OR-LÉANS) fille du duc de Longueville, duchesse de Nemours par son mariage avec Henride Savoie, née en 1625, et morte en 1707, a laissé des Mémoires écrits avec fidélité et d'un style très-léger. Ces Mémoires ont été imprimés à Paris séparément, in-12. On les a joints ensuite à ceux de joly, dans une édit. d'Amsterdam.

Nerveu, jésuite, naquit à St.-Malo en 1639. Il était à la tête du collége de Rennes, lorsqu'il mourut. On ne dit point en quelle annee. Tous les onvrages du P. Nepven ont la piété et la morale pour objet; tels sont: De la connaissance et de l'amour de Notre-Seignenr, 1(81, in-12. - Méthode d'Oraison, in-12. 1691 — 1698. — Exercices intérieurs pour honorer les mystères de Notre-Seigneur, 1691, in-12.—Retraite selon l'esprit et la méthode de St.-Ignace, Paris, 1687, in-12.— La manière de se préparer à la mort, Paris, 1603, in-12. - Pensées et réflexions chrétiennes pour tous les jours de l'année, 1699, 4 vol. in-12.--- L'Esprit du christianisme, 1700 . in-12.

NÉRON, (Pierre) jurisconsulte, a donné un Recueil d'Edits et d'Ordonnances, 2 vol. in-fol.

Nerver, (Michel) médecin, né à Evreux, mort en 1729, à 66 ans, exerça sa profession dans sa patrie avec distinction. Il a laissé un grand nombre de Notes, en manuscrit, sur les livres sacrés. On a de luiquatre explications sur autant de passages du Nouveau-Testament.

NESLE, (N. de) né à Meaux, mourut à Paris en 1767 dans un âge avancé. Il cul-

tiva d'abord la poésie, et fit beaucoup de vers médiocres. Son poëme du Sansonnet, imitation de Vert-Vert, est ce qu'il a fait de plus passable en ce genre : on y trouve quelquesdétails admirables. Ayant quitte les vers pour la prose, il donna l'Aristippe moderne, 1738, in-12: plein de choses communes, et écrit sans énergie.—Les Préjugés du public, 1747, 2 vol. in-12. — Les Préjugés des anciens et des nouveaux philosophes sur l'ame humaine, Paris, 1765, 2 vol. in-12. — Les Préjugés du puplic sur l'honneur, Paris en 1766, 3 vol. in-12. Il mourut pauvre et accablé des infirmites de la viellesse.

NESMOND, (Henri de) se distingua de bonne heure par son éloquence. Il fut évêque de Montauban, ensuite archevèque d'Albi, et enfin de Toulouse, L'acad. française se l'associa en 1710. Louis XIV faisait un cas particulier de ce prélat. Un jour qu'il haranguait ce prince, la mémoire lui manqua : Je suis bien aise, lui dit le roi avec bonté, que vous me donniez le tems de goûter les belles choses que vous me dites. Il mourut en 1727. On a un Recueil de ses Discours, Sermons, etc. impr. à Paris en 1734, in-12. Son style est simple, soutenu, énergique; mais il manque souvent de chaleur. Nesmond cultivait la poesie; mais il ne faisait des vers, que lorsque, dans la societé, les circonstances les lui arrachaient, pour ainsi dire. Il adressa ces vers à une jeune femme qui se livrait à une coquetterie, dont sa jeunesse, dit d'Alembert, lui cachait le danger:

- " Iris, vous comprendrez un jour
  " Le tort que vous vous faites:
  " Le mépris suit de près l'amour
  " Qu'inspirent les coquettes;
  " Songez à vous faire estimer,
- ». Plus qu'à vous rendre aimable;
   » Le faux honneur de tout charmer
   » Détruit le véritable.»

Ce sermon, ajoute d'Alembert, en valait bien un autre. Mais il y a une chose singulière à remarquer au sujet de ce couplet, c'est que d'Alembert, qui l'attribue à Nesmond dans le 4e tome de l'Hist. des membres de l'acad. franç. p. 393, oublie que dans le 3e tome, page 350, il l'a attribué à Fénélon, avec un trèsléger changement d'expressions et de mesure.

Neufforge, architecte et graveur, a publié: Recueil élément. d'architecture, 1759 et 1763, 5 vol. in-fol.

NEUF-GERMAIN, (Louis de) poète du tems de Louis XIII, dont les poesies, imprimees en 2 vol. in - 4°, sont tombées dans l'oubli. Son nom ne l'est pas, parce que Voiture s'est moqué de lui, et qu'il se trouve accolé avec celui de la Serre dans les Satires de Boi-

T 2

leau. Il mérite eucore une autre célébrité par la bassesse avec laquelle il s'était déclaré le courtisan des grands. Il se qualifiait poète hétéroclite de Monsieur, frère unique de sa majesté.

Neuré, ( Mathurin de ) mathématicien du 17e siècle, natif de Chinon, précepteur des enfans de Champigni, intendant de justice à Aix. Il fut chargé ensuite de l'éducation des princes de Longueville, qui l'honorèrent de leur estime et de leurs bienfaits. Ses ouvrages sont: Deux Lettres en français, en faveur de Gassendi, contre Morin, à Paris, chez Courbé, 1650, in-4°. - Une autre Lettre fort longue en latin, an même philosophe, qu'on trouve dans la dernière édition de ses Œuvres, — Et un Ecrit, aussi en latin, de 61 pages in-4°, sur quelques contumes ridicules et superstieuses des provençaux.

NEUVILLE, (Charles Frey de) jésuite, né au Menil-Hue, dans le diocèse de Coutances, le 20 avril 1693, fut envoyé par ses parens au collège de Rennes pour y faire ses études. Il y parut à peine, qu'il s'y distingua; il fit des progrès dans les langues savantes, l'histoire et la géographie, qui étonnèrent ses maîtres. Une application constante, une pénétration promp-

te et rapide, une heureuse facilité, une imagination vive et brillante, furent les dispositions qu'il apporta aux études. Le jeune de Neuville était dans sa dix - septième année, lorsqu'agréé par la société, elle l'envoya faire son noviciat à Paris. « Dans ses denx années d'épreuve, dit un de ses confrères dans la préface de la dernière édition des sermons du Père de Neuville, il fallut se plier à une règle, dont la plus grande austérité consistait dans une dépendance continuelle; presque pas un moment dans la journée, dont l'emploi fut arbitraire; des exercices variés qui se suivaient, qui se coupaient, qui rompaient sans cesse la volonté propre, et dans tout cela, pas un instant pour les lettres; ce sacrifice couta au jeune novice : il le fit, et depuis il a avoué que ces deax années, qu'on regarde comme perdues, lui avaient été très-utiles, parce que l'habitude de la méditation qu'il y avait contractée, lui avait appris à envisager les objets sous leurs faces différentes, à analyser ses idées, à les pénétrer, à les approfondir, à les classer ponr ainsi dire, dans l'ordre où elles devaient être ». Plus de 18 ans s'écoulèrent, soit aux études particulières, du P. Neuville, soit dans l'emploi difficile d'enseigner pour lequel il semblait être né. Après

sa théologie, il s'appliqua à l'histoire. C'était la partie de la littérature à laquelle il aurait mieux aimé se consacrer, s'il eût été le maître de choisir, ou si, en saveur de son goût particulier, il avait eu l'adresse de mieux cacher son talent pour la chaire; mais quelques sermons qu'il prêcha pendant qu'il enseignait la philosophie, le décelèrent à ses supérieurs. Ils virent tout ce qu'il pouvait devenir dans cette carrière. Ils l'exciterent ou plutôt, comme dit l'éditeur de ses sermons, le P. de Neuville reçut leurs crdres avec respect, et s'y conforma avec soumission. Le P. de Neuville, débuta dans la carrière de la chaire en 1736; ses premiers discours attirèrent la foule et il l'a fixa: tout le tems qu'il a prêché, il a été suivi. On ne s'arrêtera point à caractériser ses sermons, il n'a ni la sublimité de Bossuet, ni la profondeur de Bourdalone, ni le touchant de Massillon; mais sa manière tient un peu de celle de ces trois grands orateurs et beaucoup plus de celle de Fléchier. Il avait fait une étude réfléchie du cœur humain; il parait en connaître tous les détours, et c'est sans doute, à cette étude, à cette conmaissance des passions qu'il faut attibuer son goût pour l'histoire. Les bienlaits du roi vinrent le chercher dans sa retraite et répandirent quelque douceur sur sa vieillesse. Ce bonheur passager fut trouble par le bref du pape Clément XIV, qui anéantit les jésuites. Le P. de Neuville, extrêmement sensible, mais toujours soumis au St.-Siège, écrivit à ses confrères: « Montrons par notre conduite, que la société etait digne d'une autre destinée. Que les discours et les procédés des enfans fassent l'apologie de la mère. Cette maniere de la justifier sera la plus éloquente et la plus persuasive ». Le P. Neuville mourut le 13 juillet 1774, dans sa 81e année. Sa conversation était aussi brillante que ses discours. Dans l'entretien le plus familier, on retrouvait cette abondance, cette facilité, cette propriété de termes, qui éton-. naient d'autant plus, qu'il n'y mettait point la recherche que quelques critiques reprochaient à ses sermons. Obligé de paraître dans le monde le plus distingué, il savait se faire respecter et respectait lui-même les égards dus aurang. Le maréchal de Belle-Isle, avec lequel il était trèslié, employa quelquesois sa plume pour des affaires secrètes; et comme il eut part à quelques Mem. où le duc de Choiseul était peu ménagé, lorsque le P. de Neuville prononça l'oraison funèbre du marechal, on en fit l'éloge devant ce ministre, qui dit: Le P. de Neuville fait de beaux

discours et de mechans Mem. Il avait une sorte de gaieté grave et modeste, mais agréable et piquante. Il parlait bien de tout, mais son attrait particulier était pour les réflexions que lui inspiraient les devoirs de son état, et la résolution de les remplir. Sa sensibilité lui donnait une espèce d'empressement pour la consolation des malheurenx: il quittait tout pour enx, et'sa douceur insinuante servit plusieurs fois à essuver leurs larmes. Le P. de Neuville avait commencé la révision de ses sermons avant sa mort, mais il mosait pas se wesser. Lorsqu'on yeur aller vîte, disait-il, il est fâcheux d'avoir plus de goût que d'esprit. D'ailleurs, il semblait redonter l'impression; il y entrait sans doute de la modéstie, mais eucore plus de crainte que ce ne fut pour lui une source de tracasseries et de chagrins. Comme ilavait beaucoup de goût pour l'histoire, il avait rassemble 3 volumes d'Observations historiques et critiques, où l'on trouvait une critique saine et des discussions'intéressantes. La crainte qu'ou ne trouvât dans cet ouvrage toute autre chose que ce qu'il voulait dire, le determina à le jeter au feu quelques mois avant sa mort. Ses Seimons ont été publies en 1776, en 8 vol. in-12: On a encore de lui: Oraison funebre discardinal de Fleury; in-4°.

et in-12, 1743. - Oraison funèbre du maréchal de Belle-Isle, in-4°., 1761. — Observations sur l'institut des jésnites, 1761, in - 12. - La morale du Nouveau - Testament, ou Réflexions chrétiennes à l'usage des séminaires, 3 vol. in - 12. — Le père Neuville avait un frère aîné, jésuite comme lui, mais moins célèbre par le talent de la chaire, quoiqu'il l'eût exercé avec succes. Ses confrères le jugèrent plus propre à d'autres emplois. Après la dissolution de la sociéte, il se retira à Rennes, où il mourut au mois d'août 1773, dans sa 81°, année. Soit modestie d'auteur, soit humilité chrétienné, le P. Neuville l'aîué avait condamné ses Sermons à l'oubli. Frey de Neuville, son neven, les a publiés au nombre de 16, en 2 vol. in-12.

Neuville, (Jos. de) capitaine des invalides à l'Orient, né à Sangaste; pres de Calais, en 1,07, a publié: La Famille infortunée, 1737, in-12. -Une Muse militaire, 1738, in-8°. - La Comédienne, comed. en 1 ac. en prose, 1740, in-12: - La nouvelle Astronomie du Parnasse, 1740, in-12. - Lettres sur l'exposition des Tableaux au Louvre, en 1710, 1741, in-4°. - Almanach nocturne, 1740-1742, in - 12. - Consessions de la Baronne de .... 1743, 2 vol. in - 12. - La petite nièce d'Eschyle, histoire athénienne, 1761, in-6°.

NEUVILLE, (Didier-Pierre CHICANAU de) avocat au parlement, naquit à Nancy, d'une famille noble, en 1720. Il entra dans les gardes du roi de Pologne (Stanislas), prit ensuite le parti du barreau, qu'il abandonna lorsqu'il vit qu'on ne pouvait parvenir, dans cet etat, que par une étude longue et aride des lois. Il accepta la place d'inspecteur de la librairie, à Nîmes, à laquelle on lui faisait espérer que des émolumens fixes seraient attachés; mais, au bout de deux ans, n'ayant reçu aucun honoraire, et n'ayant obtenu qu'avec bien des difficultes, quelques modiques gratifications, il revint à Paris. Il voulnt alors entrer dans l'état ecclesiastique, et venait de recevoir la tonsure, lorsqu'il obtint une place de professeur d'histoire au collége de Toulouse. Il y est mort au mois d'octobre 1781. On a de lui le Bouquet, conte, 1748, in-12. -L'Oracle de Cythere, 1752, in-8°. — Chansi, conte, avec le Moyen d'être heureux, de Riviere, 1750, in-12. — Considerations sur les Ouvrages d'esprit, 1758, in - 12. — La Feinte supposee, comedie en Tacte, en prose, 1750. — Le Dictionnaire philosophique, ou Introduction à la connaissance de l'homme, dont la 3°. edit. est de 1762, petit in-8°.

Nevers, (Ph.-Jul. Maza-RIN-MANCINI, duc de) chevalier des ordres du roi, etait neveu du cardinal Mazarin. Il naquit à Rome, et reçut de la nature beauconp de goût et de talent pour les belles - lettres; mais ce goût ne parut point dans ses cabales pour la Phèdre de Pradon, contre celle de Racine. Made des Houlières, amie de Pradon, fit, au sortir de la première representation d'un des chef-d'œuvres de la scène française , le fameux sonnet :

" Dans un fauteuil doré , Phèdre ,
" tremblante et blême ,

» Dit des vers où d'abord personne » n'entend rien, etc,»

Mais il ne parnt point sous son nom. On chercha par-tout à deviner l'auteur. L'es amis de Racine les attribuerent au duc de Nevers, et parodierent le sonnet:

« Dans un patais doré, Damon, » jaloux et blême,

» Fait des vers où jamais personne » n'entend rien :»

C'était aussi peu rendre justice à ce duc, dont ou a des vers fort agreables, qu'il la rendait peu lui-même à Racine, dont il n'estimait point les ouvrages. Mais, dans une telle chaleur des esprits, pouvait - on bien apprécier les choses? Un parti ne cherchait qu'à décrier l'antre, qu'à l'e. craser. Les couleurs dont on

peignait le duc dans la parodie, étaient affreuses; mais on y traita sa sœur encore plus indignement.

"Une sœur vagabonde, aux crins
"plus noirs que blonds,
"Va dans toutes les cours, etc."

Il ne douta point que cette atrocite ne vint de Despréaux et de Racine. Dans son premier transport, il parla de les faire assommer. Tous deux désavouèrent les vers dont le duc les croyait les auteurs; ils en redoutèrent les suites terribles. Cette affaire ent pu réellement en avoir, sans le prince de Condé, fils du grand Condé, qui prit Racine et Despréaux sous sa protection. Il fit dire au duc de Nevers, et même en termes assez durs, qu'il regarderait comme faites à lui - même, les insultes qu'on s'aviscrait de leur faire. Il fit même offrir aux deux amis l'hôtel de Condé pour retraite. Si vous êtes des innocens, leur dit-il, venez-y; et si vous êtes coupables, venez-y encore. Cette querelle fut eteinte, lorsqu'on sut que le chevalier de Nantouillet, le comte de Fiesque, Manicand, et quelques autres seigneurs de distinction, avaient fait, dans un repas, la parodie du sonnet. Le duc de Nevers mourut en 1707, après avoir publié plusieurs pièces de poésie d'un goût singulier, et qui ne manquent ni d'esprit, ni d'imagi-

tion. On connaît ses vers contre Rancé, le réformateur de la Trappe, qui avait écrit contre l'archevêque Fénélon.

" Cet abbé qu'on croyait paitri de " sainteté,

» Vieilli dans la retraite et dans 
» l'humilité,

» Orgueilleux de ses croix, bouffi » de sa souffrance,

» Rompt ses sacrés statuts en rom-» paut le silence;

» Et contre un saint prélat s'ani-» mant aujourd'hui,

» Du fond de ses déserts déclame » contre lui;

» Et moins humble de cœur, que
» fier de sa doctrine,
» Il ose décider ce que Rome exa-

» mine».

NEVEU, professeur dans l'art de dessiner et à l'école polytecnique de Paris, a donné le cours sur son art, dans le journal de cette école 1795 et 1796.

NICAISE, (Claude) de Dijon, embrassa l'état ecclésiastique, et se livra tout entier à l'étude et à la recherche des monumens antiques. Il cultiva les lettres jusqu'à sa mort, arrivée au village de Velley en 1701, à 78 ans. On a de lui : L'Explication d'un ancien monument trouvé en Guyenne, Paris, in-1°; et un Discours sur les Syrènes , Paris, 1691, in-4°. Il y prétend qu'elles étaient des oiseaux, et non pas des poissons, ou des monstres marins.

NICERON, (Jean-François) minime, natil de Paris, mort à Aix en 1646, agé de 33 ans, s'appliqua à l'optique, et sut ami du célèbre Descartes. Ce jeune auteur donnait les plus grandes espérances, lorsqu'il fut moissonne à la fleur de son âge. On a de lui : l'Interprétation des chiffres, ou Régle pour bien entendre et expliquer solidement toutes sortes de chiffres simples, trad. de l'italien d'Antonio-Maria Cospi, in - 8°, 1641. — La Perspective curieuse, ou Magie artificielle des effets merveilleux de l'optique, avec la Catoptrique du P. Mersenne, Paris, 1652, in-fol. - Thaumaturgus opticus, 1646, in-fol.

NICERON, (Jean-Pierre) parent du précéd., barnabite, ne à Paris en 1685. Après avoir professé les humanités, la philosophie et la théologie dans son ordre, il se consacra à la chaire et à l'étude de la bibliographie. Il mourut à Paris en 1738, âgé de 53 ans. Niceron est principalement connu par une compilation en 40 vol. in-12, intitulée: Mémoires pour servir à l'Histoire des Hommes illustres dans la république des lettres, avec un Catalogue raisonné de leurs ouvrages. Le premier défaut de cette Collection, est de donner le titre d'illustres à des ecrivains qui ne l'ont jamais eté, et qui ne le seront jamais, parce qu'ils ne méritent pas

de l'être; le second, est d'être écrite avec une inégalité de style, rébutante pour le lecteur le moins difficile. Il est vrai qu'un ouvrage de cette espèce n'est pas fait pour être lu de suite; mais cette inégalité se trouve dans le même article, parce que chaque article n'est qu'une compilation des jugemens de divers journalistes. La vraie cause d'une telle bigarrure, est que le P. Niceron employait ses matériaux, sans se donner la peine de les digérer et de les refondre. On est sur-tout choqué d'y trouver nuchaos perpétuel, qui n'est assujetti à ancune règle, pas même à l'ordre chronologique, pas même à l'ordre alphabetique. Les écrivains nationaux et étrangers. sacrés ou profanes, philosophes ou théologieus, célèbres ou obscurs, sont confoudus pêle-mêle, et offreut un mélange qui latigne autant qu'il est contraire à l'arrangement et à la methode. Le premier volume de cette compilation parut en 1727. Les autres ont été donnés successivement, jusqu'au 39°, qui a paru en 1738. Le 40e parut en 1739. On a donné depuis trois autres volumes, dans lesquels il y a plusieurs articles qui ne sont pas du P. Niceron. Les autres ouvrages de cet écrivain sont : Le grand Fébrifuge, où l'on fait voir que l'eau commune est le meilleur remède pour les fièvres, et vraisemblable-

ment pour la peste, trad. de l'anglais de Jean Hanckock, in-12. Ce livre eut beaucoup de cours. La meilleure édition est celle de Paris, chez Cavelier, en 1730, sons le titre de Traité de l'Eau commune, 2 vol. in-12. - La Conversion de l'Angleterre au christianisme, comparée avec sa prétendue réformation, trad. de l'anglais, in-8°. - Traduction des Réponses de Wodward, an docteur Camerarius, sur la Géographie physique, ou Histoire naturelle de la Terre, in-4°. — Voyages de Jean Owington, 1725.

NICET, (Flavius Nicetus) orateur et jurisconsulte des Gaules, ami de Sidoine Apollinaire. Sa Harangue à la cérémonie du consulat d'Astère, à Lyon, en 449, fut célèbre.

NICOLAÏ, (Nicolas de) gentilhomme dauphinois, mort à Paris en 1583, mit au jour, en 1568, l'hist. de ses voyages sous le titre de: Discours, et Histoire véritable des navigations et voyages faits en Turquie, réimpr. à Anvers en 1586, in-fol. avec des figures, qui rendent ce livre cher: elles sont en bois, et gravées d'après le Titien.

NICOLAÏ, (Jean) dominicain, naquit à Monza dans le diocèse de Verdun en 1594, fut docteur de Sorbonne, et mourut en 1673, à 78 ans.

On a de lui une excellente édition de la Somme de St.-Thomas, avec des notes, et de tous les ouvrages de ce saint docteur, Lyon, 1660 et années suivantes, 19 vol. in-tol. — Cinq Dissertations sur plusieurs points de la discipline ecclesiastique, contre le savant Launoy, in-12. - Judicium, seu censorium suffragium depropositione Antonii Arnaldi, in-4°. — Ludovici Justi XIII triumphalia monumenta. - Des Thèses sur la Grace, refutées par Nicole dans la Causa Arnaldina.

NICOLAS DE CLAIRVAUX, fut disciple et secrétaire de St.-Bernard. Il se retira ensuite dans le monastère de Montirainey, où il mourut vers 1180. On a de lui un volume de Lettres dans la Bibliothèque des Pères. Il y en a aussi dans le Miscellanea de Baluze. Les savans prétendent qu'il y a beaucoup d'esprit dans ces Lettres.

NICOLAS DE LYRE, prit l'habit des Frères-Mineurs en 1291. Il vint à Paris, où il fut reçu docteur, et expliqua long-tems l'Ecriture - sainte dans le grand couvent de son ordre. Il mourut à Paris en 1340, après avoir passé par les premières charges. Ou a de lui des Postilles, ou petits Commentaires sur toute la Bible, qui ont été autrefois très-consultés. — Une Dispute contre

les juifs, in-so!. — Un Traité contre un rabbin.

NICOLAS, (Augustin) maître-des-requêtes au parlement de Besançon, mort en 1675, n'est gueres connu que par le Menagiana, et n'y est pas peint avantageusement. Il faisait des vers en quatre langues; il les vantait beaucoup; cequilnivalut, après sa mort, cette épitaphe:

« Ci git Augustin Nicolas, » Auteur de la première classe, » Réformateur de Vaugelas, » Rival de Virgile et d'Horace. » Instruit des affaires d'état, » Au conseil et dans le sénat, » Il méritait le rang suprème.

» C'était un homme enfin ... hola : » De qui savez-vous tout cela ?

» De qui je le sais? de lui-même ».

Il était, dit-on, fort avare, et il mourut l'année on on etablit la capitation : c'était, disait-on, de peur de la payer. Voici comment on rendit ce mot :

« Pour éviter la capitation,

» Don Augustin eut recours à la », Parque,

» Il crut par-là trouver l'exemption;
 » Mais, comme il lut prêt d'entrer
 » dans la barque,

» Voyant Caron qui, l'arrétant au » bord,

» Lui demanda le tribut ordinaire:
 » Hélas! dit-il, que le sort m'est
 » contraire;

» Par téte on paye encore après la » mort. »

On a de lui : Des Poésies, réimpr. à Besançon eu 1693.

-Une relation de la dernière revolution de Naples. Amst. 1660, in-8°; et une autre de la campagne de 1664 en Hougrie, avec diverses Pieces historiques. — Dissertation morale et juridique, savoir : si la torture est un moyen sûr de vérifier les crimes secrets? Amst. 1682, in-12. Ce livre, difficile à trouver, est le meilleur de ceux qu'a produits Nicolas.

NICOLAS, (Jean) chirurgien à Nîmes. On a de lui: Discours sur l'inoculation. — Journal des inoculations, Aviguon en 1766, in-12. — Manuel du jeune chirurgien, 1770, in-8°.

Nicolas, médecin, membre de plusieurs académies, associé de l'institut, a donné les ouvr. suivans : Nosologie méthodique, snivant le systême de Sydenham, trad. du latin de Sauvage, 1771, 3 vol. in-8°.—Le cri de la nature en laveur des enfans nouveauxnés, Paris, 1775, in-12; nouv, édit. 1793, in-8°. - Cours de Chimie théorico - pratique, Nancy, 1777, in-12. — Dissertat. chimique sur les eaux minérales de St.-Diez, 177\*, in-8°; 2e édit. 1781--85, in-8°. — Dissertat, chimique sur les eaux minérales de la Lorraine, Paris, 1778, in-12. — Hist. des maladies épidémiques qui ont régné dans la province du Dauphiné depuis 1775, Grenoble, 1781, in-8°. - Avis

sur l'Electricité, considérée comme remède dans certaines maladies, Nancy, 1782, in-8°. -Precis des lecons publiques de chimie et d'histoire naturelle qui se font toutes les aunées aux écoles de médecine de l'université de Nancy, Paris, 1787, 2 vol. in-8°. — Manuel du distillateur d'eaude-vie, 1787, in-12. — Mémoire sur les maladies épidémiques qui ont régné dans la province du Dauphiné depuis l'année 1785, etc. 1787, in 8°. - Mémoire sur les salines de la république, 1796, in-8°.

NICOLE, (Claude) présid. de l'election de Chartres, sa patrie, cultiva les Muses jusqu'à sa mort, arrivee en 1685, à l'âgede 74 ans. On a'de lui un Recueil de vers, 2 vol. in-12, réimpr. à Paris en 1693.

NICOLE, (Pierre) parent du précédent, naquit à Chartres en 1625. La nature lui accorda un esprit pénétrant, et une mémoire heureuse. Avec de telles dispositions, ses progrès ne purent qu'être rapides. Dès l'âge de quatorze ans, il possedait parfaitement le latin et le grec. Son père, sous les yeux duquel il avait fait ses humanités, l'envoya à Paris pour faire son conrs de philosophie et de théologie. Il s'adonna à ces deux sciences avec d'autant plus de fruit, que son esprit avait la maturité, la profondeur et la

justesse qu'elles demandent. Ce fut pendant son cours qu'il connut les cenobites de Port-Royal. Ils trouvèrent en lui, ce qu'ils cherchaient avec tant d'empressement, l'esprit, les mœurs et la docilité. Nicole donna une partie de son tems à l'instruction de la jennesse qu'on élevait dans cette solitude. En formant d'illustres élèves, il se forma luimême. Il acquit une facilité extrême d'écrire en latin. Après ses trois années ordinaires de théologie, il soutint sa tentative avec un succès peu commun. Le jeune théologien se préparait à entrer en licence; mais les querelles que les cinq Propositions avaient allumées dans la faculté de theologie de Paris, le déterminèrent à se contenter du Baccalaureat qu'il recut en 1694. Plus libre alors, ses engagemens avec Port - Royal devinrent plus survis et plus étroits; il fréquentacette pieuse et savante maison; il y fit même d'assez longs séjours, et travailla avec Arnauld à plusieurs écrits pour la desense de Jansénius, et de sa doctrine. En 1664, il se retira à Châtillon près de Paris. Hsortit de tems en tems de cette retraite, pour aller tantôt a Port-Royal, tantôt à Paris. La mort de la duchesse de Longueville, la plus ardente protectrice du jansénisme, arrivée en 1679, lui donna du goût pour la France. J'ai perdu

(dit-il) tout mon credit, j'ai même perdu mon abbaye; car cette princesse était la seule qui m'appellat M. l'Abbe. Il quitta sou pays au printems de la même année. Cette retraite fut un peu forcée; mais après différentes courses, il obtint la liberté de revenir à Chartres, sa patrie, et quelque tems après à Paris. Il entra, à la fin de ses jours, dans deux querelles célèbres : celle des études monastiques, et celle du quiétisme. Il défendit les sentimens de Mabillon dans la première, et ceux de Bossuet dans la seconde; mais sans donner dans les emportemens ordinaires aux écrivains polémiques. Je n'aime pas (disait-il) les guerres civiles. Les deux dernières années de sa vie furent fort languissantes; et enfin il mourut en 1695, à l'âge de 70 ans, Cet homme, si fort la plume à la main, était un second la Fontaine dans la conversation: il sentait lui-même qu'il n'y brillait pas. Il disait, au sujet de Tréville, homme d'esprit, et qui parlait bien : Il me bat dans la chambre; mais je ne suis pas plutot au bas de l'escalier, que je l'ai confondu. Il amusait souvent, par ses naïvetes, les solitaires de Port. Royal. Une demoiselle était venue le consulter sur un cas de conscience. Au milieu de l'entretien arrive le P. Foucquet de l'Oratoire, fils du fameux surintendant; Nicole,

du plus loin qu'il l'appercoit, s'ecrie: Voici, mademoiselle, quelqu'un qui décidera la chose; et sur-le-champ il compte au P. Foucquet toute, l'histoire de la demoiselle, qui rougit beaucoup. On fit des reproches à Nicole de cette imprudence; il s'excusa, sur ce que cet oratorien était son confesseur. Puisque (dit-il) je n'ai rien de caché pour ce Père, mademoiselle ne doit pas être réservée pour lui. Ce célèbre écrivain était enfant à bien des égards. Il fut logé très-long-tems au faubourg St.-Marcel. Quand on lui eu demandait la raison: C'est (répondait-il) que les ennemis, qui ravagent tout en Flandres, et menacent Paris, entreront par la porte S. Martin avant que de venir chez moi. La crainte continuelle qu'il ne lui tombât quelque tuile sur la tête, l'empêchait de paraître dans les rues. Les nombreux ouvrages sortis de sa pluine. sont : Les Essais de morale, en 14 vol. in-12, Paris, 1704, parmi lesquels on trouve trois volumes de Lettres. L'auteur ne parle qu'à l'esprit : il est sec et froid. — Les Instructions théologiques sur les Sacremens, 2 vol.; sur le Symbole, 2 vol.; sur le Pater, I vol.; sur le Décalogue, 2 vol.; et sur le Traité de la prière, 2 vol. - Traité de la foi liumaine, composé avec Arnauld, 1664, in-4°, à Lyon, 1693, in-12. — La perpetuité de la foi de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie. Paris eu 1670, 1672-74, 3 vol. in-4°, avec Arnauld qui y a eu trèspeu de part. — Les Préjugés legitimes contre les calvinistes. -Traité de l'unité de l'Eglise contre le ministre Jurien. — Les prétendus réformés convaincus de schisme. — Les Lettres imaginaires et visionnaires, 2 vol. in-12, 1667. — Un très-grand nombre d'ouvrages pour la défense de Jansénius et d'Arnauld. - Plusieurs Ecrits contre la morale des casuistes relâchés. Quelques-uns sur la Grace générale, recueillis en 4 vol. in 12, avec les Ecrits d'Arnauld, de Ouesnel et des autres théologiens qui ont combattu ce systême. - Un choix d'Epigrammes latines, intitulé: Epigrammatum delectus, 1650. in-12. —Traduction latine des Lettres provinciales, avec des notes, etc., sous le nom de Wendrock.

Paris en 1683, montra beaucoup de génie pour les mathématiques. Il donna en 1706, à l'acad. des sciences, un Essai sur la théorie des roulettes, qui le fit recevoir l'année suivante dans cette compagnie. Il commença, en 1717, un Traité du calcul des différences finies, sur lequel il a donné ensuite beaucoup de Mémoires. En 1729, il donna à l'acad. un Traité des lignes du 3<sup>e</sup> ordre, plus complet que

celui de Newton. En 1727, il se fit adjuger, et céda à l'Hôtel-Dieu de Lyon un prix de 3,000 liv., que Mathulon avait déposées pour celui qui démoutrerait la fausseté d'une quadrature du cercle, qu'il croyait avoir trouvée. Cet habile académicien mourut en 1757, d'une éresipelle, âgé de 75 ans.

NICOLE DE LA CROIX. (Louis-Antoine) mort le 14 septembre, à Paris, sa patrie, à 56 ans. C'était un ecclésiastique de mœurs pures et d'un savoir assez étendu. On a de lui: Méthode d'etudier, tirée des ouvrages de St.-Augustin, trad. de l'italien de Ballerini, 1760, in-12. — Geographie moderne, 1756; reimprimée avec des augmentations considérables en 1763, 2 vol. in-12. Cet ouvrage eut beaucoup de succès, et on le lit avec fruit; il est instructif, clair et methodique. - Abrégé de la Géographie à l'usage des jeunes personnes, petit vol. in-12. C'est un extrait de sa Géographie moderne.

NICOLEAU, ancien maître de pension à Paris, né à St.-Pé en Bigorre en 1734, est auteur d'une Epître, ou Instruction de la reine Christine aux souverains, Angers, 1770, in-8°. — Discours academique sur ce sujet: Déterminer ce qu'il y a de fixe et d'arbitraire dans le goût, Angers, 1770,

in-8°.—Discours académique sur ce sujet: La frivolité nuit également aux Lettres. 1770, in-8°.—L'orgueil de l'homme confondu.— Stances philosophiques couronnées en 1771, par l'acad. de Rouen, 1772, in-8°.— Elémens du calcul numérique et algebrique, ib. 1775, in-12.

NICOT, (Jean) né à Nîmes, quitta sa patrie de bonne heure, et s'introduisit à la cour, où son mérite lui procura les bonnes graces de Henri II et de François II. On le nomma ambassadeur en Portugal; à son retour il apporta en France la plante qu'on appelle nicotiane de son nom. Cette plante, connue aujourd'hui sous le nom de tabac, fut présentée à la reine Catherine de Médicis, et de-là lui vint son nom d'herbe à la reine. Nicot mourut à Paris en 1600, laissant plusieurs ouvrages manuscrits : Un Traité de la marine, où il avait recueilli tous les termes des mariniers. — Trésor de la langue française, tant ancienne que moderne. Ce Dictionnaire, qui eut beaucoup de cours dans son tems, ne parut qu'après la mort de l'auteur, en 1606, in-fol.

NIEUPORT, (de) ci-devant commandeur de l'Ordre de Malte. On a de lui: Mélanges mathematiques, ou Mémoires sur différeus sujets de mathematiques, tant pures qu'ap-

pliquées, Bruxelles en 1794, in 4°.

NINNIN, docteur en médecine, né en 1722, a traduit les huit Livres de Celse sur la médecine, la pharmacie et la chirurgie, 1753.

NIREL (L.-H.) a traduit de l'anglais les Amours d'Emire et de Calisto, ou la fatale succession, 1772, in-12. — Le Gilblas, ou chemin d'un homme qui a passé par les épreuves les plus dures de la vertu, traduit de l'allemand, 1779, 2 vol. in-12.

NITARD, abbé de St.-Riquier, d'uneancienne maison, etait attaché à Charles-le-Chauve, qui estimait son savoir et ses vertus. Nous avons de lui, dans le Recueil de Duchesne, une Histoire des guerres entre les trois fils de Louis-le-Débonnaire. Il mourut vers 853.

NIVELLE, (Gabriel-Nicolas) prêtre, prieur-commendataire de St.-Géréon, diocèse de Nantes, né à Paris, mort le 7 janvier 1761, âgé de 74 ans. Son opposition à la bulle Unigenitus le sit renfermer quatre mois à la Bastille, en 1730. Il a publié: Les Relations de ce qui s'est passé dans la faculte de théologie de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus, 7 vol. in-12. — Le Cri de la foi, 3 vol. in-12. — La

constitution Unigenitus déferée à l'Eglise universelle, ou Recueil général des Actes d'appel, 1757, 4 vol. in-fol. — Il laissa un Catalogue manuscrit de tous les ouvrages faits sur le jansénisme et la constitution, jusqu'en 1738. On le conserve à la Bibliothèque nationale, et il a servi à la confection de cette bibliothèque dans cette partie.

Nivernois, (Louis-Jules Barbon Mancini, duc de ) ministre d'etat, membre de l'acad, franç, et de celle des belles-lettres, etc. naquit à Paris le 16 decembre 1716, et mourut dans la même ville le 7 ventôse an VI (25 févr. 1798) dans la 82º année de son âge. Nivernois était petit fils du duc de Nevers, comm dans la republique des lettres par des vers pleins d'énergie et par sa haine contre Racine. Ses poésies honorent autant sa mémoire que son antipathie pour le cival de Corneille fait tort à son goût. Nous ne faisons ce rapprochement que pour montrer que les talens ont éte hèréditaires dans la famille de Nivernois; mais c'est sur - tout celui que les lettres ont perdu depuis peu, qui a répandu sur ce nom le plus grand éclat, par la delicatesse et le mérite de ses productions littéraires. Le duc de Nivernois après avoir suivi la carrière des armes pendant quelques années, sut

obligé de quitter le service à cause de la faiblesse de sa santé; il entra alors dans la carrière diplomatique. Comme il jouissait du plus grand crédit à la cour de Louis XV , ce monarque lui confia plusieurs ambassades importantes. Il fut d'abord euvoyé à Rome, où il passa plusieurs années. Il fut ensuite chargé d'une mission diplomatique auprès de la cour de Berlin, où il recut l'accueil le plus flatteur du grand Frédéric qui savait juger et apprécier ies hommes. Mais l'ambassade la plus importante qui lui ait été confiée, est celle de Londres, où il fut envoyé pour traiter de la paix à la fin de la guerre en 1763. Il n'entre point dans le plan de notre ouvrage de juger les gens de lettres dont nous écrivons l'histoire, sous des rapports politiques; nous pouvons cependant dire que Nivernois a laissé le souvenir d'une conduite sage et prudente, comme ministre dans les cours étrangères; qu'il n'a jamais été au-dessous de l'importance de ses fonctions, et l'on peut ajouter que peutêtre jamais ambassadeur ne soutint sa dignité avec plus de graces. Les savans, les gens de lettres des grandes capipitales où il était chargé de représenter la France, avaient le plus libre accès auprès de lui. En s'occupant avec eux des sciences et des beaux arts.

il répandait des fleurs sur les ! d'un talent réel, nous nous épines dont la carrière diplomatique n'est que trop souvent hérissée. Aussi les plus celèbres académies de l'Europe se sont elles empressees de le mettre au nombre de leurs membres. Ces distinctions littéraires accordées à Nivernois n'étaient point un hommage servile rendu à sa naissance, mais des récompenses dues à un écrivain ingenieux qui avait fait l'emploi le plus heureux des talens qu'il avait reçus de la nature. Nous avons de lui en effet un recueil de sables qui sont sans doute inférieures à celles de l'inimitable La Fontaine; mais quoique le style n'en soit pas exempt de reproches, quoiqu'elles soient loin d'avoir atteint cette simplicité sublime qui caractérise celles du 1er. l'abuliste français, elles n'en sont pas moins des productions d'un talent distingué. Dans ses autres ouvrages on trouve une grande finesse d'idées. Peutetre y a-t-il un peu trop de recherche; mais il était difficile à un homme qui avait passé sa vie à la cour et dans le tourbillon du grand monde, de ne pas laisser appercevoir dans ses ouvrages quelquesunes de ses habitudes. Appellé plusieurs l'ois à présider l'acad. française, Nivernois fut chargé de répondre aux discours des récépiendaires. S'il n'eut pas fait preuve

garderions bien de citer ces sortes de discours, que les grands seigneurs, en présidant l'académie, n'avaient souvent que la peine de lire; mais Nivernois était en état de faire ses discours, et l'on reconnaissait facilement son cachet à la manière ingénieuse dont il savait louer l'académicien mort, et celui qui était appelé à le remplacer. Il regne, en effet, dans ses réponses une finesse et une urbanité qui les font distinguer de ces adulations banales qui, loin d'honorer le vrai mérite, semblent au contraire le méconnaître en ne sachant pas l'apprécier.

Quant aux antres productions de Nivernois, elles consistent dans les ouvrages suivans: Trois lettres sur l'usage de l'esprit, la première traite de l'usage de l'esprit dans la société; la denxième, de l'usage de l'esprit dans la solitude; et la troisième de l'usage de l'esprit dans les affaires. Nivernois a fait une lettre morale sur la manière de se conduire avec ses ennemis, et une autre sur l'état de courtisan. Ces différentes lettres contiennent des réflexions sages et utiles; mais la plupart des exemples cites sont tirés des situations ou les grands seigneurs se trouvaient à la cour, et sous ce rapport, ils ont perdu le mérite de l'application. Nivernois s'est exer-

cé dans l'art difficile de Lucien. Il a fait des dialogues, le premier, entre Ciceron et Fontenelle; le second, entre Alcibiade et le duc de Guise (Heuri); le troisième, eutre Pline le jeune et Mme de Sévigne; et le quatrieure, entre Pericles et le cardinal Mazarin. Cesdialogues offrent des rapprochemens qu'un esprit nourri de la lecture des anciens, et l'habitude d'observer et de comparer ont pu seuls inspirer. Nous ne les placerous pas au premier rang des ouvrages dans ce genre difficile; mais ils annoncent un grand discernement et beaucoup de philosophie. -Un des ouvrages de Nivernois qui a le plus fixé l'attention publique, ce sont ses Reflexions sur le génie d'Horace, de Despreaux et de Rousseau. Quoiqu'elles aient excité des critiques et qu'ou ait accusé l'auteur de n'avoir pas rendu toute la justice qui était due à Jean-Baptiste Rousseau, elles ne contiennent pas moins d'excellens principes. Nous ne conseillerons pas aux jeunes littérateurs d'adopter toutes les conséquences que l'auteur en a tirées; mais nous les invitons à lire cet ouvrage et à le méditer. Il est du petit nombre de ceux qui, malgré les erreurs qu'ils peuvent contenir, offrent des dissertations qui servent à former le goût. Nivernois a encore fait des

réflexions sur Alexandre et Charles XII. C'est une comparaison entre ces deux grands hommes de guerre. Un genre moins sérieux et plus anacréontique a exercé la plume de Nivernois, lorsqu'il a ecrit la vie de plusieurs troubadours. Il n'a point caché la source où il a puise ses matériaux. Il aime à avouer que c'est dans les manuscrits de Ste.-Palaye qu'il les a trouvés.—Il a traduit lavied'Agricola, et pour prouver aux lecteurs qu'il ne redoutait pas la critique, il y a joint le texte latin. - Nous avons eucore de lui une trad, de l'angl. de l'Essai sur l'art des jardins modernes d'Horace Walpole. — Une traduction en vers de l'Essai sur l'homme de Pope. - Une autre du 4º livre du Paradis perdu de Milton. — De l'Episode de Nisus du 9e livre de l'Eneïde.—De l'Episode de Médor, dans le chant 18 du Roland furieux de l'Arioste. - De la creation et des quatre âges du monde, livre 1er des Métamorphoses d'Ovide, etc. — Nous avous egalement du même auteur des Imitations en vers de plusieurs Odes d'Anacréon et d'Horace; des poesies de Tibulle, d'Ovide et de Properce, et de plusieurs pcètes italiens et anglais. — Nivernois a fait aussi des Elégies, des Cantates, des énignes, des épigrammes et des contes. — Il a composé un grand nom-

bre de chansons agréables, des romances et une coni. en prose, intit. : Le Prince Lutin. Nous avons enfin de lui un portrait du grand Frederic de Prusse, et deux poemes: Adonis, et Richardet traduit de l'italien en vers français. Il n'est aucun de ces ouvrages qui n'offre des beautés particulières. Ce ne sont pas sans donte des productions marquées au coin du génie.;. mais elles annoncent toutes un excellent littérateur et un écrivain doué d'une grande facilité. Si quelques négligences ou quelques taches déparent de tems en tems les beautés répandues dans les ouvrages de Nivernois, on ne doit pas oublier comme nous l'avons deja observé, que ce sont les productions d'un courtisan qui a passé presque toute sa vie dans le tumulte des grandes societés. Nous aimons à croire que cenx qui liront les huit vol. qui contiennent le recueil de ses œuvres, partageront l'idée avantageuse qu'ils nous ont inspirée de ses talens. C'est sur de pareils témoignages qu'on doit baser les jugemens qu'on porte des gens de lettres. Si, sous le rapport d'écrivain, Nivernois a des droits à l'estime publique, il en a encore plus sous le rapport d'homme privé, par l'emploi precieux qu'il a fait de ses facultés morales. En effet, l'indulgence et la bonté formaient son caractère. Il aimait a faire du

bien, et ce qui ajoute au mérite de sa bienfaisance, c'est le soin qu'il prenait pour la couvrir d'un voile impénétrable. Plus d'une famille malheureuse et bien née a recu de lui des secours, sans connaître la main généreuse qui essuvait ses larmes. Nivernois goûta les charmes de l'amitié. Il sut l'ami de l'auteur du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, et tous deux furent plongés dans des cachots; l'abbé Barthelemy, dont les talens et les vertus étaient les seuls crimes, fut, il est vrai, rendu à la liberte; mais le duc de Nivernois avait aux yenx des bourreaux de la France, deux titres de plus pour être immolé; il avait un grand nom et une grande fortune; aussi fut-il moins heureux que l'abbé Barthelemy; il resta en prison jusqu'après legthermidor. En sortant, il apprit la nouvelle de la mort de son ami, et pour calmer sa douleur, il consacra les premiers instans de sa liberté à écrire sa vie. Après avoir payé ce tribut à l'amitié, le duc de Nivernois s'occupa à rassembler ses popres ouvrages: il ne pouvait faire un meilleur emploi des derniers instans de sa longue carrière. Ne vonlant pas laisser à un editeur le soin de publier ses œuvres, il ent le plaisir de les donner lui-même au pu blic peu de tems avant sa mort -Le duc de Nivernois est un, des grands seigneurs du 18e siècle, qui a montré le plus d'esprit et de finesse dans ses ouvrages. Aussi, pendant qu'il était comblé d'honneurs et de dignités, toutes les bouches de la renommée l'accablaient elles d'éloges? Un critique dont l'acharnement contre Voltaire est connu, a porté l'adulation jusqu'à comparer Nivernois à Homère, et jusqu'à dire que ses Réflexions sur le génie d'Horace, de Despreaux et de Rousseau, étaient un prodige de sagacité comme un modèle de critique, que c'était Apollon lui-même qui avait dicté ces Réflexions, de l'avis des Muses et des Graces. Comparant enfin Nivernois à Horace, l'infatigable louangeur s'ecrie: « M. le duc de Nivernois, après avoir analysé le Génie du poète d'Auguste, prend sa lyre et en tire des sons qu'Horace luimême n'eût pas désavoues; on ne s'apperçoit pas même que cet instrument ait changé de main en passant dans les siennes ». C'est ainsi que la flatterie exagérait le mérite de l'homme de lettres, pour faire sa cour au grand seigneur. Pour nous, qui avons consacré notre plume à la vérité, nous ne prodiguerons point de pareils éloges au duc de Nivernois; nous ne le comparerous point aux grands ecrivains de l'antiquité. Nous crovous honorer mieux sa memoire, et lui rendre un

hommage plus pur en disant seulement qu'il sut un littérateur d'un goût sain et exercé, un écrivain rempli d'urbanité et de délicatesse, enfin, un protecteur éclairé des lettres et de ceux qui les cultivaient. Nous citerons les liaisons constantes qu'il a entretenues avec les gens de lettres, les services qu'il leur a rendus, et la douce philosophie qui sesait le charme de sa vie privée. Voilà les titres qui rendent sa mémoire précieuse. Il eut des amis, comme nous l'avons dit, et il méritait d'en avoir. Ceux qui lui out survécu regrétent chaque jour la perte qu'ils out faite, et leurs larmes font le plus bel éloge qu'on puisse faire de leur cœur et du sien. En terminant cet article, nous ne pouvons mieux faire connaître l'heureux caractère et la trempe d'esprit de Nivernois, qu'en transcrivant une dernière pièce de vers qu'il fit sous ce titre : Les souvenirs, les regrets et les ressources d'un octogénaire:

« J'ai vu le tems que sur une épi-» nette,

» Même j'osais d'une voix asser

» A leurs concerts mêler ma chan-» sonnette.

» C'était alors qu'un crayon à la » main,

» Je dessinais joliment une belle;
» Et quelquelois le succès du dessin

Une guittarre ou bien un violon,
 J'accompagnais les enfaus d'Apol lon;

- Me procurait les bontés da mo-» dèle.
- » Je paraissais assez intéressant;

» On me trouvait de la grace en 
» dansaut;

» J'étais adroit à tous les exercices,

» Et, qui plus est, habile au jeu » d'amour,

» Où je faisais mes preuves chaque » jour,

» Dans les boudoirs comme dans » les coulisses.

» Voilà les dons que j'eus à mon » printems.

" Ils sont per dus. Ces dieux que rien " ne touche,

Le fier Destin, l'impitoyable "Tems,

» Ont tout detruit au déclin de » mes ans.

» Faire parler ou la corde ou la » touche

» D'un instrument, manier un » crayon,

» Faire avec grace un pas de rigau-

» C'est aujourd'hui pour moi chose » impossible:

» Ma voix n'est plus ni juste, ni » flexible;

» Et des boudoirs je craindrais d'ap-» procher,

» Je perdrais trop ma peine à m'y

" Voilà mon sort, le sort de la " vieillesse."

» Et savez-vous comme en cette » détresse,

» Je me défends du poison des en-

» J'ai conservé, parmi taut de dè-» bris,

» Un cœur sensible, et j'ai de bons » amis,

» Dont l'indulgence à mon sort » s'interesse.

» Ils veulent bien encor tous les
» jeudis

» Venir chez moi ranimer ma fai-

» C'est pour eux, c'est par eux

## ENVOI.

« Sainte amitié! c'est à toi que » j'adresse

» Ces derniers sons de ma lyre aux » abois.

"Tes sculs bienlaits, divine en"chanteresse,

» Ont ranimé ma défaillante voix; » Et si j'existe encor, je te le dois.»

Ce fut deux ans après sa sortie des prisons de Robespierre, et deux ans avant de mourir que Nivernois fit ces vers charmans. Il conserva jusqu'au dernier instant de sa vie son goût pour la poésie. On peut même dire qu'il mourut en faisant des vers, car dans la matinée du jour où il expira, il écrivit le billet suivant au doct. Caille, son ami et son médeciu.

«Si ma maladie empire, mon cher docteur, il vous passera peut-être par la tête d'appeler quelque consultation. J'ai voulu ce matin vous mettre à l'abri de faire une fausse démarche, et je vous prie de lire comme mon testament moral, les petits vers ci-dessous ».

« Ne consultons point d'avocats.

» Hyppocrate ne viendrait pas;

» Je n'en veux point d'autre en ma » cure.

» J'ai l'amitié, j'ai la nature,

» Qui tout bonne guerre au trépas;
» Mais peut-être dame nature

» A déjà décidé mon cas:

" Mais du moins, saus changer " d'allure,

» Je veux mourir entre vos bras. »

Les Œuvres complètes de Nivernois ont été imprimées chez Didot le jeune, en l'an IV (1796) en 8 vol. in-8°. Elles sont ornées du portrait de l'auteur.

NIVET - DESBRIÈRES, professeur de langues, a donné: Fables nouv., suivies du poëme de Pyrame et de Thisbé, 1777, in-8°.

Noble, (Eustache le ) ne à Troyes en 1643, d'une samille distinguée, s'éleva par son esprit à la charge de procureur-général du parlement de Metz. Il jouissait d'une réputation brillante et d'une fortune avantageuse, lorsqu'il fut accusé d'avoir fait à son profit de faux actes. Il fut mis en prison au Châtelet, et condamné à faire amende-honorable, et à un bannissement de neuf ans. Le Noble appela de cette sentence, et il sut transféré à la Conciergerie. Gabrielle Perreau, connue sous la nom de la Belle Epicière, était alors en cette prison, ou son mari l'avait fait mettre pour son inconduite. Le Noble la connut, l'aima, et se chargea d'etre son avocat. Cette femme ne fut pas insensible; une figure prévenante, beaucoup d'esprit, une imagination vive, une facilité extrême de parler et d'écrire, tout en lui annoncait l'homme aimable. Les deux amans en viurent aux dernières faibles-

ses. La Belle Epicière demanda à être enfermée dans un couvent, pour y accoucher secrètement, entre les mains d'une sage - seinme, que le Noble y fit entrer comme pensionnaire. Le fruit de ses désordres parut bientôt au jour, et elle sut transsérée dans un autre couvent, d'ou elle trouva le moyen de se sauver. Le Noble s'évada aussi quelque temsaprès de la Conciergerie, en avril l'an 1695, pour rejoindre sa maîtresse. Ils vécurent ensemble quelquetems; mais ils changeaient souvent dequartier et de nom, de peur de surprise. Pendant cette vie errante, elle accoucha de nouveau. Le Noble fut repris et mis en prison, ou il sut jugé comme laussaire le 24 mars 1698, et condamné de rechef à faire une amendehonorable dans la chambre du Châtelet et à un bannissement de neuf ans. Sa maîtresse fut jugée au mois de mai suivant; et par l'arrêt, le Noble fut chargé de trois enfans, déclarés bâtards. Malgré ce nouvel incident, il obtint la permission de revenir en France, à condition de ne point exercer de charge de judicature. Les malheurs de le Noble ne l'avaient point corrigé. Il l'ut deregle et dissipateur toute sa vie, qu'il termina dans la misère en 1711, à 68 ans. On a de lui : l'Histoire de l'établissement de la république de Hollande.-Relation del'Etat

de Gênes, Paris, 1685, in-12. — Traité de la monnaie de Metz, in-12. — Dissertation chronologique de l'aunée de la naissance de Jésus-Christ, Paris, 1603, in - 12. — Le Bouclier de la France, ou les Sentimens de Gerson et des canonistes, touchant les differens des papes et des rois de France. —Une traduction des Pseaumes, en prosecten vers, 1 vol. in-8° à 3 colonnes. — Entretiens politiques sur les affaires du tems. - Histoire secrète de la conjuration des Pazzi contre les Médicis.—La sausse comtesse d'Isambert. - Mylord Courtenai. - Epicaris. - Idegerte, reine de Norwege. — Zalima. — Memoires du cheval. Balthazar. — Aventures provinciales. — Les Promenades.—Nouvelles alvicaines. - Le Gage touché. -L'Ecole du monde. -L'Histoire du détrônement de Mahomet IV. — Des traductions rampantes, en vers, des Satires de Perse, et de quelques Odes d'Horace, -Des Contes et des Fables, 2 vol. in-12. Des Comédies; des Epîtres; des Stances, et des Sonnets.— Le Noble a encore traduit les Voyages de Gemelli Carreri, impr. a Paris, en 1727, 7 vol. in-12.

Noble, (Pierre le) substitut du procureur-genéral du parlement de Rouen, mort en 1720, a donné un Recueil de Plaidoyers.

Noble. (le) On a de lui: Essai sur l'administration militaire, in-4°.

Nodot, (N.) auteur qui n'est connu que par des Fragmens de Petrone, qu'il pretendit avoir trouvés à Belgrade en 1694. Les savans se sont partages sur l'authenticité de ces Fragmens, dans lesquels ou trouve des expressions que ni Ciceron, ni Virgile, ni Horace n'out jamais employées.

Noé, (J.) chirurgien-acconcheur, a donné: Précis du Manuel des accouchemens contre nature, impr. en 1792, in-6°.

Noel, (Fr.) ci-dev. membre de l'universite de Paris, a été depuis, ambassadeur de la république française, et membre du tribunat; il est aujourd'hui prefet du Haut-Rhin. Cet écrivain a donné les ouvrages suivans : Eloge de Gressel, qui a concouru à l'académie d'Amieus, in-8°. - Eloge de Louis XII, qui a remporté le prix de l'acad. française en 1788. —Eloge de Vauban, de même, en 1790. -Ode sur la mort de Léopold, duc de Brunswick, qui a obtenu la mention honorable au jugement de l'acad, française en 1787. - Epître d'un vieillard protestant aux Français réfugiés en Allemagne, qui a obtenu la mention honorable, etc., en 1789. - Plusjeurs

Discours, et Poésies latines, publiées dans l'université de Paris. — L'Hist. de France, par les Pièces satiriques, en 4 volumes in-8°, depuis la la mort du cardinal de Richelieu jusqu'à la regence. —Les Mémoires de Béniouski, traduit de l'anglais. - Un Voyage dans l'Amerique septentrionale par un officier anglais, prisonnier. - Une description de Ceylan. - La Géographie de Guthrie, 3 vol. in-8°. - Facetiarum Poggii libellus, 2 vol. in-18. — Diction. de la Fable, 2 vol. in-8°.

Noel. (S.-J.-B.) Tableau historique de la Pèche de la baleine, 1 vol. in-12. Cet auteur est encore connu par plusieurs Essais sur l'Hist. naturelle des Poissons, et sur l'Economie des Pèches maritimes.

Nort, membre du ci-dev. collége de chirurgie de Paris. On a de lui: Précis sur la nature des maladies produites par le vice des humeurs lymphatiques, 1779, 2 vol. in-8°. — Chirurgie médicale, ou de l'utilité de la théorie et la pratique de l'art de guérir, 1789, 4 vol. in-8°.

NOGARET, (Felix) dit l'Aristenète français, né à Versailles en 1740, membre de l'académie des sciences et belles-lettres de Marseille, et du portique - républicain, a donné: Apologie de mongont, épitre en vers sur les trois régnes, dédiée à Buffon, in 80, Paris, 1771. — Le fond du sac, 2 vol. in-18, 1780. — Dissertation sur l'Iphigénie en Tauride des Grecs, des Romains, du théâtre français et de la scène lyrique jusqu'à nos jours, Compiègne, in - 8°. - L'Aristenète francais, 2 vol. in-18, 1797. — Contes en vers, 2 vol. in-80 an VI (1798). - L'Antipode de Marmontel, on nouvelles fictions; ruses d'amour, et espiègleries de l'Aristenète français, 2 vol. in-18, Paris, an VIII (1800), etc.

Noinville, (Jacques-Bernard Durey de ) maître-desrequêtes honoraire, président honoraire au grand-conseil, et membre de l'acad, des inscriptions, dans laquelle il a sondé un prix de 400 livr. en 1733, est mort le 19 inillet 1768. Il est anteur de l'Hist. du theâtre de l'Opéra, 1757, 2 vol. in-8°. — Dissertation sur les Bibliothèques et les Dictionnaires, 1756, in-12. - Sur les fleurs de lys, 1757, in-12. - Sur les Calendriers et les Almanachs, 1762, in-12.

Nora, (Jean le) fameux chanoine et theologal de Sées, était fils d'un conseiller au présidial. Il prêcha à Paris et en province avec réputation. Il eut pu jouir tranquillement de sa glorre; mais son zèle

inconsidéré le brouilla avec son évêque, qui avait donné un mandement pour la publication du Formulaire. Il fit plusieurs libelles contre ce prélat et son métropolitain. On nomma des commissaires pour le juger; et sur la representation de ses libelles, il fut condamné, le 24 avril, 1584, à faire amende-honorable devant l'eglise métropolitaine de Paris, et aux galères à perpétuité. Quelques jours après ce jugement, on fit courir une complainte latine, dans laquelle on disait, qu'il était Noir de nom, mais Blanc par ses vertus et son caractère. Cependant la peine des galères ayant été commuée, il fut conduit à Saint - Malo, puis dans les prisons de Brest, et enfin dans celles de Nantes, où il mournt en 1692. Ses principaux onvr. sont: Recueil de ses Requêtes et Factums, in-fol.—Traduct. de l'Echelle du cloitre. — Les Avantages incontestables de l'Eglise sur les calvinistes, in-8°. — Les mouvelles lumières politiques, ou l'Evangile nouveau du cardinal Pallavicini dans son Histoire du concile de Trente, 1676, in-12. - L'Hérésie de la domination épiscopale que l'on établit en France, in-12. - L'évêque de cour, in-12. — Protestation contre les assemblées du clergé de 1681, in-4°, et plusieurs autres, tant imprimés que manuscrits, parmi lesquels se trouve un

écrit contre le Catéchisme de Seez.

Noir, (Alexandre le) conservateur au dépôt national des monumens des arts, a donné: Notice succincte sur les monumens des arts réunis au dépôt national, rue des l'etits-Augustins; suivie d'un Traité de la peinture sur verre, 1795, in-8°.

Noir, (Jacques-Louis le) bénédictin, né à Alencon en 1720. On a de lui : Memoire relatif au projet d'une Histoire générale de la province d**e** Normandie, 1758, in-4°. — Memoire couronné par l'acad. de Caen sur le commerce particulier de cette ville et de sa generalite. — Collection chronolog, des actes et destitres de Normandie, concernant l'histoire, les familles nobles et les fiels des trois généralités de cette province, depuis le 11e siècle jusqu'à nos jours, prospectus, 1783, in-8°.

Nora, (le) ci-dev. professeur de belles - lettres à l'Ecole militaire, a fait un Eloge funèbre de Pilâtre-de-Rozier, Paris, 1795, in-8°. — Il a publie en outre : Pratique de l'Orateur français, ou Choix de Pièces d'eloquence, tirees des meilleurs poètes et prosateurs de la langue française, 1792, 2 vol. in-12; — et un Eloge funèbre de Louis XVI, in-8°.

Noir DE LA Roche, (le)
memb. du scuat-conservateur,
a publié: Coup-d'œit raisonné
sur les assemblées primaires
de Paris. — Il a eu part au
Mercure de France, etc.

NoLIN, (Denys) avocat, quitta le barreau pour s'appliquer à l'étude de l'Ecrituresainte. Il mourut en 1710. On a de lui : Lettres de N. Indès, théologien de Salamanque, où l'on propose la manière de corriger la version grecque des Septante, avec des eclaircissemens sur quelques difficultés, Paris, 1708, in-12. - Deux Dissertations; l'une sur les Bibles francaises jusqu'à l'an 1541, et l'autre sur l'eclaircissement et phénomène littéraire, et Lettre critique de la Dissertation anonyme, et des lettres de Richard Simou, touchant les antiquités des Chaldeens et des Egyptiens, in-12.

Nollet, (Jean-Baptiste) naquit le 19 novembre 1700, à Pimpré, village du diocèse de Noyon, et mourut à Paris le 25 avril 1770. La pauvreté de ses pareus fournit au curé de Pimpré l'occasion de contribuer le premier à l'education de ce physicieu célèbre. Ce prêtre estimable, sans soupçonner son véritable taleut, entrevit vaguement dans le jeune Nollet, des dispositions heureuses; et il fut decidé qu'il serait envoyé au

collége de la ville de Beauvais. Il y reussit, commes'il n'eût été destiné qu'à être un littérateur : le vœu de ses pareus le portait à l'état ecclésiastique. Il vint faire sa philosophie à Paris. La physique expérimentale n'était pas encorence. Descartes régnait dans les ecoles; ses rêves sublimes etonnerent l'imagination du jeune philosophe. A prèss'etre perdu pendant quelques momens an inilieu des tourbillons et de la matière subtile, sa raison le ramena vers des objets plus reels. An lieu de s'enfoncer dans l'abîme de la nature, il prefera de jouer sur ses bords, et de lui dérober ses secrets qu'elle nous cache à demi, et comme pour nous inviter à les lui arracher. A peine sorti des écoles, il sut appelé pour diriger l'éducation des enfans de M. Taitbout, greffier de la ville. Il remplit cette pénible tàche avec une exactitude rare, et une intelligence plus rare encore. La physique l'avait suivi au milieu de ses occupations. Elle lui fournit des délassemens et des plaisirs, qui ne pouvaient être desamusemens que pour lui. Bieutôt il acquit une celébrité qu'il n'ambitionnait pas. Les Dufay, les Réaumur, les Clairault le jugèrent digne d'être admis parmieux, et de partager les travaux d'une societé qui s'était consacrée à la physique expérimentale. Sous Réaumur, il apprit l'art d'interro-

ger la nature, d'épier sa marche, et, comme disait Fontouelle, de la prendre sur le fait. Dufay, l'apôtre de l'electricite, l'adopta pour son disciple, et lui laissa, en mourant, le soin de répandre ce phenomène, et de l'expliquer. Il avait suivi cet illustre académicien en Angleterre; et il avait merité l'estime des savans les plus éclairés de cette nation. Deux ans après, il visita la Hollande, et cette ville de Leyde, plus célèbre par la physique, que par les evenemens dont elle fut autrefois le théâtre. Il connut les Muschembroeck, les Allaman, et nombre d'autres savans, dout l'amitié constante ne fit pas moins l'éloge de son cœurque de son esprit. La voix publique l'avait déjà designe à l'acad. des sciences. Buffon, digne de s'y asseoir à toutes les places, avait quittécelle d'adjoint mécanicien pour celle d'adjoint botaniste. L'abbé Nollet fut choisi pour lui succeder. Trois ans après, il devint associé, par la mort de l'abbé des Molières. Il devait un jour y remplacer, en qualite de pensionnaire, Réaumur, son maître et son ami. Sa réputation n'ctait plus rensermée dans les bornes de la France; et le roi de Sardaigne l'appella pour donner au duc de Savoie des leçous de physique expérimentale. Il eut la glorre d'etendre l'empire de cettescience; l'université de Turin lui

dut ses premiers instrumens, et mela son nom à celui de ses fondateurs. Rendu à sa patrie, il se fit connaître par des recherches également in-. portantes et délicates. L'imagination rapide de Descartes avait appuyé sa théorie sur des faits qu'il ne s'était pas donné la peine de vérifier. La pesanteur, rebelle à tous les systêmes, avait paru soumise ausien. Maisl'expérience qu'il avait indiquée pour l'expliquer, trompa l'espérance de ses sectateurs; eux - mêmes en supposèrent une nouvelle. L'abbe Nollet osa la tenter, quelque difficile qu'elle sùt; il fut assez heureux pour y réussir, et la pesanteur redevint sons ses mains un phenomène inexplicable dans l'hypothèse de Descartes. La forination de la glace dans les rivières, la propriété qu'a l'eau de transmettre les sons, furent successivement l'objet de ses recherches; bientôt pararent ses Lecons de physique experimentale. On admire dans cet ouvrage une méthode inconnue jusqu'alors, une nettete singulière dans les idées, et dans la manière de les exprimer. Il eut l'art d'assujettir tout à l'expérience, de soumettre les vérites intellectuelles au jugement des sens. Les démonstrations mathemati ques prirent un corps sous sa main, et les esprits les plus eclaires furent etonnés de la forme nouvelle sous laquelle Il avait su les produire. Il fut appelé à la cour pour donner des leçons de physique expérimentale au dauphin, qui l'honoratoujoursdesonamitié. Un jour ce prince étant venu à Paris pour une cérémonie, il fit avertir l'abbé Nollet, qu'il dînait aux Tuilleries. L'abbé Nollet s'y étant rendu, le dauphin lui dit : - Binet est plus henreux que moi, il a été chez vous. - Ce prince desirant être utile à sa fortune, lui conseilla d'aller présenter ses ouvrages à un homme en place. L'abbé Nollet se rendit chez cet homme; il trouva en lui un protecteur froid, qui, avant jeté un regard distrait sur ses ouvrages, lui dit: -Je ne lis guères ces sortes de livres-là,-Monsieur, répondit l'abbé Nollet, je vais les laisser dans votre anti-chambre; il s'y trouvera peut-être des geus d'esprit qui les liront. - L'electricité avait éte la passion de sa jeunesse; il fint constant dans son attachement; il la voyait dans toute la nature; il la retrouvait sur tout dans ce météore terrible, qui n'aurait pas moins droit d'ef-Trayer les hommes, quand ils en connaîtraient la cause. La cour l'envoya en Italie, pour y pénétrer les secrets des arts. Il parconrut en physicien cette contrée celèbre, toute converte des debris et des merveilles de la nature. Il tenta d'expliquer ce Vésuve toujours redoutable aux peu-

ples qui l'avoisinent, et quelquefois au curioux qui l'étudie. Il visita les savans de v différentes académies, et les laissa presque tous plus savans. L'université de Paris commencait à se lasser de l'ancienne philosophie, et à sentir le vuide des systèmes. Le roi y introduisit la physique experimentale, et l'abbé Nollet fut choisi pour former cet établissement. Les étrangers y accourarent; et il fut cité dans l'Europe à côté des s'Gravesande et des Muschembroeck. En 1757, il fut rappelé à Versailles, pour faire, devant les jennes princes, un Cours de physique. Quelques années après, il fui charge d'en donner des lecons aux élèves du génie à la Fère et à Mézières. Ni l'âge, ni l'atsance qu'il devait à ses talens, ne ralentirent son gout ponr le travail. La dermère année de sa vie sut encore marquée par un ouvrage utile, annoncé depuis long-tems, sur la construction des machines nécessaires pour former un cabinet de physique expérimentale. La mort le surprit au moment ou il venait d'acquitter ce dernier engagement pris avec le public. L'abbe Nollet avait cette simplicite de mœurs, qui semble teur aux sciences auxquelles il s'était livré. Toujours calme. toujours tranquille, la physique seule avait le droit de l'animer; il en parlait en homme passionné. Avec les vertus de son état, il avait une bienfaisance modeste, dont sa mort seule a trahi le secret. On comaissait sa tendresse pour sa l'amille : des lettres. trouvées dans ses papiers, ont revélé le bien qu'il saisait à des étrangers. On a de lui les ouvrages suivans : Plusieurs Mémoires, inséres dans ceux de l'acad. des sciences : on en distingue un sur l'Ouie des Poissons, qui est très-estimé. - Leçons de physique expérimentale, 6 vol. in-12: livre bien fait, et aussi agréable qu'utile. - Recueil de Lettres sur l'Electricité, 3 vol. in-12, 1753. — Essai sur l'électricite des corps, I vol. in-12. - Recherches sur les causes particulières des phénomènes electriques, I vol. in-12. L'Art des expériences, 1 vol. in-12, avec figures, 1770. — Ses Œuvres ont eté recueillies en 15 vol. in-12.

Nonnotte, (Cl.-Adrien) ci-dev. jésuite, né à Besançon en 1711, s'est rendu célèbre par ses disputes avec Voltaire. Sons le rapport littéraire, Nonuotte avait à combattre un trop puissant adversaire pour obtenir des triomplies; néanmoins ses ouvrages sont lus avec intérêt par tous ceux qui aiment la critique en matière de religion. On a de lui: Fixamen critique, ou Réfutation du livre des mœurs, 1757, in-12. — Les Erreurs

de Voltaire, Lyon, 1762, 2 vol. in-12; 5e edit. 1770, in-12. - Lettre d'un ami à un ami sur les honnêtetés littéraires, 1767, in-80.—Dictionnaire philosophique de la religion, par l'auteur des Erreurs de Voltaire, Avignon, 1772, 4 vol. in-12.—Dictionii. anti-philosophique, pour servir de Commentaire et de correctif au Dictionnaire philosophique, etc 1769, in-8°; nouv.edit. 1772, 1775, 1785. - Les Philosophes des trois premiers siècles de l'église, 178), in-12.

Norbert, (le Père) capucin, dont le vrai nom etait Pierre Parisot, naquit à Barle-Duc l'an 1697. Son provinciál allant à Rome pour assister à l'élection d'un général en 1734, emmena avec lui le P. Norbert en qualité de secrétaire. Le capucin lorrain, sous un air simple, avait le caractère intrigant. Les cardinaux, dont il se procura la bienveillance, lui firent avoir la place de procureurgénéral des missions étrangères. En 1726 il alla à Poudichéri, où il fut accueilli par Duplerx quil'en nomma curé. Les jésuites trouvèrent le moyen de le faire destituer, et de le faire passer dans les isles de l'Amerique. Après y avoir exercé les fonctions du ministère pendant deux ou trois ans, il revint à Rome en 1744. Il s'y occupa de son ouvrage, au sujet des rits Malabares; mais craignant les intrigues des jésuites, il se retira à Lucques, où il fit paraître son livre en 2 vol. in-4°. sous le titre de Mémoires histor. sur les missions des Indes. Cet onvrage mal ecrit, mais plein de faits curieux, fit une grande sensation, parce qu'il dévoilait tous les moyens dont les missionnaires de la societé se servaient pour faire des néophites, et pour les conserver malgré leur attachement aux superstitions et aux préjugés de leur enfance. Quelques confrères du P. Norbert désaprouvèrent, dit-on, sa hardiesse. La crainte d'être exposé à des tracasseries claustrales, et peut-être l'inconstance, l'obligérent de passer à Venise, en Hollande, en Angleterre, en Prusse, et dans le duché de Brunswick. Ce fut dans ce dernier asyle qu'il recut du pape, en 1759, un bref qui lui permettait de porter l'habit de prétre séculier. Il prit le nom de Platel, et revint en France. De-là, il passa en Portugal, où ses démeles avec les jesuites lui procurèrent une pension considerable. Enfin il revint en France faire réimprimer son grand ouvrage contre les jesuites, en 6 vol. in-4°. Il y mourut en 1770, après être rentré dans l'ordre des capucins.

NOPMAND, (N.) avocat et

ensuite conseiller au parlement de Dijon, mort, est auteur des ouvrages suivans: Des Partages par souche et par représentation, suivant les art. 18 et 19 du titre 7 de la coutume du duché de Bourgogne, in 8°, Dijon, 1730.

Du double lieu, suivant la coutume du duché de Bourgogne, in-8°. Dijon, 1730.

NORMANT, ( Alexis ) fils d'un procureur au parlement de Paris, est regardé comme un des plus celebres avocats qui aient honoré le barreau français. Né avec beaucoup d'élévation d'esprit, un discernement sûr et un amour sincère du vrai; il joignait à ces dons précieux de la nature, le talent de la parole, une éloquence mâle, la beauté de l'organe et les graces de la représentation. Tous ces avantages étaient rehausses encore par des sentimens générenx. On raconte qu'ayant conseillé à une de ses clientes de placer une somme de vingt mille francs sur une personne qui devint insolvable dans la suire, il se crut obligé à restitution. Il mourut en 1745 à 58 aus. Quoiqu'il n'ait publié que des Mémoires, la celebrité qui s'est attachée à son nom, le fera toujours placer parmi les hommes qui ont illustré par leurs talens l'éloquence française.

Nostradamus, (Michel)

né à St.-Remy en Provence l'an 1503, d'une famille autrefois juive, a plus de repntation comme prophète que comme medecin. Il dut principalement cette réputation au saible de Henri II et de Catirerine de Medicis pour les predictions, et à leur crédulité: ils le firent venir, et non-seulement ils le crurent, mais ils le comblèrent de bienfaits et l'envoyèrent à Blois tirer l'horoscope des princes lenrs fils, alors dans l'enfance. On a les Centuries de Nostradamus, c'est-à-dire le recueil de ses predictions en autant de quatrains rimés, divises en centuries. La première édition de cet ouvrage extravagant, imprimé à Lyon en 1555, in-8°, n'en contient que sept. Leur obscurité impénétrable, le ton prophétique que le reveur y prend, l'assurance avec laquelle il y parle, joints a sa reputation, les firent rechercher. Enhardi par ce suces, il en publia de nouvelles: il mit au jour en 1568 la huitième, neuvieme et dixieme Centuries, qu'il dédia an roi Henri II, Nostradamus monrut seize mois après, en l'an 1566, à Salon, regarde par le peuple comme un homme qui connaissait autant l'avenir que le passe, quoiqu'aux yeux des philosophes il ne connût ni I'un ui l'autre. Outre ses Ceuturies, on a de lui des ouvrages de médecine, qui ne

valent pas mieux que ses pre-

Nostradamus, (Jean) frère puiné du précédent, exerça long-tems la charge de procureur au parlement de Provence, et l'exerça avec honneur. Il cultivait les muses provençales, et faisait des chansons assez peu délicates, mais qui plaisaient dans un tems grossier. On a de lui une plate rapsodie, pleine de fables et d'absurdités, sous le titre de Vies des anciens poètes provençaux, à Lyon, 1575, in-8°.

Nostradamus, (César) fils aîné de Michel, né à Salon, en 1555, et mort en 1629, se mêla d'être poète. Le recueil de ses productions parut à Tonlouse en 1606 et 1608, 2 vol. in-12. Il laissa aussi une Histoire et chronique de Provence, in-fol. à Lyon, 1614.

Nostradamus, (Michel) appellé le Jeune, frère du précédent, se livra à l'astrologie comme son père. Il fit imprimer ses prophéties dans un Almanach, enl'aunée 1517. Ses oracles lui coûtèrent cher. Etant an siege du Pouzin en 1574, d'Espinay St.-Luc lui demanda quelle en serait l'issue? Nostradamus repondit que la ville serait brûlée; et pour faire réussir sa prediction, il y mettait lui-même

le sen. St.-Luc l'ayant apperçu, en sut tellement indigué, qu'il lui sit passer son cheval sur le ventre et le tua.

Nouville, maître de mathematiques, a publie : Application des mathématiques a la tactique, 1771, in-8°.

Nove, (François de la) surnommé Bras-de-fer, gentilhomme breton, naquit en 3531 d'une maison ancienne. Il porta les armes dès son enfance et se signala dans différentes, occasions. Il fut tué an siege de Lamballe en 1591. On a de lui des Discours politiques et militaires, 1587, in-4°, qu'on estime encore, et qui ont été imprimés plusieurs fois.

Noue, (Odet de la) fils aîné du précédent, fut employé avec distinction au service d'Henri IV, et mourut vers l'an 1618. Il est auteur de quelques poésies chrétiennes, Genève 1594, in-8°, qui prouvent plus de piété que de génie.

Noue, (Stanislas-Louis de la) petit-fils de François, comte de Vair, né en 1729, au château de Nazelles, près de Chinon, fut tué dans une retraite à Saxenhausen, en 1760 à 31 aus. Louis XV, en apprenant sa mort, dit: Je viens de perdre un homme qui serait devenu le Laudon de

la France, (fameux général autrichien). Il est auteur d'une nouvelle constitution militaire, 1760, in-8°.

Noue, (Jean-Sauvé de la) naquit à Meaux en 1701. Entraîne par son goût pour le théâtre, il se fit comédien au sortir du collége, et debuta à Lyon par les premiers rôles, à l'âge de 20 ans. A yant obtenu un privilege de lever une troupe de coniediens pour le théâtre de Rouen, il y resta cinq ans, et passa de-la à Lille. Sollicité, an nom du roi de Prusse, de se rendre à Berlin, il leva une nouvelle troupe. La guerre qui survint fit échouer ce projet. Il fut obligé non-seulement de congedier ses acteurs, mais encore de les payer à ses dépens. Il revint à Paris, et debuta à Fontainebleau le 14 mai 1742 par le comte d'Essex. On tronva son jeu naturel, rempli d'intelligence, de noblesse, de seutiment, quoiqu'il eut contre lui la figure et la taille. Comme il était à la fois auteur et acteur, la cour le chargea d'un Divertissement pour les fêtes du mariage de M. le Dauphin. Il se trouva le concurrent de Voltaire, qui composa pour cette sete la Princesse de Navarre. La Noue sit Zelisca, qui lui valut la place de répétiteur des spectacles des petits appartemens, avec 1000 liv. de pension. Le duc d'OrJéans lui donna la direction l de son théâtre à St.-Cloud à peu-près dans le même tems. Dégoûté de la vie de comédien, il la quitta pour achever quelques ouvrages dont il avait préparé le canevas; mais la mort l'enleva le 15 novembre 1761, âgé de 60 ans. Ses mœurs, son caractère et sa probité le faisaient rechercher par les personnes les plus respectables. Les Œuvres de théâtre de la Noue ont été publiées à Paris chez Duchesne, 1765; in-12. Les pièces qui composent ce recueil sont: Mahomet second, tragédie, 1739.-Zelisca, comedie ballet, en 3 actes et en prose, 1746. — Le Retour de Mars. - La Coquette corrigée, comédie en vers, en 5 actes, 1757. On dit dans un dictionnaire moderne, dont il faut relever les fautes, précisément parce qu'il est hon, que cette pièce recut quelques applaudissemens au théâtre Italien, ou elle fut jouée. La Coquette corrigée n'a jamais été jouée qu'à la comédie Française : c'était la Noue luimême qui jouait le principal rôle dans la nouveauté. Ce qui a pu causer l'erreur que nous relevons, c'est qu'une pièce à-peu près du même merite, la Coquette fixée, a éte jouée avec un succès assez éclatant à la comédie italienne, et que cette pièce est le chef-d'œuvre de son anteur, l'abbé Voisenon, comme la

Coquette corrigée l'est de la Noue.—L'Obstiné, en racto et en vers, et quelques pièces fugitives.

Noue, (Jérôme Tisaut de la) On a de lui: Réslexions philosophiq. sur l'impôt, où l'on discute les principes des economistes et où l'on indique un plan de perception patriotique, accompagne de notes, Paris, 1775, in-8°, nouv. édit. 1786, in-8°.

Nougaret, (Pierre-Jean-Baptiste) né à la Rochelle. département de la Charente-Inférieure, le 17 décembre 1742, a donné : La Capucinade, I volume in-12, 1762. Cet ouvrage a reparu, avec des corrections, en l'an V (1797) sous le titre des Avantures galantes de Jérôme, frère capucin, 1 vol. in-18.— Lucette, ou les progrès du libertinage, 3 vol. in-18, 1763, ouvrage réimprimé avec des changemens considérables, en 1777, sous le titre de Suzette et Pierrin, on le danger des progrès du libertinage, 2 vol. in-12, et réimprimé encore en l'an VII (1798) avec de nouveaux changemens, sons ce titre : Les dangers de la séduction, et les faux-pas de la beaute. — Les passions des différens âges, ou tableau des solies du siècle, I vol. in-12, 1766. — De l'art du theâtre en général, 2 vol. in-12, 1769. - Ainsi va le monde, I vol. in-18, 176). - Les Mille et une folies, contes français, 4 vol. in-12, 1771. - Les astuces de Paris, 1774. Cet ouvrage traduit en anglais et en allemand, a reparu en l'an VII (1798) corrigé et augm. en 3 vol. in-18, avec figures. Anecdotes des beaux arts depuis leur origine jusqu'à nos jours, 3 volumes in-8° de sept cents pages chaciin, 1776. - Les faiblesses d'une jolie femme, I vol. in-12, 1776; I volume in-8°, 1783, 2 vol. in-18, avec fig. an VII (1798).—La paysanne pervertie, ou les mœurs des grandes villes, 4 vol. in-12, 1777. Les méprises, on les illusions du plaisir.-Lettres du comte d'Orabel, 2 vol. in-12, 1778. - Les sottises et les folies parisiennes, 2 vol. in-12, 1781. -La folle de Paris, 2 vol. in-12, 1786. — Les dangers de la sympathie, 2 vol. in-12, 1786. — Tableau mouvant de Paris, in-12, 1787. — Les historiettes du jour, ou Paris tel qu'il est, 2 vol. in-12, 1787.—Les travers d'un homme de qualité, 2 vol. in-12, 1788. — Honorine Clarius, 2 vol. in-12, 1788, et 4 vol. in-18, an IV (1796).—Voyages intéressans dans les colonies anglaises, françaises, espagnoles, suivis d'un Mem. sur les maladies des nègres et leur cure, I v. in-8°, 1789.— Théâtre des enfans, à l'usage des colléges et des pensions particulières, 2 v. in-12, 1789. - Le Danger des circonstances, on les nonvelles Liaisons dangereuses, 4 v. in-12, 1789. - Anecd. du règne de Louis XVI, 6 v. in-12, 1791.—Les jolis péchés d'une marchande de modes, 1 vol. in-18, avec fig. an V et an VIII. — Hymnes pour toutes les fêtes nationales, suivis d'une prière à l'Etre suprême, et de poésies relatives à notre révolution, I vol. in-12, an III (1793). - Hist, des prisons de Paris et des départemens, 4 vol. in-12, avec fig., an V (1797).—Voyage à la Guyane et Cayenne, ouvrage orné de cartes et de gravures, 1 vol. in &o, an VI. - Paris metamorphosé, 3 vol. in-18, avec fig. an VII (1799). — L'ancien et le nouveau Paris, 2 vol. in-18, avec fig., an VII (1799). - Paris, ou le rideau levé, 3 vol. in-12, an VIII (1800). — Anecdotes de l'empire de Constantinople, ou du Bas-Empire, 5 vol. in-12, de 500 pages chacun, an VIII (1800). - Contrat social des républiques, et essai sur les abus religieux, politiques, civils, etc. parmi toutes les nations, et principalement en France, I vol. in-12 de 400 pages, avec une estampe allegorique.

Noulleau, (Jean-Baptiste) né a St.-Brieux en 1604, oratorien, devint archidiacre de St.-Brieux en 1639, puis théologal en 1640. Il prêcha avec applaudissement à St.-Malo, à Paris et dans plusieurs autres villes. Il mourut vers 1672. On a de lui: Politique chrétienne et ecclésiastique, pour chacun de tous les Messieurs de l'assemb. génér. du clergé, en 1665 et 1666, in-12, livre oublié. — L'Esprit du christianisme dans le saint sacrifice de la messe, in-12. — Traité de l'extinction des procès, in-12. — De l'usage canoniq. des biens de l'église, in-12.

Nourry, (D. Nicolas le) ne à Dieppe en 1647, bénédictin en 1665, s'appliqua avec succès à l'étude de l'antiquité ecclésiastique. Ce religieux, également estimable par ses mœurs et par ses counaissances, mournt à Paris en 1724, à 77 ans. L'édit. des Œnvres de Cassiodore est le fruit de son travail et de celui de D. Garet son confrère. Il travailla avec D. Jean du Chesne et D. Julien Bellaise, à l'édit. des Œuvres de St.-Ambroise, qu'il continua avec D. Jacques Friches. On a de lui 2 vol. sous le titre d'Apparatus ad bibliothecam patrum, Parisiis, in-sol, 1703 et 1715. Le premier vol. est rare, et le second plus commun. Ou les joint à la bibliothèque des PP. de Philippe Desponts, Lyon, 1677, 27 vol. in-fol. et avec l'Index de Siméon de Ste. Croix, Genes 1707, in-fol. Le tout forme 30 vol. Il y en a qui y joignent Bibliothecae

Patrum primitiva ecclesia, Lyon 1680, in-sol. On a encore de lui une dissertation sur le Traité De Mortibus persecutorum, à Paris, 1710, in-8°. Il prétend mal-à-propos que ce traité n'est point de Lactance.

Noverre, a donné: Lettres sur la danse et sur les ballets, 1760, in-8°.— Observations sur la construct, d'une nouv.salled'Opéra, 1781, in-8°.

Nover, (Anne-Marguerite Petit, semme de M. du ) na. quit à Nîmes vers l'an 1663. Après avoir abjuré le protestantisme dans lequel elle était née, elle épousa M. du Noyer, gentilhomme de beaucoup d'esprit et d'une samille dis tinguée. Quoiqu'elle ne se piquât pas d'une fidélité scrupuleuse euvers son époux, elle était extrêmement jalonse. Cette passion, jointe à son penchant pour le calvinisme, mit la désunion dans leur ménage. Made. du Noyer passa en Hollande avec ses denk filles, pour professer plus librement la religion qu'elle avait quittée. Sa plume fut ressource dans ce pays. Elle écrivit des Lettres historiques d'une dame de Paris 1 une dame de province, en o vol. in-12. Les dernières éditions sont en 9 petits in - 12. Made, du Noyer mourut en 1720, avec la réputation d'une femme aussi bizarre qu'ingenieuse. Ses Mémoires, imprimés séparément en un vol. in-12, ne donneut pas une grande idée de son caractère, quoiqu'elle les eût écrits en partie pour faire son apologie.

Nyon, (Jean-Luc) l'aîné, libraire à Paris, mort en 1799. Nous avons de ce bibliographe aussi estimable qu'instruit: Catalogue des livres de la bibliothèque du duc de la Vallière, 1788, 6 v. in -8°.

— Catalogue des livres de la bibliothèque de Lamoignon-Malesherbes, 1796, in-8°.

0.

Oberlin, professeur de philosophie à Strasbourg, a donne: Introduction à la connaissance des monumens de l'antiquité. — Il a publié, en 1784, une seconde édition de l'Abrégé de Nieupoort, sous le titre: Rituum romanorum tabulæ. On a de lui: Un Cours des monumens, sous ce titre: Orbis antiqui, monumentis suis illustrati primæ Lineæ. La 2º édition de cetouvrage a paru en 1790.

Objois a donné: Pensées, 1772, in-12. — Portrait de bien des gens, ou le Vice démasqué, 1773, 3 vol. in-12.

Obrecht, (Ulric) habile professeur en droit à Strasbourg, était fils de Georges Obrecht, professeur en droit comme lui, mort en 1612, à 66 ans. Ulric se fit catholique après la prise de Strasbourg par les Français, et Louis XIV le fit préteurroyal de cette ville en 1685. Les langues grecque, latine, hébraïque, les antiquités, l'histoire, la jurisprudence, lui étaient familières. Il parlait de tous les personnages de l'histoire, comme s'il avait été leur contemporain; de tous les pays, comme s'il v avait vécu; et des différentes lois, comme s'il les avait établies. Le grand Bossuet, étonné et charmé de voir tant de connaissances réunies dans un seul homme, le nomma Epitome omnium scientiarum. On a de lui Prodromus rerum Alsaticarum, in-4°, 1681. — Excerpta Historicà de naturà successionis in monarchia Hispaniæ, en 3 parties in-4°. - Méin. concernant la sûreté publique de l'empire. — Une édit. de Quintillien, avec des remarques, 2 vol. in-4°. - Version de la Vie de Pythagore, par Jamblique. Ce savant mourut en 1701, consumé par un travail opiniâtre.

Obrêmes, (d') chirurgienherniaire. On a de lui: Instruction pour les personnes attaquées de descentes, 1767, in-12.

Obrêmes (d') a traduit l'Iliaded'Homère en vers français, 1784, 3 vol. in-8°.

Odon, (Saint-) chanoine de Saint-Martin de Tours, sa patrie, en 899, moine à Baume en Franche-Comté en 919, et second abbé de Cluni en 927, mourut en 942. On a de lui un Abrégé des morales de St.-Grégoire sur Job.—Des Hymnes en l'honneur de St.-Martin. — Trois livres du Sacerdoce. — La Vie de St.- Gérard, comte d'Aurillac. — Divers Sermons, etc.

Odoran, moine de l'abbaye de St. Pierre-le-Vif, à Sens, est auteur d'une Chronique, qui se trouve dans le Recueil des historiens de France. Il vivait en 1045.

Offreville (d') a fait nne Ode sur la prise de l'île de la Grenade, in-8°. — Annisemens variés, Paris, 1780, in-8°.

Ogée, ingénieur, a donné: Dictionn. historique et géographique de Bretagne, Nantes, 1779—80, 4 vol. in-4°.

OGIER, (Charles) naquit à Paris en 1595, d'un procureur au parlement. Dégoûté de la profession d'avocat qu'il avait d'abord embrassée, il suivit le comte d'Avaux, ambassadeur en Suède, en Danemarck et en Pologne. De retour en France, il s'appliqua à différens ouvrages, et mourut à Paris en 1654, à l'âge de 59 ans. On a de lui une Relation de ses voyages, sons ce titre: Iter Danicum, Suecicum, Polonicum, Paris, 1656. in-8°.

OGIER, (François) srère du précédent, embrassa l'état ecclésiastique, et suivit le comte d'Avaux, lorsqu'il alla signer la paix en 1648. L'abbé Ogier s'était signalé dans la querelle de Balzac avec le P. Goulu. Il publia l'Apologie du premier. La chaire l'occupa autant que le cabinet, et il y parut avec éclat. Cet écrivain mourut à Paris en 1670. On a de lui : Jugement et censure de la doctrine curieuse de Francois Garasse, jésuite, 1623, in-8°. — Actions publiques, 2 vol. in-4°. - Des Poesies.

OISEMOND. (d') On a de lui: Le Lord supposé, com. en 3 actes, en vers, mêlée d'ariettes, 1776, in -8°. — Laurette, confédie nouvelle

en racte, en prose, mêlée d'ariettes, in-8°.

OLIER, ( Jean-Jacques ) fondateur du Seminaire et curé de St.-Sulpice, était second fils de Jacques Olier, maître-des-requêtes. Il naquit en 1608, et mourut en 1657. Le zele et la charité l'unirent d'une amitié intime avec le héros de la bienfaisance (Vincent-de-Paul). Ce fut en 1645 qu'il obtint des lettres-patentes pour la fondation de son Seminaire. En 1648, il fit commencer la construction de l'église de St.-Sulpice, qui a été achevée sur un plan bien plus vaste par un de ses successeurs. Le projet que l'abbé Olier avait sormé, de saire concourir à-la-fois l'honneur et la religion à l'abolition du duel, rendra à jamais sa mémoire respectable, et prouve que chez lui les principes religieux étaient dirigés par les vues d'un homme d'état. Il engagea ses paroissiensles plusdistingues à faire, publiquement dans son église, le jour de la Pentecôte, leserment dene ja maisdonner ni accepter aucun appel, et de ne jamais servir de seconds dans aucun combat singulter. Ce serment fut signé de chacun d'eux. Peutêtre ces renonciations volontaires, appuyées sur la foi du serment, étaient-elles le moyen le plus efficace de détruire un abus qui a toujours résisté à tous les efforts de la législa-

tion et de l'autorité, par l'extrême difficulté que les lois ont trouvée à fletrir la valeur, à vaincre la crainte du deshonneur, et à contenir par la terreur de la mort, ceux dont la faute consiste précisement à braver la mort. Olier se démit de sa cure, et se retira dans son Seminaire, après avoir refuse l'évêché de Châlons-snr-Marne, que le cardinal Mazarin lui offrit. On a de lui quelques ouvrages de spiritualite, entr'autres, des Lettres, publiées à Paris en 1674, in-12.

OLIVET, (Joseph THOULIER d') abbé, conseiller d'honneur en la chambre-des-comptes de Besançon, membre de l'academie française, naquit Salins en Franche-Comté le 30 mars 1682, et mourut à Paris le 8 octobre 1768. Après avoir fait ses humanités de la manière la plus brillante, son goût décidé pour l'étude le determina à entrer chez les jésuites, où il espérait trouver en tout genre d'excellens maîtres et de bons modèles. Ce l'ut pendant son sejour dans cette société, que le P. Thonlier (car c'est ainsi qu'on appellait alors l'abbé d'Olivei) eut l'avantage de connaître l'illustre Despréaux. Il allait voir souvent ce poète dans sa retraite d'Auteuil, où il recueillait avidement ses leçons. L'intimité qui s'établit entre eux, ne fut point inutile a

Despréaux, et le P. Thoulier eut le boulieur de lui payer, par un service essentiel, l'amitie et les lecons dont l'illustre satirique le gratifiait. L'implacable jésuite le Telher avait attribué à ce dernier des vers détestables contre la societé, et il paraissait determiné à perdre le poète dans l'esprit du monarque, que Despréaux avait tant celebrė; mais qui, devenu vieux et dévot, n'aurait pas hésite à sacrifier son panégyriste à son confesseur, et son amourpropre à ses scrupules. Le P. Thoulier se rendit mediateur, entreprit de justifier son ami, fut assez lieureux pour y réussir, et appaisa tout. Le jeune jesuite, qui voyait si assidûment le législateur du Parnasse, crut par cela même avoir quelque droit de s'v placer. Il osa pendant quelques années étre poète. De la poésie, il passa à la chaire, et s'y livra avec la même ardeur; mais pour se pénétrer des principes et du goût d'une éloquence saine, et pour avoir sous les yeux, dans le même écrivain, le precepte et l'exemple, il s'attacha surtout à Ciceron; à force de le lire et de le méditer, il prit pour cet auteur le goût viset l'espèce de passion qu'il a conservée jusqu'à la fin de ses jours. Pendant que l'abbé d'Olivet était encore dans la sociéte des jésuites, on avait voulu l'appeller en Espague

pour lui confier l'éducation du prince des Asturies. Mais il sentit que l'éducation d'un prince avait trop de difficultes morales, pour qu'il pût esperer un succès capable de le dedommager du sacrifice qu'il aurait fait de sa liberté. Il renonça douc à cet emploi, et préféra l'état noble d'homme de lettres. Le premierouvrage de l'abbé d'Olivet ne pouvait manquer d'avoir Cicéronpour objet; ce fut la traduction des Entretiens sur la nature des Dieux. Il donna depuis, conjointement avec le président Bouhier, la version des Tusculanes, du même auteur: publia ensuite celle des Catilinaires; enfinil recueillit, dans les ouvrages de Cicéron. les endroits qui lui parurent les plus propres, non-seulement à former le goût des jeunes gens, mais à leur inspirer des principes solides et lumineux de justice, de sagesse et de bienfaisance : ces morceaux, traduits avec soin. parurent sous ce titre: Pensées de Ciceron, pour servir à l'éducation de la jeunesse. En s'occupant à mettre en français les ouvrages philosophiques de Cicéron, l'abbe d'Olivet avait en occasion de faire quelques recherches sur la philosophie ancienne; le résultat de ses recherches est imprime à la suite de sa traduction de la nature des Dieux, sons le titre de Théologie des Philosophes: L'admirateur passionné et le traducteur infa- obligation, en donnant son tigable de Cicéron ne se contenta pas d'enrichir notre langue, autant qu'il était en lui, des productions de ce grand homme qui lui en parurent les plus dignes; il entreprit de donner une édition complète de tous ses ouvrages, avec le texte le plus pur, et avec des remarques, ou, sans rien mettre de superflu, il n'omettrait aussi rien d'utile. Il se livra avec ardeur à ce grand travail durant plusieurs années, et il ent la satisfaction de jouir du fruit de ses veilles, par le succès avec lequel son édition fut accueillie de tous les savans de l'Europe. En esfet, elle ne laisse rien à desirer pour la correction du texte, pour la netteté, la précision, le savoir et le goût qui brilleut dans les remarques, et pour la beauté même de l'exécution typographique. L'abbé d'Olivet n'était encore connu que par une de ses traductions, lorsqu'il fut reçu dans l'acad. française. Cette compagnie crut lui devoir tenir compte de ses premiers travaux, de sa modestie, et des suffrages qu'il avait obtenus dans un genre d'écrire, où les succès, encore si rares de nos jours, l'étaient alors bien davantage. Admis dans cette sociéte célèbre, l'abbé d'Olivet crut que son nouveau titre lui imposait l'obligation de travailler à perfectionner la langue; et il remplit cette

excellent Traité de la Prosodie française. A ce Traité, l'abbé d'Olivet fit succéder des Remarques de Grammaire sur Racine. Quoique pleind'une juste admiration pour ce grand poète, il jugea utile de marquer les santes légères qu'il croyait lui être échappées dans ses ouvrages. On reproche néanmoins au ceuseur d'avoir poussé la sévérité trop loin, et d'avoir plus jugé Racine en grammairien qu'en poète.

Quorqu'il en soit, l'abbé d'Olivet etait si éloigné de vouloir déprimer Racine, en y cherchant des fantes, qu'il a même défendu de son mienx, dans ces Remarques lant critiquees, une des fautes principales que de séveres critiques ont reprochée à ce grand poète, le récit de Théramène dans la tragédie de Phèdre. d'Olivet ne borna pas ses travaux académiq. aux deux ouvrages sur la Prosodie et sur Racine, il entreprit d'écrire l'Histoire de cette compagnie, dont Pélisson n'avait lait qu'environ vingt années, et il la continua jusqu'au commencement de notre siècle. Nous avons dit qu'il avait cultivé de houne heure la poésie française; nons devons ajouter qu'il s'appliqua aussi à la versification latine, pour laquelle il se sentait ou se croyait même plus de talent. Il a même fait imprimer quel: ques-uns de ses Essais en ce

dernier genre, dans un recueil où il a réuni plusieurs poésies latines et même grecques de trois on quatre académiciens français. Avec un extérieur pen attirant, et presque fait pour repousser coux qui n'y étaient pas aguerris, l'abbé d'Olivet portait au fond du cœur une envie d'obliger sincère et active, que plusieurs gens de lettres ont éprouvée. Comme sa réputation, ses travaux et son âge lui avaient mérité la confiance publique, un grand nombre de peres de famille et de principaux de collége, s'adressaient à lui pour recevoir de sa main des sujets propres à l'éducation de la jennesse; il en placa beaucoup, et même en trop grand nombre, comme il ne craignait point de l'avouer; car il se plaignait d'avoir éte souvent trompédans son choix, malgré le soin scrupuleux qu'il apportait pour ne pas l'étre. Il aurait pu se plaindre aussi souvent, et avec encore plus de justice, d'un autre malheur dont il ne parlait que très - rarement, celui d'avoir fréquemment éprouvé l'ingratitude, récompense ordinaire des bienfaiteurs. Il se dédommageait de ces petits chagrins, auxquels une ame bienfaisante doit toujours s'attendre, par l'amitie constante et inaltérable que lui ont conservée jusqu'à la fin un grand nombre d'hommes célèbres dans les lettres; parmi ces

hommes estimables, on doit compter sur-tout le président Bonhier, et le P. Oudin. jésuite, qui joignaient l'un et l'autre à la plus immense érudition, les agrémens de la littérature, et cette délicatesse de goût qui ne se trouve pas toujours jointe avec le savoir. Quoique l'abbe d'Olivet fût parvenu à l'âge de 86 ans. la sorce de sa constitution et le régime qu'il observait semblaient lui promettre encore quelques années de vie, lorsqu'en sortant d'une des séances de l'académie, il fut toutà-coup frappé de l'apoplexie, qui l'enleva peu de joursapres. Il vit approcher à pas lents, sans impatience comme sans crainte, et avec la tranquillité la plus philosophique, cet instant qu'il n'avait jamais redoute, mais qu'il avait depuis long-tems prévu. Il faisait, dans ses derniers momens. des rellexions aussi sages qu'interessantes sur cette chimère qu'on appelle renommée, et dont tant d'écrivains sont si avides, mais qu'il avait envisagée pendant tout le cours de sa vie sous le vrai point de vue qu'elle doit présenter à un sage, comme un avantage leger et périsable, dont il faut savoir jouir quand ou le possede, et savoir se passer quand on en est prive. Ses ouvrages sont : Entretiens de Ciceron sur la nature des Dieux, traduits en français, 1765, 2 vol. in-12. Le prési-

dent Bonhier eut part à cette version, dont les notes sont savantes. - La traduction des Philippiques de Demosthènes et des Catilinaires de Cicéron, elégante et fidelle, conjointement avec le presid. Boulier, 1765, in - 12. -Histoire de l'acad. française, pour servir de snite à celle de Pelisson, in-12: ouvrage estimable pour les recherches, mais dont le style est quelquefois languissant. - Tusculanes de Ciceron, dont trois sont traduites par l'abbe d'Olivet, et les deux autres par le président Bouhier. — Remarques sur Racine, in-12. - Pensées de Ciceron, pour servir à l'éducation de la jeunesse, in-12. Toutes les traductions de l'abbe d'Olivet jouissent d'une estime generale. La cour d'Angleterre lui proposa de faire une magnifique édition des ouvrages de Cicéron. Ayant montre les lettres qu'on lui écrivait à ce sujet, au cardinal de Fleury, et oubliant les riches promesses de l'étranger, il consacra à l'éducation du dauphin, le travail qu'il eût offert au duc de Cumberland. Cet ouvrage, long et penible, parut en 9 vol. in-4°, à Paris en 1740, avec des Commentaires choisis, purement écrits et pleins d'érudition.

OLIVIER DE SERRES. Les détails relatifs à cet homme, qui s'est élevé an-dessus de

son siècle, sont entièrement ignores; on ne connaît ni le lien, ni l'époque de sa naissance; on ignore egalement celle de sa mort. On sait seulement qu'elevé an milieu des montagnes du Vivarais, il cultiva sa terre du Pradel. (Ce mot Languedocien signisie un pre') Peut-être des recherches plus henreuses en apprendront - elles davantage sur le sort d'un homme qui doit, être compté parmi les premiers bienfaiteurs de l'humanité. En attendant, consignons ici tont ce qui est comme de cet ecrivain, qui, parmi les auteurs qui se sont occupés de l'économie rurale, est encore dans cette carrière le premier de tons. Son ouvrage principal, est le Théaire d'agriculture, dont la première édition est de 1600. Il fut imprimé treize fois. Voici de quelle manière l'auteur raconte les motifs qui le determinerent à le composer. — C'est au moment (dit-il) que mon inclination et l'état de mes affaires m'ont retenu anx champs, en ma maison, et fait passer une partie de mes meilleurs ans, cultivant ma terre, par mes serviteurs, comme le tems l'a pu porter. J'ai senti ma bonne part de ces calamités. Je me suis tellement comporté parmi les diverses humeurs de ma patrie, que ma maison a ete plus logis de paix que de guerre. Durant ce miserable tems-là,

a quoi eussé-je pu mieux employer mon esprit qu'à rechercher ce qui est de mon humeur? Trompant le tenis, j'ai trouvé un singulier contentement en la lecture des livres d'agriculture tant auciens que modernes, à laquelle j'ai de surcroît ajouté le jugement de ma propre expérience. Ayant observé quelques choses qui ne l'ont encore été que je sache, il m'a semblé de mon devoir de les communiquer au public : je ne proteste pas que mes amis m'y aient pousse contre vo-Inté, ni qu'à heures perdues j'y aie travaillé; mais je dis que gaiement j'ai tâché de représenter cette belle science le mieux que j'ai pu, y employant tout mon loisir, sans y rien omettre de tout ce que j'ai estimé pouvoir servir à l'avancement de ce mien dessein. — C'est à travers ce langage, que, par la naiveté et la simplicité du style, on se seut entraîner sur les pas de l'auteur. Ce qui surprend dans cet ouvrage, c'est que malgré les éditions nombreuses qui en ont été faites, il existe à peine pour les hommes auxquels il était consacré. Il faut avouer cependant que les ouvrages de ses copistes sont très - répandus. Il y a peu de cultivateurs qui ne connaissent, par exemple, la Maison rustique de Leger, on quelques autres Traites du même auteur. L'ouvrage d'Ohvier

de Serres est un modèle de précision, un requeil immense de bons principes; il faut le lire avec attention pour ne rien perdre; il est divisé en huit livres, à la tête desquels sont des tableaux de ce qu'ils renferment. Les sous divisions de ces tableaux sont au nombre de 110; elles traitent des terres, des manières de les faire valoir, des labours, des engrais, des grains, des récoltes, des vignes, vins et autres boissons, de tous les animaux domestiques, de toutes les espèces de jardins, des bois, des prés, etc. Toute la science de l'économie rurale entre dans son plan; et quoique l'ouvrage ne forme qu'un volume d'environ 900 pages, peu d'objets y sont omis. Le style en est plein et serre, rempli d'excellens préceptes, d'observations exactes, et de maximes proverbiales d'un grand sens. En 1599, Olivier de Serres avait publié un autre ouvrage intitulé : la Cueillette de la soie. Enfin, en 1603 parut celui qui a pour titre: Seconde richesse du murier blanc. Ce dernier ouvrage fut réimprime en 1785, par les soins de Broussonnet, membre de l'institut national. Olivier de Serres était à peu près contemporain de Montagne, et eut de grands rapports avec ce philosophe. Comme lui, en se livrant à l'étude, il sut échapper aux horreurs des guerres civiles : tous deux re-

culèrent les bornes des connaissances auxquelles ils se livrèrent : tous deux jouirent pendant leur vie de la confiance de leurs concitoyens, et de la considération qui l'a détermine. Olivier fut appelé et consulté par Henri IV. Il rapporte ses conversations avec ce prince. Ce sut d'après ses conseils que le jardin des Tuileries sut plante de muriers blancs, et qu'à une de ses extrémités fut élevé un bâtiment pour l'éducation des vers à soie. C'est à lui que l'ou ent alors l'obligation des plantations de muriers blancs, qui furent faites dans les généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon. Le premier en France, il publia qu'on pouvait faire de belles étoffes avec l'écorce de branches que l'on retranche à la taille des muriers blancs; en outre, il indiqua, pour cet arbre si utile, d'autres emplois économiques.

OLIVIER, ('Séraphim') natif de Lyon, étudia à Bologne en droit civil et canon. Etant allé à Rome, il y fut connu par Pie IV, devint auditeur de Rote, et exerça cet emploi pendant quarante ans. Grégoire XIII et Sixte V l'employèrent en diverses nonciatures. Clément VIII lui donna en 1604 le chapeau de cardinal, à la recommandation de Henri IV. Il fut évêque de Rennes, après la mort du cardinal d'Ossat. On a de

lui: Decisiones Rotæ romanæ, en 2 vol. in-fol. à Rome en 1614, et à Francfort, avec des additions et des notes, en 1615. Olivier mourut en 1609, à 71 ans.

OLIVIER, (Jean) évêque d'Angers en 1532, est auteur d'un poème latin, intitulé: Jani Olivarii Pandora, Paris, 1542, in-12, et Reims, 1618, in-8°.

OLIVIER, (Claude-Matthien) avocat au parlement d'Aix, né à Marseille en 1701, parut avec éclat dans le barreau. Il contribua beaucoup à l'établissement de l'académie de Marseille, dont il fut un des premiers membres. C'était un homme d'un esprit vil et facile. Il mournt en 1736, à 35 aus, après avoir publié: L'Histoire de Philippe, roi de Macédoine, et pere d'Alexandre - le - Grand, 2 vol. in-12. — Mémoires sur les secours donnés aux Romains par les Marseillais, pendant la onzième guerre Punique. - Mémoires sur les secours donnés aux Romains par les Marseillais, durant la guerre contre les Gaulois.

OLIVIER (André) a traduit de l'anglais: Essai sur les comètes, 1777, in-8°.

OLIVIER (M<sup>Ile</sup>.) a publié: Pratique et prières pour la neuvaine de S<sup>te</sup>. - Thérèse

Vie de S<sup>ce</sup>.-Thérèse, 1777, in-8°.

OLIVIER, (Jean d') docteur en droit, est auteur des Principes du droit civil romain, 1776, 2 vol. in-12.—
Doctrinæ juris civilis analysis philosophica, Rome, 1777, in-4°. — De la réforme des lois civiles, 1786, 2 vol. in-8°. — Essais sur la conciliation des coutumes françaises, Paris, 1781.

OLIVIER (d') a donné: Essai sur la vertu, ou Abrégé de morale propre à tous les citoyens, 1783, in-12.

OLIVIER, médecin, est auteur de l'Entomologie, ou Hist. naturelle des Insectes, avec les differences spécifiques, la description, la synonimie, et la figure enluminee de tous les insectes connus, 5 vol. grand in-4°, ou 26 livraisons.

ONFROY, distillateur, a fait des Observations sur la nature et les procédés de quelques liqueurs, 1765, in-8°.

Oppède, (Jean Maynier, baron d') premier président au parlement d'Aix, est fameux dans l'histoire par sou zèle barbare et atroce contre les Vaudois. Le parlement de Provence ayant ordonné en 1540, par un arrêt, que

toutes les maisons de Mérindol, occupées par les hérétiques nommés Vaudois, seraient entièrement démolies, ainsi que les châteaux et les forts qui leur appartenaient : d'Oppède fit exécuter en 1545 cet arrêt, dont on avait suspendu l'exécution. Il fallait des troupes : d'Oppède, et l'avocat - général Guérin, se firent une petite armée, fondirent sur Cabrières et Mérindol, tuèrent tout ce qu'ils rencontrèrent, brûlèrent les maisons, les granges, les moissons et les arbres. Les fugitifs furent poursuivis à la lueur de l'embrasement. Lorsque les flammes furent éteintes, la contrée, auparavant florissante et peuplée, fut un désert affrenx, où l'on ne voyait que des cadavres. François Ier ent horreur de cette exécution atroce. L'arrêt, dont il avait permis l'exécution, portait seulement la mort de dixneuf heretiques : d'Oppède et Guérin en firent périr plus de quatre mille par le fer et par le seu, hommes, semmes et enfans. Les seigneurs, dont les villages et les châteaux avaient été consumés par les flammes, demanderent justice au roi, qui recommanda expressément à son sils Henri II, en mourant, de faire punir les auteurs de cette barbarie. L'affaire fut portée, en 1551, au parlement de Paris. Jamais cause ne înt plus solennellement plaidée; elle tint cinquante audiences consécutives. Le président d'Oppède parla avec tant de force, et fit agir tant de protecteurs, qu'il fut renvoyé absous. Il monrut en l'an 1558. On a de lui : Une traduction française de quatre Triomphes de Pétrarque.

Oporx, (Christophe) apothicaire à Provins, membre de la convention nationale, a donné: Analyse des eanx minerales de Provins, 1770, in-12; nonvelle édition, sous ce titre: Recherches sur les sels, etc.—Observations playsico-chimiques sur les couleurs, 178\*, in-6°. — Mem. sur les moyens de determiner le degré de spiritualité des eaux-de-vie et esprit-devin du commerce. — Essai sur les roses de Provins. — Observations sur l'analyse des eaux minerales de Provins, faite par Raulin.

Orbessan, (Anne-Marie Daignan d') president au cidev. parlement de Toulouse, a donné: Traite du senat romain, trad. de l'angl. de Middleton, 1753, in-12.— Melanges histor. et crit. de physique, de littérature et de poesie, Paris, 4 vol. in-8°.— Varietés litteraires, pour servir de suite aux Melanges, etc. Paris, 1781, 2 vol. in-8°.

ORESME, (Nieolas) doct. de Sorbonne, et grand-maître

du collége de Navarre, natif de Caen, Int précepteur de Charles V, qui lui donna en 1377, l'évêche de Lisieux. On l'avait deputé à Avignon en 1363 vers le pape Urbain V, à qui il persuada de ne pas retourner à Rome. Oresme, fixé dans son diocèse, y fit fleurir la science et la piété. Il termina sa vie en 1382. Ses ouvrages les plus connus sont : Un Discours contre les déréglemens de la cour de Rome. - Un beau traité De communicatione idiomatum. — Un discours contre le changement de la monnaie. - Un traité de Antichristo, imprimé dans le tome IXe de l'Amplissima collectio du P. Martenne: il est plein de réflexions judicieuses.—Sa traduction de la Morale et de la politique d'Aristote, qu'il entreprit, ainsi que la suivante, par ordre du roi Charles V. - Celle du traité de Petrarque, des remèdes de l'une et de l'autre fortune. On le fait auteur encore d'une Traduction française de la Bible, qui est également attribuée à Raoul de Presle et à Guyars des Moulins.

Origny, (Pierre) écuyer, sieur de Ste.-Marie, vivait sous François Ier. Il dédia à ce prince un poëme intitulé: Le Temple de Mars tout-puissant, et ensuite au roi Henri III, un autre ouvrage qui a pour titre: le Héros de

la noblesse française, tous deux imprimés à Reims, l'un en 1559 et l'autre en 1578.

ORIGNY, (Pierre - Adam d') mort le 29 septemb. 1774, à Reims sa patrie, entra de bonne heure au service. Une blessure qu'il reçut à l'attaque des lignes de Wissembourg en Allemagne, le contraiguit d'abandonner la carrière des armes, après avoir obtenu une pension et la croix de St.-Louis. Il s'adonna à l'etude de l'histoire, et publia l'Egypte aucienne, et la chronologie des Egyptiens, l'une en 1762, l'autre en 1765, chacune en 2 vol. in-12. On y trouve des recherches laborieuses et importantes, qui, neanmoins ont été refutées avec succès par d'autres auteurs. D'Origny s'occupait, quand il est mort, d'une histoire générale d'Egypie, depuis sa fondation jusqu'à sa ruine entière.

Origny, (Ant.J.-B. Abraham d') ci-dev. conseiller en la cour des monnaies, memb. de plusieurs académies, ne à Reims en 1734, est auteur du Dictionnaire des origines, 6 vol. in-12. — D'un abregé de l'histoire du théâtre français, 1780-83, 4 vol. in-8°. — Et des Annales du théâtre italien depuis son origine jusqu'a nos jours, 1788, 3 vol. in-8°. Il est comm encore par quelques poésies fugitives.

Origny, (Antoine-Claude d') médecin, a publié: Examien de l'inoculation, 1764, in-12.

ORIOL, (Pierre) cordelier, natif de Verberie, enseigna la théologie à Paris avec tant de reputation, qu'il l'ut surnommé le docteur éloquent. Il devint provincial dans son ordre, puis archevêque d'Aix en 1321. Il vivait encore en 1345. Quelques-uns ont prétendu qu'il fut cardinal. On a de lui des Commentaires fort subtils sur le Maître des sentences, Rome, 1595 et 1605, 2 vol. in-fol., et un abrégé de la Bible, intitulé: Breviarium bibliorum, Paris, 1508 et 1785, in-8°.

ORLÉANS, (Charles duc d') fils de Louis de France, duc d'Orléans, et de Valentine de Milan, porta le titre de duc d'Angoulême durant la vie de son père qui périt victime de la trahison du duc de Bourgogne. Charles se trouva à la malheureuse bataille d'Azincourt, en 1415, où il fut fait prisonnier. De retour en France, après avoir été retenu 25 ans en Angleterre, il entreprit la conquête du duche de Milan, qui lui appartenait au chef de sa mère; mais il ne put se rendre maître que du comté d'Ast. Ce prince aima les lettres, et les cultiva avec succès. On a de lui un recueil de poésies manuscrites à la

bibliothèque nationale, où l'on découvre un vrai talent. Il mourut à Amboise en 1465.

ORLÉANS, (Louis d') avocat au parlement de Paris, se signala par son fanatisme, La ligue le deputa aux etats, ou il parla d'une manière emportée. De retour à Paris, il écrivit et il déclama contre Henri IV. Dans un libelle publié en 1593, sous le titre d'Expostulatio Ludovici d'Orléans, ce prince est appellé fætidum Satanæ stercus. L'évêgue de Seulis, Rose, mit de sa propre main des notes marginales à cet écrit en signe d'approbation; le parlement l'obligea de les rétracter, et condamna l'ouvrage au feu, D'Orléans apprenant la conversion du roi, devint plus furieux, et composa une autre satire, qui fit universellement détester l'ouvrage et l'auteur. Ce malheureux. chassé de la capitale, n'y revint qu'après un exil de 9 années. Ses discours séditienx le firent arrêter et mettre à la Conciergerie, Henri IV, par un excès de bonte, le fit sortir. Quand on eut représenté à ce grand prince que cet avocat avait déclame d'une manière injurieuse dans ses ouvrages contre la reine sa mêre, et qu'on lui en eut lu quelques endroits, s'écria: O le mechant! Mais il est revenu sur la foi de mon passeport, je ne yeux point qu'il soit maltraite : d'autant plus, disait-il encore, qu'on ne devait pas plus lui vouloir du mal et à ses semblables, qu'à des furieux quand ils frappent, et à des insense's quand ils se promenent toutnuds, D'Orléaus sortit donc de sa prison, et fit imprimer en 1604 un Remerciment au roi, dans lequel il lui donna autaut d'eloges qu'il lui avait donné de malédictions. Ce misérable fanatique mourut à Paris en 1629, à 87 ans. On lui attribue la Réponse des vrais catholiques français à l'Avertissement des catholiques anglais, de Louis d'Orleans, pour l'exclusion du roi de Navarre de la couronne de France, 1588, in-8°: libelle qu'il suppose avoir traduit du latin. On a encore de lui : Déseuse des catholiques unis contre les catholiques associés aux réformés, 1576, in-8°. — Premier et deuxième avertissemens des catholiques anglais, 1590, in-8°, - Banquet du comte d'Arète, 1594, in-8°: autre satire sanglante contre Henri IV. — Discours sur les ouvertures du parlement, au nombre de 29, pleins de traits grossièrement satiriques. — Des Commentaires sur Tacite et sur Senèque.

ORLÉANS MONTPENSIER, (Anne-Marie-Louise) plus connue sous le nom de Mademoiselle, fille du duc d'Orléans, Gaston, srère de Louis

XIII, naquit à Paris en 1627 et mourut en 1693. Ses mémoires en 8 vol. in-12, assez mal écrits, pour qu'on puisse assurer qu'ils sont d'elle, ne donnent l'idée que d'un petit esprit de cour, occupé de petites intrigues et de tracasseries. Elle avait cependant un grand caractère, dit son historien. C'était elle qui fixait les irrésolutions de son père; ce fut elle qui en 1652, retint Orléans dans le parti de sa famille et dans celui du grand Condé; ce fut elle qui, cette même année, au combat de St.-Antoine, en laisant tirer le canon de la Bastille sur l'armée royale, et la lorçant de se retirer, sauva la vie peut-être au grand Conde, et fit cesser l'horrible carnage qui se faisait de l'elite de la noblesse, à la porte St.-Antoine. Ce fut-elle qui, à la mort de Cromwel, dont on portait le deuil à la cour de France, osa seule paraître en couleur, et protesta contre cet indigne hommage qu'on rendait à cet usurpateur. Après avoir manqué, dit le president Hénault, plus de mariages que la reine Elisabeth n'en avait rompus, elle épousa le duc de Lauzun, avec lequel elle passa des jours mallieureux qu'elle termina dans la dévotion et dans l'obscurité. Dans l'édition de ses mémoires de 1735, Paris, ou trouve les ouvrages suivans : Un recueil des Lettres de

Mile de Montpensier à Mme de Motteville, et de celleci à cette princesse. — Les Amours de Mademoiselle et du comte de Lauzun. -Un recueil des portraits du roi, do la reine et des autres personnes de la cour; quelques-uns de ces portraits sont bien laits et intéressans. — Deux romans composes par Mademoiselle, l'un intitulé: la Relation de l'isle imaginaire; et l'autre, la Princesse de Paphlagonie. Ils sont pleins de gout et d'une fine critique. Le Cyrus du dernier roman est de M. le Prince, mort en 168); et la reine des Amazones est de M1le de Montpensier.

ORIÉANS, (Pierre-Joseph d') jésuite, né à Bourges en 1641, mort à Paris le 31 mars 1698, est l'auteur connu de quelques ouvrages d'hist. estimes. On trouve sur son compte, dans l'abbé de Voisenon, l'anecdote snivante: « Le P. d'Orleans, dit - il. presenta son ouvrage sur les révolut. d'Angl., au duc d'Orleans, qui étonné de la conformité du nom, crut que cela ne venait pas en droiture. Il questionna le P. qui écarta ses soupcons, en assurant que sa famille etait d'une très-bonne noblesse d'Orleans. N'en at-elle pas l'obligation à quelqu'un de mes ancètres, reprit le prince? Monseigneur, lui répliqua modestement le pè-

re, je sais que ma famille existait long-terms avant que le roi ent donne l'apanage au premier des ducs d'Orleans ». Le P.d'Orléans avait une imagination vive et élevée, un esprit plein de finesse et de penétration; il avait acquis par l'étude des bons modèles, les qualités nécessaires à un bon écrivain. Ses principaux ouvrages sont : Hist. des révolutions d'Angleterre, dont la meilleure edit. est celle de Paris, 3 vol. in-4°, et 4 vol. in-12. L'auteur y developpe toutes les manœuvres, tous les motifs, toutes les passions qui ont produit tant de vicissitudes dans cette isle célèbre, et dont le gouvernement a fourni tant de tableaux différens. Turpin a continué cet ouvrage qui est maintenant de 6 vol. in-8°: les tomes V et VI sont de ce dernier écrivain. - Hist. des révolutions d'Espagne, Paris, 1734, en 3 vol. in-4°, et 5 vol. in-12, avec la continuation par les PP. Arthuis et Brunioi. Cette histoire est digne de la précédente, à certains égards. Le style en est pur, élégant; les portraits brillans et corrects; les réflexions justes et ingémieuses; les faits bien choisis. Peu d'historieus ont saisi, comme ce jésuite, ce qu'il v a de plus piquant et de plus intéressant dans chaque sujet. — Une Hist. curieuse des deux conquérans tartares, Chunchi et Canchi, qui ont

subjugué la Chine, in-8°.— La Vie du P. Cotton, jésuite in-12. — Les Vies du bienheureux Louis de Gonzague et de quelques autres jésuites, in-12.—La Vie de Constance, premier ministre du roi de Siam, in-12.—Deux volumes de Sermons, in-12.

Orléans de la Motte, (Louis-François-Gabriel d') évêque d'Amiens, mort le 10 juillet 1774, à 91 ans. On a de lui des Lettres spirituelles, 1 vol. in-12.

Ormov, (Mme d') a donné: Les malheurs de la jeune Emilie, 1777, in-12. — La vertu chancelante, 1778, in-12.—Opuscules, 1784, in-8°.—Les dangers de la passion du jeu, 1793, in-8°.

OROUX, ci-dev. chapelain du roi, a fait l'Hist. de la vie de St.-Léonard, 1760, in-12. — Et une Hist. ecclésiastique de la cour de France, 1778, 2 vol. in-4°.

ORVILLE; (André-Guillaume Contant d') est auteur des ouvrages suivans: Lettre sur l'esclavage d'une troupe de comédiens prise par un corsaire de Maroc, avec une description de la ville de Génes. — Le paysan parvenn, ou les coups de l'amour, com. en 1 acte en prose. — Lettre sur la comédie de l'Enfant prodigue. — Lettre sur ce qu'on pense dans le monde des

auteurs et des comédies. -Apologie de Childéric, trag. de Morand.— Almanach des dames illustres. — Essai des talens, on les rejouissances de la paix, com, ballet, Rouen. — Le plaisir et la reconnaissance, com. ballet. - Quelques com. de Boissy, retouchées. - L'Enfant trouvé, 1763, in-8°. — Mém. d'Azéma, trad. du russe, 1764, 2 vol. in-12. — L'Humanité, ou Mem, du chev, de Dampierre, 1765, 2 vol. in-12. -Pensées de M. de Voltaire, 1766, 2 vol. in-12. — La destinée, ou Mém, du lord Kilmanof, trad. de l'angl. 1766, 2 vol. in-12. — Le Mariage du siècle, 1766, 2 vol. in-12. - Pensées philosophiques, morales et politiques de main de maître, Paris, 1778, in-12. Les metamorphoses de l'amour, 1768.—Romans moranx, 1768, 2 vol. in-12. — Histoire de l'opéra bouffon, 1768, 2 vol. in-12. — Anecdotes germaniques, 1769, in-8°.—Les Fastes de la Grande-Bretagne, 1769, in-12.—Les Fastes de la Pologne et de la Russie, 1770, 2 vol. in-12. - Hist. des différens peuples du monde, 6 vol. in-8°.—Les Etrennes d'un père à ses enfans, 1770-73, 2 vol. in-24. - Sophie, on Mém. intéressans des femmes du 18° siccle, Paris, 1779, 2 vol. in-12. Il a travaillé aux Melanges tirés d'une grande bibliothèque, etc.

O'Ryan, (Michel) médecin à Lyon, a publié: Dissertation sur les fièvres infectueuses et contagieuses. — Il a écrit d'autres ouvrages en anglais, en 1794 et années suivantes.

Osmont, libraire à Paris, mort le 13 mars 1773, a fait un Dictionnaire topographique et critique des livres rares, singuliers, estimés et recherches en tout genre, 1768, 2 vol. in 8°.

Ossar, (Armand d') naquit le 23 août 1536, dans un village du diocèse d'Auch. Ses parens étaient d'une condition obscure et d'une extrême pauvreté. Un gentilhomnie de ses voisins, nommé Marca, le retira chez lui et le fit étudier. D'Ossat employa les connaissances qu'il avait acquises à l'éducation des neveux de ce gentilhomme. Il parait qu'il fut aussi précepteur d'un marchand de Lectoure, nommé Jean Perez. Il suivit à Bourges les leçons de Cujas, et s'attacha au barreau à Paris. Le fameux Paul de Foix. conseiller d'état, et archevêque de Tonlouse, aimait à rassembler chez hii les gens de lettres; il connut d'Ossat, le distingua et lui donna asyle dans sa maison. Telle fut l'origine de la fortune de d'Ossat. Paul de Foix nomme ambassadeur à Rome par Henri III, emmena avec lui d'Os-

d'ambassade. Après la mort de ce prélat, arrivee en 15,4, Villeror secretaire-d'état, instruit de son merite et de son intégrité, le chargea des affaires de la cour de France. Le cardinal d'Est, protecteur de la nation française, le fut aussi de d'Ossat. Le roi lui fit offrir une charge de secretaire-d'etat, qu'il refusa avec antant de modestie que de sincerite. Henri IV dut à ses soins sa reconciliation avec le saint-siege. Ses services furent recompensés par l'eveché de Rennes, par le chapeau de cardinal en 1598, enfin par l'evêche de Bayeux en 1601. Après avoir servi sa patrie en sujet zele et en citoven magnanime, il mourut à Rome en 1600, à 67 ans. Nous avons de lui un grand nombre de Lettres, qui passent, avec raison, pour un chef-d'œuvre de politique. On y voit un homme sage, profond, mesuré, decide dans ses principes et dans son langage. La meilleure edition est celle d'Amelot de la Houssaye, à Paris, en 1698, in-4°, 2 vol. et in-12, 5 vol. Le cardinal d'Ossat, disciple de Ramus, composa dans sa jeunesse, pour la défense de son maître, un onvrage sous ce titre: Exposilio Arnaldi Ossati in disputationem Jacobi Carpentarii de methodo impr. en 1564, in-8°. Le style en est pur, vif, les réflexions

sat, en qualite de secrétaire judicieuses, et les saillies pie d'ambassade. Après la mort quantes.

OTTER, (Jean) naquit le 23 octobre 1707, à Christienstadt en Suede. Il acheva sou éducation dans l'universite de Lund, et ayant abjuré le lutheranisme, il passa en France et s'y fixa. Possedant toutes les langues du Nord , il s'appliqua encore à l'étude de celles de l'Orient. Le comte de Maurepas, alors ministre de la marine, l'envoya voyager aux frais du roi, dans le Levant. Il partit de Marseille en 1734, se rendit à Constantinople, traversa l'Asie et vint à Hispahan, où il demenra vingt mois. Il étudia dans cette ville la langue persanne, et en partit en 1737, pour aller à Basra on Bassora, ou il exerca les fonctions de consul de France. Pendant un sejour d<mark>e qu</mark>atre ans, an milieu des gnerres dont ce pays était alors le théâtre, il travailla sans relâche à se perfectionner dans l'arabe, et apprit assez bien le turc pour traduire le Nouveau Testament, en cette langue, à l'usage des chrétiens de cette contrée. Il parvint à parler si bien la langue arabe, qu'on lui reprochait dans ses expressions un purisme trop rigoureux, defaut qui suppose des lumières et du gout. Il revint en France, et fut de retour à Paris le 28 fevrier 1744. Il rapporta de son vovage de

grandes connaissances. Capable d'observer et de réfléchir, il s'etait l'ait une juste idée de tous les pays qu'il avait parcourus; il connaissait les mœurs des habitans, leur génie, leurs lois, la forme de leur gouvernement, les productions des différentes contrees, et sur-tout les intérêts de leurs princes. Le tableau de l'Orient etait, pour ainsi dire, devant ses yeux. Il publia la relation de son voyage en 2 vol. in-12. Quoiqu'elle soit écrite avec sécheresse, il y a beaucoup de choses curieuses et utiles, et sur-tout pour la geographie. On y trouve une peinture simple et vraie des mœurs orientales, et un morceau précieux, c'est le recit abregé des revolutions arrivées en Perse, sous Thamas-Kouli-Kan, et de son expédition aux Indes. Si le style d'Otter manque d'agrément, il a du moins le mérite de la pureté; ce qu'on doit remarquer dans un étranger, venu tard en France, absent dix années, et qui de plus savait un grand nombre de laugues. A son arrivée, Otter l'ut attaché à la bibliotheque du roi, en qualité d'interprète pour les langues orientales; bientôt après, nommé professeur d'arabe au collége royal; enfin, éla membre de l'acad. des inscriptions et belles-lettres le 19 mars 1748. Il fit lecture dans ses séances de deux Memoires, l'un sur la

conquête de l'Afrique par les arabes, et l'autre sur celle d'Espagne, dont l'extrait se trouve dans le Recueil de cette académ. Occupé encore d'un grand travail, sur Novairi, célèbre historien arabe du 14° siècle, Otter mourut avant de l'avoir achevé, le 26 septembre 1748.

Oudin, (César) mort en 1625, a publié des Grammaires et des Dictionnaires pour les langues italienne et espagnole, dont on ne se sert plus.

Oudin, (Antoine) fils du précédent, mort en 1653, a donné les ouvrages suivans: Curiosités françaises, pour servir de supplément aux Dictionnaires, in-8°. — Grammaire française rapportée au langage du tems, in-12. — Recherches italiennes et françaises, 2 vol. in-4°. — Le Trésor des deux langues espagnole et française, in-4°.

Oudin, (Casimir) né à Mézières sur la Meuse en 1638, entra chez les Prémontrés en 1656. Ayant essuyé quelques mécontentemens, il se retira à Leyde en 1690, embrassa la religion prétendue réformée, et y fut sous-bibliothécaire de l'université. Ses principaux ouvr. sont : Commentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis, illorumque scriptis, etc. Leipsick, 1722, 3

vol. in-fol. — Veterum aliquot Galliwet Belgiiscriptorum opuscula sacra nunquam edita, en 1692, in-8°. — Un Supplément des auteurs ecclesiastiques omis par Bellarmiu, 1688, in-8°, en latin. — Le Prémontré défroqué, etc. Ce savant finit sa carrière à Leyde en 1717, à l'âge de 79 ans.

Oudin, (François) né en 1673, à Vignory en Champague, fit ses études à Langres, et entra chez les jésuites en 1641. Il était prolondément versé dans la connaissance des antiquités profanes et sacrées, et des médailles. Il joignait à une érudition étendue, les graces de la belle littérature, beaucoup de justesse dans l'esprit, une ardeur intatigable pour le travail, et une facilité merveilleuse à faire des vers latins. Ses principaux ouvrages en ce genre, sont : Une pièce, intitulée : Somnia, imprimée in-8° et in-12, pleine d'élégance et de bonne poésie, qu'il composa à vingt - deux ans. — Une autresurle Feu. - Des Odes. —Des Mimes.—Des Elégies, dont la plupart sout imprimées dans le Recueil intitulé: Poemata Didascalica, en 3 vol. in-12, et les autres sont dignes de l'etre. Les ouvrages en prose de ce savant jésuite, qui mourut à Dijon en 1752, sont plus considérables. Les plus conuus sont : Bibliotheca scriptorum societatis Jesu. - Un Commentaire latin sur l'Epître de St.-Paul aux Romains, ou il a principalement suivi les explications de St.-Chrysostôme. — Des Etymologies celtiques. — Un bon Eloge du président Bonhier, en latin. - Des Commentaires sur les Pseanmes, sur St.-Matthieu, et sur toutes les Epîtres de St.-Paul.—Historia dogmatica conciliorum, in-12. - Les Vies d'Ant. Vieyra; de Melchior Inchoser; de Denys Petau; de Frontondu-Duc; de Jules-Clément Scotti; de Jacques Billy, et de Jean Garnier. Ces sept Vies sont imprimées dans les Mémoires du P. Niceron.

Oudiner, (Marc - Ant.) medailliste, né à Reims en 1643, brilla beaucoup dans le cours de ses études, par l'étendue de sa mémoire. En rhetorique, il apprit toute l'Eneide de Virgile en une semaine. Nommé professeur en droit dans l'université de Reims, il remplissait cette place avec honneur, lorsque Rainssant, garde des médailles du cabinet du roi, l'engagea à venir partager ce soin avec lui. Oudinet se rendit avec empressement à ses invitations, et obtint sa place quelques années après. Il mit beauconp d'ordre et d'arrangement dans ce précieux depôt, eut pour récompense une pension de 500 écus, sut reçu de l'acad. des inscriptions et belles-lettres eu 1701, et mourut à Paris en 1712, à l'âge de 68 ans, consumé par le travail. On a de lui, dans la Collection academique, trois Dissertations estimees: l'une sur l'Origine du nom de médailles; l'autre sur les Médailles d'Athènes et de Lacédemone, et la troisième sur deux Agathes du cabinet du roi.

OUEN, (ST.-) Audoënus, archevêque de Rouen en 670, s'acquit une grande considération par son savoir et ses vertus. Il mourut à Clichy pres Paris le 14 août 683. Il est auteur de la Vie de St.-Eloy, traduite en français; 1693, in-8°.

OULTREMAN, (Pierre d') jésuite, mort à Valenciennes, sa patrie, le 23 avril 1656, à 65 ans, était frère du P. d'Oultreman, jésuite, mort en 1652, auteur du Pédagogue chrétieu, in - 4°. Pierre donna plusieurs ouvrages au public, entr'autres : Vie de Pierre l'Hermite, et de plusieurs Croisés, Valenciennes, 1632, in-8°. — La Constantinople-Belgique, Tournai, 1643, in-4°. C'est l'histoire de Baudouin et Henri, empereurs de Constantinople. — Histoire de la ville et cointe de Valenciennes; Douai en 1639, in-fol. Il n'est proprement que l'éditeur de cet ouvrage, qu'il a corrigé et aug-

menté. Henri d'Oultreman, son père, seigneur de Rombise, l'un des premiers magistrats de Valenciennes, sa patrie, mort dans cette ville en 1605, à 4) ans, en est l'auteur.

OUVILLE, (Ant. le METEL, sieur d') frère de l'abbe de Bois-Robert, et fils d'un procureur de la cour-des-aides de Rouen. était ingenieurgéographe. Il cultiva moins les mathematiques que la poésie. On a de lui diverses Comédies, imprimées depuis 1638, jusqu'en 1650: elles sont au-dessous du médiocre. Il est beaucoup plus connu par un Recueil de Contes, qui, quoiqu'inférieurs à ceux de la Fontaine, ont eu da succès. La pudeur n'y est guères ménagée.

Ouvrard, (René) chanoine de Tours, monrut en l'an 1694. Ses ouvrages sont: Secret pour composer en musique par un art nouveau.—
Biblia sacra. 529 carminibus mnemonicis comprehensâ. Le même ouvrage en français.—
Motifs de rennion à l'Eglise catholique, etc.—Calendarium novum perpetuum et irrevocabile.

OUVRIER DE LILLE, (J.-E.-C.) expert juré-écrivain à Paris, On a de lui: L'Arithmétique méthodique et démontrée, appliquée au

commerce, etc. 1761, in-8°; 5° édit. 1791, in-8°. — Opérations toutes faites pour la Règle du Cent, 1763, in-12; nouv. édit. 1779, in-12. — Calcul des décimales, appliqué aux différentes opérations de commerce, de banque et de finances, en 1765, in-8°.

Ozanam, (Jacques) né à Bougneux en Bresse en 1640. d'une samille juive d'origine, fut destine par sou père à l'état ecclésiastique. Il entreprit son cours de théologie par obéissance; mais apres la mort de son père, il quitta la cléricature par amour pour les mathématiques. Cette science avait toujours eu beaucoup d'attraits pour lui. Il avait également la passion du jeu. Il était heureux; mais il ne gagnait que pour donner. Deux etrangers, qui étaient au nombre de ses élèves, n'avant point recu de lettres de change pour se rendre à Paris, ils en témoignèrent leur chagrin

à leur maître. Ozanam leur prêta sur-le-champ cinquante pistoles, sans vouloir de billet. Arrives à Paris, ils firent part d'une action si noble au père du chancelier d'Aguesseau, qui appela dans la capitale le génereux mathématicien. Son uom fut bientôt connu. Il entra dans l'acad. des sciences à soixante ans passes, et voulut bien prendre la qualité d'elève. Il mourut d'apoplexie en 1717, âgé de soixante-dix-sept ans. Ses ouvrages sont: Un Dictionnaire de mathématiques, trèsample, imprime en 1691, in-1°. — Un Cours de mathématiques, en 5 vol. in -8°, publié en 1693.—Récréations mathématiques et pliysiques, ouvrage curieux, reimprimé plusieurs fois en 4 vol. in-8°. — Méthode facile pour arpenter, in-12. — L'Usage du compas à proportion, in-12. - Nouveaux Elemens d'algèbre, in-4°. - Géométriepratique in-12.

PACARAU, (Pierre) ancien chanoine de Bordeaux sa patrie, élu évêque constitutionnel du départ. de la Gironde, le 14 mars 1791, mourut à Bordeaux, le 5 septembre 1797, âgé de 81 ans. C'était un des plus savans prêtres de la France, quoique le moins connu hors de son pays dont il était l'oracle dans les matières ecclésiastiques. Il possédait les langues hebraique, syriaque, grecque, latine, anglaise, espagnole et italienne, ainsi que la littérature étrangère. Au mérite de canoniste profond, de bon prédicateur, d'antiquaire habile, il joignait les vertus de l'homme probe et bienfaisant, Les pauvres, à sa mort, le pleurerent comme leur père; il s'intéressait à leur malheur, et il partageait avec eux tout ce qu'il possedait. Il a laissé une riche bibliothèque, dont le catalogue imprimé s'élève à 8,000 volumes, d'un bon choix en tout genre. Pacarau a beaucoup travaillé; mais il a publié peu d'ouvrages. Ceux qu'il a laissés sont: Nouvelles Considérations sur l'usure et le prêt à intérêt, Bordeaux, 1784, in-8°. — Mémoire expositif des droits du chapitre

St.-André, sur les cures de sa dépendance, 1787, 1 vol. in - 8°. — Analyse d'une requête en plainte, au sujet du Mémoire précédent, 1787, in-8°. — Réflexions sur le serment exigé du clergé, 1791, in-8°. — Ordo divini officii recitandi, ad usum diæcesis, 1792 - Mandemens divers 1793, in-4°. On chantait anciennement dans l'église de St.-André, à la messe de minuit, un Noël de sa composition; il en faisait un régulièrement tous les 'ans, pour la même cérémonie.

PACAUD, (Pierre) oratorien, né en Bretagne, mort en 1760, a laissé des Discours de piété, en 3 vol. in-12, 1745.

Pacori, (Ambroise) né à Ceaucé dans le bas Maine, fut employé par l'évêque d'Orléans, Coislin, pour la direction du séminaire de Meun, Son caractère dur et sévère lui fit par-tout des ennemis. Après la mort du cardinal de Coislin, il fut obligé de sortir du diocèse. Il vint alors à Paris, où il mourut en 1730, à près de 80 ans. On a de lui un grand nombre de livres de piété. Les princises

paux sont: Avis salutaires aux pères et aux mères pour bien elever leurs enlans. — Entretiens sur la sanctification des dimanches et des fètes. — Règles chrétiennes pour faire saintement toutes ses actions. — Journée chrétienne, — Les regrèts de l'abus du Pater. — Pensées chrétiennes. — Une édition augmentée des Histoires choisies. — Une nouvelle édition des Epîtres et évangiles, en 4 vol. etc.

PAGAN, (Blaise-François, comte de ) naquit à Remies, près de Marseille, en 1604, et mourut à Paris, en 1651. Après s'être rendu célèbre par sa haute valeur dans plusieurs combats, et s'être élevé aux premiers grades militaires, il eut le malheur de perdre un ceil au siége de Montauban, et bientôt après le second dans une maladie grave qu'il fit; il n'avait alors que 38 ans. Hors d'état de servir sa patrie par son bras, il voulut lui être utile par sa plume. Les mathématiques avaient toujours eu beaucoup d'attrait pour lui : il s'y consacra avec plus d'ardeur que jamais, et se fit un nom parmi les ingénieurs et parmi les astronomes. Sa maison était le rendez-vons de ce que la cour et la ville avaient de plus distingué dans les sciences. Il mourut à Paris en 1651, à 62 ans. Le roi le fit visiter dans sa dernière maladie par son pre-

mier médecin. Pagan, malgré ses lumières, avait le foible de l'astrologie judiciaire. Ses principaux ouvrages sout: Traire des fortifications, imprimé en 1645. Il passa pour le meilleur ouvrage qu'on eut publié jusqu'alors sur cette matière. - Theorêmes geometriques, 1651. - Théorie des planetes, 1657. — Tables astronomiques, 1658. — Une Relation historique de la rivière des Amazones, in -8°. qui est curieuse et n'est pas commune.

PAGANUCCI, négociant à Lyon, est auteur du Manuel historique, géographique et politiq. des négocians. Lyon, 1762, 3 vol. in-8°.

PAGE dit PRATZ, (le) a donné l'Histoire de la Louisiaue, 1758, 3 vol. in-12.

Pages, (François-Xavier) né à Aurillac en 1745, a donné les ouvrages suivans : La France républicaine, poëme en 10 chants. — L'Histoire secrète de la révolution frauçaise, en 5 vol. in-8°. La seconde édition est sous presse, et sera augmentée d'un 6° vol. Cet ouvrage a été traduit en italien et en hollandais -Nouveau Voyage autour du monde, précédé d'un Voyage en Italie, 3 vol. in-8°. — Un Cours d'études encyclopédiques, rédigé sur un plan neuf, seconde édition en 6 vol. in 8°,

et ratlas de 64 planches ou tableaux. - Nouveaux dialogues des morts, entre les plus l'ameux personnages de la révolution française, et plusieurs hommes célèbres anciens et modernes, suivis d'autres Dialogues entre des personnages vivans, etc. 1 vol. in-8°. Cet ouvrage vient d'être traduit en anglais. - Une traduction de la géographie universelle de William Guthrie, abregée par le traducteur, 1 vol. in - 8°. — Les Romans suivans: Les Erreurs de la vie, ou Memoires de Félice, 2 vol. in - 12, avec figur. — Amour, haine et vengeance, ou Histoire de deux illustres maisons d'Augleterre, 2 vol. in-12, avec fig. - Le triomplie de l'amour et de l'amitie, on Lettres d'Adélaide de Raincy et de Sainval, 2 vol. in-12. — Le Delire des passions, ou la Vie et les aventures de Gérard Montclar, 2 vol. in - 12, avec fig. - Les faiblesses d'un grand homme, on la Vie et les aventures de Jean - Louis de Fiesque, comte de Lavagnhe, 4 vol. in-12, avec fig. — Les Malheurs des grandes passions, ou Vies, amours et aventures de plusieurs illustres solitaires des Alpes, 4 vol. in - 12, avec fig. - Les Amans comme il y en a peu, ou les Délices du sentiment, 2 vol. in-12, avec fig. Indépendamment des ouvrages cidessus, cet auteur a composé les Discours de la collection

des tableaux historiques de la révolution française. li y a 144 planches et autant de discours, in - fol. papier velin. impression de Didot. Les premiers discours étaient de Fauchet, Chamfort, Ginguene, etc. Mais les éditeurs ayant engagé Pagès à les refondre, l'ouvrage entier est aujourd'hui de sa composition. Il a aussi rédigé le texte des portraits des personnages les plus marquans de la revolution, ouvrage qui fait suite à la collection des tableaux historiques.

Pagi, (Antoine) cordelier, naquit à Rogne en Provence, l'an 1624, et mourut à Aix en 1695. L'étude de la chronologie et de l'Histoire ecclésiastique l'occupa entièrement. Il entreprit l'examen des Annales de Baronius. Le livre de cet illustre cardinal, quoique le plus etendu qu'on ent alors sur cette matière, offrait une infinité de meprises, et il était difficile de les éviter dans un tems où la saine critique etait encore au berceau. Pagiles apperçut, et entreprit de les réformer année par air uée. Il fit paroître le premier tome de sa critique à Paris en 1689, in fol. Les 3 autres vol. n'ont vu le jour qu'après sa mort, à Geneve en 1705, par les soins de son neveu François Pagi, Cet ouvrage important a été réimprime dans la même ville en 1727. On y voit in savant prosond, un critique sage, un écrivain d'un esprit net et solide, un homme doux et modéré. L'abbé de Longuerue avait beaucoup aidé l'auteur de ce grand ouvrage.

Pagi, (François) neveu du précédent, et cordelier comme lui, nàquit à Lambesc en 1654. Il hérita du goût de son oncle pour l'histoire, et le soulagea dans la critique des Annales de Baronius. Il mourut en 1721, à 66 ans. On a de lui: une Histoire des papes, sous ce titre: Breviarium historicochronologico - criticum, illustriora Pontificum Romanorum gesta... complectens, en 4 vol. in-1°., dont le premier parut en 1717, et le dernier a élé publié en 1747, par le P. Antoine Pagi, second du nom, son neveu; qui a continué son ouvrage. Le zele qu'on y trouve pour les prétentions ultramoutaines, lui a donné plus de cours en Italie qu'en France.

Pagi; (l'abbé) ex-jésuite, prévôt de Cavaillon, né au Martigues en Provence, était ineveu du P. François Pagi. Il est auteur de l'Histoire de Cyrus le jeune, publiée à Paris en 1736, in-12. C'était un homine plein d'esprit et d'imagination, mais d'une imagination sans frein. Son style est ampoulé, dissus, romanésque et très-souvent néglitée. L'auteur promettait une distoire d'Athènes; mais sa

mort prématurée priva le public de cet ouvrage. On a encore de lui l'Histoire des revolutions des Pays-Bas, 1727, in-12.

PAIGE; ci-dev. chanoine; est auteur d'un Dictionn. to-pographique de la province et du diocèse du Maine, 1787, 2 vol. in-8°.

Paillasson, expert-écrivain, a publié: un Discours et une dissertation pour la vérification des écritures, avec Dautrèpe, 1762, in - 4°. — Traité sur les principes de la grosse posée bâtarde par Dubonrg, enrichi de notes, 1769, in-8°.

PAILLET, avocat, a donné les Délassemens champêtres, ou élite de poésies pastorales, traduit de l'allemand, 1788, in-12:

PAILLET. On a de lui: Instructions sur la plantation, la culture et la récolte du houblon, publié par Jacquemart, 1791, in-8°.

PAJON, (Claude) célèbre ministre protestant, et l'une des meilleures plumes de ce parti, naquit à Romorantin en 1626. Il se distingua tellement par son esprit et ses talens, qu'il deviut ministre à 24 ans, quelques années après professeur de théologie à Saumur, et enfin ministre à Or-

léans. Il eut de grands déméles avec Jurien, qui fit condamner ses opinions dans quelques synodes. Cette condamnation n'empècha pas son système de prendre saveur, et ses disciples qui étaient en grand nombre furent nommes Pajonites. Il mourut en 1685, immédiatement avant la révocation de l'édit de Nantes. Ses ouvrages sont: Examen des prejugés légitimes contre les calvinistes, 2 vol. in-12. - Remarques sur l'avertissement pastoral, etc. Ces deux ouvrages passent chez les calvinistes pour des chefd'œuvres.

Pajon, (Henri) avocat, né à Paris, y mourut en mars 1776. Il est auteur de l'Hist. du prince Soly, 1740, 2 vol. in-12. - De l'Hist. des trois fils d'Haly Bassa, 1746, in-12. -De celle du roi splendide, 1746, 2 vol. in-12. Romans qui ont en peu de succès. On a encore de lui: Contes nouveaux et nouvelles nouvelles en vers, 1753, in-8°. — Essai de poëme sur l'esprit, 1757, in-8°. — Observations sur les donations, 1761, in - 12. -Dissertation sur les articles 15 et 16 de l'ordonnance de 1731, concernant les donations, 1765, in-12,

Pajon de Moncets, (Louis Esaïe) pasteur à Berlin, ne à Paris le 2 mai 1725. On a de lui : Leçons de morale, par feu M. Gellert, on y a joint des réflexions sur la personne et les écrits de l'auteur. par Ch. Garve, le tout trad. de l'allem. Paris, 1772, 2 vol. in-8°. — Livre élémentaire de Basedow, trad. de l'allem. Berlin, tom. 1-3, 1773, in-8°. - Léonard et Gertrude, ou les mœurs villageoises, trad. de l'allem. de M. Pestalozzi, Berlin, 1783. in-8°. Il a encore trad. les trois premiers tom. de la Géographie de Busching, et publié quelques sermons.

PAJON DE MONCETS, (Pierre-Abraham) de Blois, médecin, a donné: Dissertation sur la petite vérole et l'inoculation, Paris, 1758; nouv. édit. 1763, in-12.— Lettres sur les paranymphes de la faculté de médecine de Paris, 1775, in-12.— Orationes in diversis facultatis medicinæ actibus habitæ, 1776, in-8°.— Plusienrs lettres relatives à la médecine dans différens journaux.

Pajor, (Louis-Léon) comte d'Onsembray, naquit à Paris en 1678, et mourut en 1753. Ses talens et sa probité le rendirent de bonne heure recommandable. Appellé à la direction générale des postes, il l'exerça avec tant d'exactitude, qu'il mérita l'estime du public et la confiance de Louis XIV. Ce prince le fit appeller dans sa dernière maladie pour cacheter son testament, avant de l'envoyer déposer au parlem. Ayant herite, après la mort de son père, d'une maison de campagne à Bercy; il la destina à un cabinet de curiosites naturelles et mécaniques, et pour lequel il n'épargua ni soins ni dépenses. Le recueil de l'acad. des sciences dont il était membre, renferme plusieurs Mem. de lui sur les sciences mecaniques. Les principaux sont: Un sur un instrument pour mesurer les liquides. — L'Anemomèire on mesure-vent. -- Un 3e sur une machine pour battre la mesure des differens airs de musique, d'une manière fixe, etc. L'intérêt des sciences lui était si cher, qu'il légua ses cabinets à l'academie, avec des conditions qui devaient les rendre utiles au public.

Palaprat, (Jean) né à Toulouse en 1650, monrut à Paris en 1721. Il se signala de bonne heure par le talent de la poésie. A peine avait-il fini ses études, qu'il remporta plusieurs prix aux jeux floraux. Il suivit d'abord le barrean. Créé capitoul en 1675, et chef du consistoire en 1684, il s'acquitta de ces deux emplois avec la droiture du cœur et la liberte d'esprit qui sormaient son caractère; mais ces charges ne purent l'arrêter dans sa patrie. Il en sortit trois fois, d'abord pour voir Paris, ensuite pour passer à

Rome, auprès de la reine Christine, qui tâcha vainement de le fixer auprès d'elle. De retour à Paris, il plut au duc de Vendôme, qui se l'attacha en qualite de secretaire des commandemens du grand prieur. Il se permettait avec ce prince des saillies ingenieuses et des vérites hardies. Le maréchal de Catinat craignant que sa hardiesse ne fût prise en mauvaise part: Rassurez-vous, lui dit plaisamment Palaprat, ce sont mes gages. Des les premières aunees de son séjour à Paris, il travailla pour le théâtre; et son goût pour le genre dramatique augmenta, lorsqu'il cut fait connaissance avec l'abbé Brueys, Sans la reunion de ses ouvrages à ceux de ce dernier, sa reputation serait certainement très-faible aujourd'hui. Palaprat n'avait que de l'esprit : l'auteur du Grondeur avait dugenie. L'abbe Brueys ne se souciait point de paraître auteur des comédies qu'il avait faites, et refusait de les retoucher, quand ou y exigeait des changemens; son ami alors y mettait quelquelois des prélaces ou des prologues, et l'on a conclu delà mal-à-propos, qu'il avait part au fouds de l'ouvrage. Les pièces qui sont uniquement de Palaprat, se reduisent à peu de chose, dès qu'on les sépare de celles de Brueys, qu'on peut regarder comme leur passeport. Le Concert ri-

dicule n'est qu'une de ces henreuses bagatelles, qui doivent leur fortune passagère aux circonstances. Le Ballet extravagant, ainsi que le Secret révelé, deux antres petites comedies en 1 acte chacune. n'ont pour elles que le mérite de la vivacité du style, et le naturel du dialogue, caractère principal de l'auteur. La Prude du tems, comédie en 5 actes, la seule de toutes qui soit en vers, n'eut aucun succès. Ses ouvrages se trouvent dans le Recueil de ceux de Brueys, publié en 7 petits vol. in-12.

PALAYE, (N. de la CURNE de Ste.-) membre de l'acad. franc., et de celle des inscript. et belles-lettres, né à Auxerre en 1697, mourut à Paris le 1er mai 1781. Il est principalement connu parses Mémoires sur l'ancienne chevalerie, 3 vol. in-12. Cet ouvrage présente un Traité complet sur L'ancienne chevalerie. La plupart de cenx qui n'ont pas fait une étude approfondie de nos antiquités, ont peine à regarder la chevalerie comme une institution sérieuse, encore moins comme un établissement politique et militaire, dont l'histoire est nécessairement liée à celle de la nation française. C'est à leurs yeux, un système bizarre, imaginé par nos anciens romanciers, et qui sert de fondement à des fictions aussi

monotones qu'insipides. L'onvrage de Ste.-Palaye force ses lecteurs à porter un autre juge ment. Le tableau qu'il offre est une partie intéressante et peu connue des mœurs de nos an= cêtres. On y remarque le contraste singulier de religion et de galanterie, de magnificence et de simplicité, de bravoure et de sonmission qui régnaient dans leurs usages. Ces mœurs. à-la-fois grossières et respectables, sont aussi dignes d'être etudiées par des Français, que celles des Grecs et des Orientaux, qui leur sont inferieures en bien des points. Il est peu d'endroits dans l'ouvrage de Ste. - Palaye, que l'on peut appeller national. qui renserment des assertions qui aient besoin d'être prouvées; ses garans sont presque toujours des historiens, et quelquesois des romanciers. Les premiers sont temoins des faits, les seconds decrivent leurs usages. L'auteur termine son ouvrage par un recueil de Pièces justificatives, qui lui donnent toute l'authenticité que l'on peut desirer. Les deux premiers vol. contiennent 5 Mémoires sur l'ancienne chevalerie; un Mémoire sur la lecture des anciens Romans de chevalerie; un extrait des Poésies provençales; et les anciens honneurs de la cour de Bourgogne, avec une Table des noins des personnes y inciitionnées. On trouve dans le troisième, le Vœu du Héron; la Vie de Mauny; le roman des trois Chevaliers de la Canise; et les Mémoires historiques sur la Chasse dans les différens âges de la monarchie. On a encore de Ste.-Palaye, un Mém. sur la Chronique de Glaber, inséré dans le VIIIe tome des Memoires de l'acad. des inscriptions.

Palissi, (Bernard de) né dans le diocèse d'Agen, exerça à Saintes la profession de potier-de-terre. Il la perfectionna de la manière la plus ingénieuse, Il couvrait sa poterie d'émail, et saisait reellement ce que nous appellons de la fayence. Le roi et les princes, entr'autres le connétable de Montinorency, en ornaient leurs châteaux, ce qui lui sauva la vie plusieurs fois. dans les persecutions qu'essuyèrent les calvinistes, dont il suivait les sentimens. Palissi était aussi géomètre, et fut employé à lever les plans des marais-salans de la Saintonge, Il savait encore peindre sur verre, et avait étudié en chimie; ce qui l'avait conduit à perfectionner ses émaux et sa peinture. Quoiqu'il ne sut ni grec ni latin, comme il le dit luimême, il etait très-savant dans l'art de connaître les minéraux, les métaux et les eaux, et dans l'agriculture, dont il a donne des Traités. On sait qu'en 1584, il avait 60 ans;

mais on ignore l'année de sa mort. On peut voir, dans la Consession de Sancy, chapitre 7, la réponse morale qu'il fit à Henri III, qui l'exhortait à changer de religion, sinon qu'il serait contraint de l'abandonner à ses ennemis. Vous m'avez dit plusieurs fois (lui répondit-il) que vous aviez pitie de moi; mais moi j'ai pitie de vous, qui avez prononce ces mots; J'y suis contraint. Ce n'est pas parler en roi; mais je vous apprendrai. en langage royal, que les Guisarts, tout votre peuple, ni vous, ne sauriez contraindre un potier à fléchir les genoux devant des statues. - Les titres de ses ouvrages sont : l'Art de la terre, de son utilité, des Emaux et du Feu; des Terres d'argile; des Pierres; de la Marue; des Sels; des Eaux et Fontaines; des Metaux et Alchimie; de l'Or potable; du Mitridat; des Glaces; les Abus des Médecins; Recepte, par laquelle les homines pourront inultiplier leurs trésors (l'agriculture). Ces ouvrages, impr. séparément, avaient été reunis à Paris en 1636, 2 vol. in-8°, sous le titre de Moyen de devenir riche; mais cotto édition était mutilée. Faujas de St.-Fonds a rendu service au public, en donnant une nouvelle édition de ces excelleus ouvrages sur l'Histoire naturelle, avec des Notes, imprimé à Paris, en 1777, in-4°.

Palissot, (Charles) né | à Nancy le 3 janvier 1730, membre des acad. de Nancy et de Macseille, et l'un des membres associés de l'institut national, est auteur des ouvr. suivans: Ninus II, tragédie en 5 actes, en vers, représentée à Paris pour la première sois le 3 juin 1751, sous le titre de Zarès; titre changé depuis dans toutes les éditions de ses ouvrages, et remplacé par le nom que donne l'histoire au principal persomage de la pièce. — Les Tuteurs, coméden 3 actes, en vers, représentée pour la première fois le 5 août 1754. - Le Barbier de Bagdad, comédie en 1 acte, en prose, représentée plusieurs fois sur des théâtres de société. -Le Cercle, ou les Originaux, comédie en 1 acte, en prose, représentée à Nancy en 1755, et qui fit partie d'un grand spectacle donné par cette ville à ses concitoyens le jour de l'inauguration d'une statue, érigée à Louis XV, par le roi de Pologne, son beaupère, Stanislas, duc de Lorraine et de Bar. - Les Philosophes, coméd. en 3 actes, en vers, représentée pour la première fois le 2 mai 1760. - Clerval et Cléon, ou les nouveaux Ménechmes, com. en 5 actes, en vers, représentée sous le titre des Méprises, ou du Rival par ressemblance, le 2 juin 1762, et remise au théâtre en 1786. —

Le Satirique, on l'Homme dangereux, com. en 3 actes, en vers, représentee pour la première fois en 1782; mais imprimée douze aus auparavant. - Les Courtisannes, comédie en 3 actes, en vers, représentée pour la première fois en 1782; mais imprimée six ans auparavant. - Le Triomphe de Sophocle, dialogue dramatique en 1 acte. en prose, présente aux comédiens le 24 mars 1778, six jours avant la représentation d'Irène, à laquelle assista Voltaire. « On sait que cette journée donna lieu au plus beau triomphe que ce grand homme eût jamais obteuu dans sa patrie. L'auteur avait eu le mérite d'en prévoir toutes les circonstances; et si cette petite pièce, comme c'était son intention, eût été jouée ce jour-là même, on eût cru qu'elle avait été faite par une espèce de magie. C'est ce que les comédiens sentirent en l'acceptant : mais elle leur eut coûté un petit effort de mémoire, et six jours ne leur parurent passuifire pour l'apprendre. L'auteur alors retira la pièce qui, représentée plus tard, aurait perdu le mérite du plus heureux à - propos, et se contenta de la lire à Voltaire, et de lui en faire h**omm**age dans une Epître dédicatoire». — Histoire des premiers siècles de Rome, depuis sa fondation jusqu'à la république. Il parut en 1753

une édition incomplète de cette histoire. L'édit, achevée parut en 1756, et fut bientôt suivie d'une seconde. - Petites Lettres sur de grands philosophes, 1757. L'année d'avant, elles avaient été imprimées à Amsterdam, chez Marc - Michel Rey. - La Dunciade, poëme en 10 ch. Ce poeme, dans la première édition qui parnt en 1764, n'était qu'en 3 chants, et fut souvent reimprimé de cette manière: mais en 1770, l'auteur l'augmenta de 7 chants; et toutes les annees, il en parnt de nouvelles éditions en differens formats. La dernière enfin, la plus correcte. et celle qui, d'après le vœu de l'auteur, doit servir de modèle aux éditions à venir, a paru l'an VIII (1799). Elle est de Didot le jeune, et se trouve chez le Petit. - Memoires pour servir à l'Hist. de notre littérature, depuis François Ier jusqu'à nos jours. Ces Mémoires ont en plusieurs éditions : la première est de 1770. - Editions des Œuvres de l'auteur, dans leur ordre de date: La premiere en 3 vol. in-12, parut à Paris en 1762, chez Duchesne, libraire. — La seconde en 6 vol. in-8°, enrichie de figures et d'un portrait de l'auteur, se fit à Liége en 1777, chez Plomteux. Bastien, libraire à Paris, augmenta cette édition d'un 7e vol. du même format. Il fit en 1779, une

nouvelle édition du tout, imprimée chez Demonville, en 7 vol. petit in-12. - Enfin. en 1788, il en parut une 4° des presses de Didot le jeune, en 4 vol. gr. in-8°, avec un nonveau portrait de l'auteur. « C'est à-la-fois la plus belle de toutes et la plus correcte, principalement pour les pièces de theâtre: mais on peut y regretter quelques ouvrages retranchés, et qu'on ne retrouve que dans les deux éditions précédentes. On desirerait aussi qu'on eût imprimé dans le même format les corrections et les augmentations très-importantes que l'auteur a faites depuis dans la dernière édition de sa Dunciade». Après ces collections, nons ne connaissons d'autre ouvrage qui ait paru sous le nom de l'auteur, qu'une brochure intitulée: Questions importantes sur quelques opinions religieuses, imprimée en 1791, et reimpr. en 1793 et 1797: mais on lui doit une édition complète des Œuvres de Voltaire en 55 vol. in-8°, enrichie de plusieurs Discours préliminaires, avec des notes et des observations critiques sur les principaux ouvrages de cet ecrivain celèbre. Cette edition, commencée en 1792, et finie en 1798, s'est saite, et se trouve chez Stoupe, imprimeur. A la fin de cette même edition, l'auteur en annouce une complète des Œuvres de Pierre Corneille,

avec le Commentaire de Voltaire sur les pièces de théâtre de ce grand homme, auquel il a cru devoir joindre des remarques d'autant plus essentielles, que ce Commentaire n'est pas toujours juste, et qu'il peut induire en erreur, par l'éclat du nom de Voltaire, l'inexpérience de nos jeunes littérateurs, et celle des gens du monde qui n'ont pas assez de connaissance de l'art pour être à portee de juger par eux-mêmes.

Pallas, ancien lieutenantgénéral du bailliage de Toul, a donné: Testament perpétuel, ou Avis d'un père à ses ensans, Paris, 1779, 2 vol. in-12. — Il a remporté le prix d'éloquence de l'acad. française sur cette question: Combien il importe d'acquérir l'esprit de société, imprimé en 1783.

PALLET, (Félix) ci-dev. avocat, membre de l'acad. d'Orléans, né à Bourges le 27 juin 1741. On a de lui: Nouvelle Histoire du Berry, 6 vol. in-8°. — Explication et description des monumens gaulois-romains, extraites de la nouv. Histoire du Berry, 1-85, in-9°. — Discours sur la question: Quel est le moyen le plus propre à favoriser et à augmenter la population en Berry ? Bourges", 1788, in-, o. Il a été rédacteur des Affiches du Berry.

PALLIOT, (Pierre) imprimeur-libraire à Dijon, né à Paris en 1608, mourut en 1798. Ses connaissances dans le blason et dans les généalogies, lui mériterent le titre, de généalogiste des duché et comté de Bourgogne. Les curieux recherchent deux de ses ouvrages : Le parlement de Bourgogne, ses origines, qualités, blason, Dijon, 1649, in-fol. François Petitot a donné une continuation de cet ouvrage en 1733, in-fol. — - Science des armoiries de Gussiot, augmentée de plus de 6000 écussons, Paris, 1660, in-fol. avec fig. Ce qu'il y a de particulier, c'est que nonseulement il imprima ses livres, mais qu'il grava encore le nombre infini de planches dont ils sont remplis. Il y a des vers de la Monnoye sur cet imprimeur, dans lesquels il lui demande comment ayant tant lu, il a pu tant ecrire, et comment, ayant tant écrit, il a trouve le tems de tant lire?

Pallu, (Martin) jésuite, né en 1661, mourut à Paris en 1742. Il eut des succès dans la chaire. Ses Sermons out été publiés en 6 vol in-12, par le P. Ségand, en 1745. Ils sont remplis d'onction, et enrichis de l'application de l'Ecriture et des pensees des Pères.

PALLU (Etienne) est connu par la Coulume de Touraine commentée, 1661, in - 4°: ouvrage rare et recherché.

Palme, (Marc d'Alverny de la) abbé, fut un des auteurs du Journal des Savans. Il naquit à Carcassonne le 3 mars 1711, et monrut à Paris en 1759. Il avait un talent distingué pour le genre d'onvrages auquel il s'était consacré. Ses mœurs et son caractère lui firent des amis, dout il éprouva la générosité et le dévouement.

Palteau, (Guillaume Louis Formanoir de) né à Châtean de Palteau, diocèse de Sens en 1712, est auteur des ouvr. suivans: Nouvelle construction des ruches de bois, à Metz en 1756, in-12; uouv. édit. 1774. in-12. — Observations et expériences sur diverses parties d'agriculture, la Haye, 1768, in-8°.

Pamard, (Pierre-François Benezet) chirurgien en chel des hôpitaux, associé et correspondant de plusieurs académies. On a de lui: Dissertation sur quelques effets de l'air dans nos corps. — Description d'une scringue pneumatique, et ses nsages dans quelques maladies très-fréquentes, avec des observations, impr. à Avignon en 1791, in-8°.

Panard, (Charles-Franç.) ne à Courville près Chartres,

mourut à Paris le 10 juin 1765. Il montra de bonne heure beaucoup de talent pour le vaudeville moral, dont il est regardé comme le père. Il resta long - tems inconnu dans un bureau où il avait un petit emploi. Le comédien le Grand, ayant vu quelquesuns de ses essais, alla le trouver, l'encouragea, et lui promit qu'il ferait mieux que lui. Marmontel l'a surnommé le la Fontaine du vandeville. Tous ses ouvrages, en effet, respirent une délicatesse et une naïveté qui le rapprochent beaucoup du génie de notre Esope français. Ses couplets joignent au mérite de l'agrément, celui d'une critique de nos mœurs, aussi juste qu'ingénieuse. Dans tous ses opera comiques, il a su se garantir de la contagion du bel-esprit, répandue jusques dans les chansons, qui, pour être bounes, ne doivent être le fruit que de l'imagination et de la gaieté. Le pinceau de Panard est presque toujours néglige. mais piquant. Sans aucune apparence de pretention, le poète sait plaire, et ses leçons ont l'avantage d'intéresser au tant que d'instruire. Cet homme, qui savait si bien aiguiser les traits de l'épigramme, ne s'en servit jamais contre personne. Il chansonna le vice et non le vicieux. On a imprimé ses ouvrages sous le titre de Theâtre et œuvres diverses de Panard, à Paris chez Duchesne, rue Saint-Jacques, 1763, 4 vol. in-12. On y trouve cinq Comédies, treize opera comiques, et des Œuvres diverses, qui commencent à la fin du 3e vol. Elles contiennent des Chansons galantes et bacchiques, des petits morceaux détachés sur l'amour, des Plaisanteries et des Mots, des Pièces anacréontiques, des Fables, des Allégories, des Tableaux de la nature et de nos mœurs, des Comparaisons et des Maximes, des Epigrammes et des Madrigaux, des Cantates, des Bouquets, des Etrennes, des Conseils à une jeune demoiselle, et des Moralités religienses, qui sont les dernières productions de l'auteur.

PANCKOUCKE, (André-Joseph ) libraire à Lille, mourut le 17 juillet 1753, âgé de 53 ans. il avait fait d'excellentes études, et il réunissait à des connaissances très-étendues, une mémoire prodigieuse. Les principes de jansénisme, dont il avait fait profession, ayant éveillé le zèle du curé de sa paroisse, ce dernier voulut, à l'article de la mort, lui faire signer le formulaire. Panckouckes'y étant refuse, le cure ne voulut ni lui administrer les sacremens, ni l'enterrer. Ce scandale, que des ordres supérieurs firent cesser, fit beaucoup de bruit, et toutes les gazettes du tems en firent

mention. On a d'André Panckoucke les ouvrages suivans : Elémens d'astronomie, in-8°. - Géographie à l'usage des négocians, in-8°. — Essais sur les philosophes, in-12. — La Bataille de Fontenoy, poeme héroique. - Manuel philosophique, ou Précis universel des sciences, 2 vol. in-12. Amusemens mathematiques. in-12.—Dictionnaire des Proverbes français, in-12. — Les Etudes convenables aux demoiselles, 2 vol. in-12, dout on a fait plusieurs éditions. - L'art de désopiler la rate, 2 vol. in-12. — Abrégé chronolog. des comtes de Flandres, in-8°.

PANCKOUCKE, (Charles-Joseph) fils du precédent, libraire à Paris, naquit dans cette ville le 26 novembre 1736, et y mourut le 29 frim. an VII (1799). L'influence que Panckoucke a eue sur le progrès des lettres par l'étendue de ses entreprises comme libraire, par l'importance de ses relations comme homme de societé, et par la nature de ses ouvrages comine homme de lettres, doit le faire regarder comme un de ceux qui, dans le 18° siècle, ont donne aux esprits la plus forte impulsion. Peu d'hommes ont en des projets plus vastes, et ont allié aux spéculations du commerce de la librairie, des vues plus utiles. La première jeunesse de Panckoucko

fut négligée; mais la nature l'avait doué d'une activité d'imagination, qui lui fit bientôt réparer le vuide d'une éducation peu soignée : la lecture des anciens sut sa première passion; il y joignit l'étude des mathématiques, et il s'v livra avec une telle ardeur, qu'il sut en état d'en enseigner les élémens comme professeur à Lille, à un âge où l'on est encore élève. Des Mémoires qu'il fit sur cette science, et qui furent envoyés à l'académie, y requrent un acqueil flatteur. Quelque tems après, il donna une traduction libre de Lucrèce, qui a eu plusieurs éditions. Il eut d'abord le projet de s'établir libraire à Lille; mais cette ville présentant peu de ressources à une imagination aussi ardente et aussi active que la sienne, il se détermina à se fixer à Paris. C'était l'époque oules Œuvres de Buffon commençaient à paraître; Panckoucke ambitionna de concourir à leur publicilé; il traita de son premier fonds de librairie avec Lambert. qui avait commencé à les imprimer, et il eut la gloire de mettre au jour l'ouvrage immortel du Pline français, dont il était devenu le confident et l'ami. Bientôt, il fut intéressé dans toutes les grandes entreprises de la librairie de France, telles que les Mémoires de l'acad. des sciences. ceux de l'acad, des belles-l

lettres; les Voyages de l'abbé Prevôt; ceux de Cook; le Vocabulaire; le Répertoire universel de jurisprudence; l'Abrégé des Voyages, par Laharpe, etc. Mais ces entreprises n'etaient que le prelude de celle qui devait metle comble à sa gloire, Les impersections de l'Encyclopédie, par ordre alphabétique (entreprise, dans laquelle les premiers libraires l'avaient associé) lui firent naître l'idée de l'Encyclop, méthod, Pour exécuter ce vaste projet, il appela à son secours les plus célebres écrivains de la France, et jeta les sondemens de cet immense édifice, qui, s'aggrandissant chaque jour entre les mains d'Agasse, son gendre, sera le plus beau monument qu'on ait élevé à la gloire de la littérature française, des sciences et des beaux - arts. Panckoucke, par l'étendue, nous dirons même par l'audace de ses spéculations, a donné à la librairie de France une extension qu'elle n'avait pas encore eue, et qui l'a mise en honneur dans presque toutes les parties du globe; il a encore agrandi la sphère des journaux. Dans ses mains le' Mercure de France, dont le produit ne suffisait pas auparavant pour payer les gens de lettres qui le rédigeaient, a réuni jusqu'à quinze mille souscripteurs. C'est à lui enfin qu'est due l'idée du Moniteur universel, qui paraît depuis

1-8, et dont la collection sera si précieuse, pour ecrire l'histoire de la revolution, et celle de la fin du 18º siècle. Ses speculations, souvent hardies, ont presque toujours été heureuses; et l'on peut dire, sans blesser l'amour - propre de personne, qu'il faisait la librairie en négociant, tandis que la plupart des libraires la faisaient en marchands. Panckoucke était lié avec les gens de lettres les plus distingués; sa maison était le rendez-vous des beaux-esprits, des savans et des écrivains de la capitale dans tous les genres. Honoré de leur confiance et de leur amitié, il en recut un témoignage bien flatteur, lorsque Voltaire, par son testament, lui légua ses manuscrits. Panckoucke, voulant elever à la gloire de cet immortel écrivain, un monument digne de sa célébrité, conçut le projet de dédier l'édition de ses Œuvres à l'impératrice de Russie; il écrivit en consequence à cette princesse, pour la prier d'agréer cet hommage. Sept mois s'étant écoulés sans qu'il eût reçu aucune réponse, il crut que l'impératrice n'avait pas voulu accepter sa proposition. Comme on desirait avec la plus vive impatience une édition complète des Œuvres de Voltaire, un des hommes, dont le caractere avait peut-être le plus de rapports avec celui de Panckoucke, Beaumarchais,

se présenta pour exécuter cette grandeentreprise. Panckoucke fraita avec lui, renonça au projet de l'édition qu'il vonlait saire, et lui remit les manuscrits de Voltaire. Le lendemain de la signature de ce traité, Pauckoucke recut une lettre de l'impératrice de Russie, par laquelle cette princesse lui aunonçait qu'elle agréait son hommage, qu'elle se chargeait de tous les frais de l'édition, et qu'elle ne mettait à cette faveur d'autre condition que celle que les manuscrits lui seraient envoyes aussitôt après l'édition. pour être déposés dans sa bibliothèque. Cette réponse. infiniment flatteuse pour le légataire des manuscrits de Voltaire, etait accompagnée d'une lettre - de - change de 150,000 liv. Panckoucke se fit avec raison un reproche d'avoir été aussi prompt à traiter de cette édition; mais l'affaire était consommée, et personne n'ignore que Beaumarchais a exécuté cette grande entreprise. Panckoucke, peu de tems avant sa mort, a établi un nouveau journal, sous le titre de la Clef du Cabinet des Souverains, qui a en et qui a encore un grand nombre de souscripteurs. Si, comme négociant et comme spéculateur en librairie, Panckoucke a fait preuve de grands talens, il a obtenu également, comme homme de lettres, des succes mérités. Ses principaux ouvrages sont : Mémoires sur les mathématiques, adressés à l'acad. des sciences. - Une traduction libre de Lucrèce, 1768, 2 vol. in-12. - Discours philosophique sur le Beau, 1779, in-8°. — Plan d'une Encyclopédie méthodique on par ordre des matières, 1781, in-4°. - Jérusalem délivrée de Tasse, nouv. traduction, 1785, 5 vol. in-16.—Roland furieux, poëme héroïque, d'Arioste, nouv. traduction, avec Framery, 1787, to vol. in-12. - Discours sur le plaisir et la douleur, 1790, in-8°. - Nouvelle Grammaire raisonnée à l'usage d'une jeune personne, par une societé de gens de lettres, Ginguené, la Harpe, Suard et Panckoucke, 1795, in-8°. —Des Mémoires sur différens objets d'administration. - Plusieurs Pièces dans le Journal ency clopédique et autres Journaux.

Panel, (Alexandre-Xavier) ex-jésuite, ci-dev. précepteur des enfans, et garde du cabinet des monnaies du roi d'Espagne à Madrid, né en Franche-Comté le 10 septembre 1699, mort en 177\*, a publié: De Cistophoris, 1746, in-4°. Lettre touchant la médaille de le Bret, Londres, 1737, in-4°. — Remarques sur les premiers versets du premier livre des Machabées, ou Dissertation sur une médaille d'Alexandre-le-Grand, 1739, in-4°. — De Nummis exprimentibus undecimum Treboniani Galli Augusti annum, Zurich, 1748, in-4°. — De Coloniæ Tarraconæ nummo Tiberium exhibente, 1748, in-4°.

Pance. (François de) On a de lui : Réflexions sur la délation et sur le comité des recherches, 1790, in-8°.

Panneller d'Annel. Il a publié: Essai sur l'aménagement des forêts, en 1778, in-8°.

Panneton est auteur de la Théorie de la Vis d'Archimède, 1768, in-12.

Panseron, ancien professeur de dessin et d'architecture, est auteur des ouvrages suivans: Elémens d'architecture, 1772, in - 4°. - Nouveaux Elémens d'architecture, 1775—76, 3 vol. in-8°. - Etude de Lavis, ouvrage utile aux architectes, 1781, in-12. — Caliier, contenant en six planches, les Projets des differentes serres chaudes avec tous les détails pour servir d'embellissement aux jardins anglais et chinois, 1785. - Mémoires sur les moyens de construire les planchers en bois avec plus de solidité et d'économie, 1780, in-4° -Supplément, 1787, in-4°.

Papillon, (Almaque) poète français, ami et contemporain de Marot, naquit à Di-

jon en 1487, et mourut en 1559. Il fut page de Marguerite de France, femme du duc d'Alençon, et valet-dechambre de François Ier. Il suivit ce prince, et fut fait prisonnier avec lui à la bataille de Pavie. La Croix-du-Maine dans sa Bibliothèque française, attribue à Papillon un livre intitulé: Le trône d'honneur.

Papillon, (Thomas) neveu d'Almaque Papillon, célebre avocat au parlement de Paris, et l'un des plus grands orateurs de son siècle, naquit à Dijon, en 1514. Il mourut à Paris en 1596. On a de lui un Traité intitulé : Libellus de jure accrescendi; imprimé. à Paris en 1571, in-8°. Un autre: De directis Hæredum. substitionibus; à Paris, 1616, in-8°, et encore, Commentarii in quatuor priores situlos libri primi Digestorum, à Paris, 1624, in-12. Les deux premiers out été réimprimes dans le 4e vol. de la collection du jurisconsulte Othon, imprimé à Leyde en 1729, infol. sous le titre de : Thesaurus juris Romani. Ces différens ouvrages ont été trèsestimés.

Papillon, (Philibert) naquit à Dijon le 1 mai 1666, de Philippe Papillon, avocat distingué. Il fut recu docteur de Sorbonne en 1694. L'Histoire littéraire de sa

province fut le principal objet de ses recherches. Il mourut à Dijon le 23 février 1738. à l'âge de 72 ans. On a de lui : Bibliothèque des auteurs de Bourgogue; 1742:el-1745, en 2 vol. in-fol. Ouvrage rempli de recherches inutiles et minutieuses. — Des Memoires intéressans que le Père le Long a inserés dans sa bibliothèque des historiens de France, imprim. en 1719. — La vie de Pierre Abailard. et celle de Jacques Amyot évêque d'Auxerre:, toutes deux imprimées en 1702. Papillon dirigea, par ses recherches et ses lumieres, l'ouvrage de Garrean qui a pour titre: Description du gouvernement de Bourgogne, imprimée à Dijon en 1717, et réimprimée en 1734.

Papillon, (Jean-Michel) célèbre graveur en bois, né à Paris le 2 juin 1698, mort dans la même ville le 14 mai 1776, est auteur d'un Traité historique et pratique de la gravure en bois, in-8°. 2 vol. 1766. Il deposa, dans le cabinet des estampes de la bibliothèque nationale, son Œuvre qui forme deux vol. in-fol.

Papillon, de la Ferté, cidevant intendant des menns plaisirs du roi, a donné: Extrait des différens ouvrages publies sur la vie des peintres 1777, 2 vol. in-8°.

PAPILLON DU RIVET, (Nicolas-Gabriel) jésuite, né à Paris le 19 janvier 1717, mort à Tournay en 1782, a traduit plusieurs discours latins du P. la Sante, et fait quelques poemes latins, entr'autres: Templum assentationis; et Mundus physicus, effigies mundi moralis, où il pretend trouver en morale l'image des tourbillous physiques de Descartes. Parmi ses poésies françaises, on distingue l'Epitaphe de Voltaire, et l'Epître du comte Falckenstein. Ses sermons imprimés à Tournay en 1770; 4 vol. in-12, out eu du succès. Son tempérament était si délicat, que pendant 30 ans il n'a vecu que d'un peu de lait et de pain blanc. Il confia au P. Veron des manuscrits qui formaient à-peu-près 2 vol. in-8°. Ce sont des pièces fugitives, et deux ou trois pièces dramatiques. Le P. Veron ayant été une des victimes de l'affreuse journée du 2 septembre 1792, avant d'avoir rien publié de ce manuscrit, il est à croire qu'il sera perdu pour le public.

PAPIN, (Isaac) né à Blois en 1657, mouvut à Paris en 1709. Ses démêlés avec le ministre Jurieu lui ont donné de la célébrité; mais on ne lit plus les écrits que cette lutte fit naître. Papin était protestant alors. Ayant abjuré depuis entre les mains

de Bossuet, il consacra sa plume à la défense de la religion catholique, et laissa plusieurs ouvrages qu'on a recueillis en 3 vol. in-12, 1723.

Papin, (Nicolas) oncle du précédent, calviniste et méd. habile est auteur de quelques ouvrages de médecine, et d'un Traité sur la salure, le flux et reflux de la mer, les sources des fleuves et des fontaines, in-12.

Papin, (Denys) fils du précédent, calviniste et médecin, comme son père, est l'auteur de ce qu'on appelle la machine de Papin dont l'objet est d'amollir les os pour faire du bouillon: elle a mérité d'être perfectionnée depuis et a placé son auteur au rang des bienfaiteurs de l'humanité. La Dissertation qui donna l'idée et les développemens de cette machine, fut imprimée à Paris, en français en 1682, in-12.

Papion, de Tours, a donné: Solution des trois fameux problêmes de géométrie, 1784 in-8°.

Papire Masson, (Jean) né dans le Forèz en 1544, mort à Paris en 1611, fut un auteur autrefois estimé. On ne lit plus ses ouvrages, qui pour la plupart sont écrits en latin. Des écrivains habiles

en ont extrait tout ce qu'il y avait de bon, et l'ont condamne à l'oubli. En fait d'ouvrages de recherches et d'érudition, il n'est pas extraordinaire que les derniers venus fassent oublier leurs prédécesseurs, quand ceux-ci ne sont pas du premier mérite. Voici les titres des product. de Papire Masson: Annalium libri IV , 1598 , in-4°. — Vita Joannis Calvini, in-4°. — Notitia, episcoporum galliæ, in-8°. — Une Histoire des papes, sous ce titre singulier : De episcopis Urbis, in-4°. — Une Description de la France par les rivières, dont l'abbé Baudrand a donné une édit, avec des notes, 1685, in-8°, en latin. On a encore de cet auteur des éloges de quelques hommes illustres, le tout ecrit en latin, farci de grands mots et assez dépourvu de sens.

Papon, (Jean) lieutenant général de Montbrison en Forez, naquit dans cette ville en 1505, et y mourut en 1590. On a delui: Des Commentaires latins sur la contume du Bourbonnais, in-folouvrage peu exact. — Rapport des deux principes de l'éloquence grecque et latine, in-8°. — Recueil d'arrêts notables, en 3 vol. in-fol.

Papon, (Jean Pierre) né au Pujet de Theniers, au comté de Nice, en 1736. Ses

ouvrages sont : L'Artdu poète et de l'orateur imprimé pour la première fois à Lyon, en 1768, in-12; la 3º édit. à Paris, in-8° en 1800. — Oraison funèbre de Charles Emmanuel III, roi de Sardaigne. prononcée à Nice et imprimée à Turin, en français et en italien en 1773, in-8°. — Hist. de Provence, 4 vol. in-4°. - Voyage de Provence, 2 vol. in-12, 2" édit. Paris, 1787. - Histoire du gouvernement français, depuis l'assemblée des notables du 22 fév. 1787 jusqu'à la fin de la même année, I vol. in-8°. Londres 1788. — De l'action de l'opinion sur les gouvernemens. brochure in-8°, même année, et reliée avec l'ouvrage précédent. — Les époques mémorables de la peste, et les moyens de se préserver de ce fléau, Paris, an VIII de la republique (1800) 2 vol. in-8°. On trouve du même auteur deux discours qu'il prononça à l'acad. de Marseille, en qualité de directeur, en 1781, une Ode sur la mort, dans le Recueil des jeux floraux de Toulouse, et quelques autres poésies.

Pappadoroulo, (M. L.) On a de lui: Choix des meilleurs morceaux de la littérature russe, à datter de sa naissance jusqu'au regne de Catherine II, traduit en français, (avec Gallet) an VIII, (1800) I vol. in-8°.

PARA DU PHANJAS, professeur de philosophie et de mathématiques. On a de lui: Théorie des êtres insensibles, ou élémens de metaphysique sacrée et profane, Lyon, 1767, in-8°. nouv. edit. 1779, 3 vol. in-8°. - Théorie des êtres sensibles, on cours complet de physique speculative, expérimentale, systematique et géométrique, 1772, 5 vol. in-8°; nonv. édit. 1788, 4 vol. gr. in-8°. — Principes du calcul de la géometrie, on cours complet de mathém. élémentaire, 1773, in-8°; 3° édit. augmentée et perfectionnée, 1783, in-8°. — Les Elemens généraux de mathématiques nécessaires à l'artillerie et au génie, par Deidier, réformés, 1773, 2 vol. in-4°. — Les Principes de la saine philosophie concilies avec cenx de la religion, 1774, 2 vol. in-8°; nouv. édit. 1702. — Elémens de métaphysique sacrée et profane, on abrège du cours complet de métaphysique et de la philosophie de la religion, 1780, in 8°.—Traité du nivellement par Picard, nouv. édit. 1780, in-12. — Elémens de Physique ou abrégé du cours complet de physique spéculative expérimentale, systematique et geometrique, 1787, in-8°. - Tableau histor: et philosophique de la religion depuis l'origine des tems et des choses jusqu'à nos jours, 1784, 1.8°. Théorie des nouvel-

les découvertes en genre de physique et de chimie, pour servir de supplément à la Théorie des êtres sensibles, 1786, in - 8°. — Institutiones philosophiæ ad usum seminariorum et collegiorum, ouvrage élementaire, etc. in-8°.

PARADIN, (Guillaume) laborieux écrivain du 16º siècle, né à Guiseaux dans la Bresse, est auteur d'un grand nombre d'ouvrages. Les principaux sont : L'Histoire d'Aristée, touchant la version du peutatenque, in - 4°. - Histoire de notre tems, faite en latin par Guillaume Paradin, et par lui mise en français, à Lyon, 1552, in-16. — Annales Burgundia, in-sol. - De moribus Gallia Historia, in.4°. — Mémoires de l'Histoire de Lyon, 1625, in-fol. — De rebus in Belgio, anno 1043, gestis,, 1543, in-8°. - La Chronique de Savoie, 1602, in-fol. - Historia Ecclesia Gallicanæ. - Memorialia insignium Franciæ familiarum...Paradin était doven de Beaujen; il vivait encore en 1581, et il avait alors plus de 85 ans.

PARADIN, (Claude) chanoine de Beaujeu, et frère du précedent, vivait encore en 1589. Il est connu par ses Alliances généalogiq. de France, en 1636, in-fol., livre curieux; et par ses Devises héroiques, qu'angmenta François d'Amboise, 1621, in-8°.

Paradin, (Jean) parent des précédens, et natif de Louchans en Bourgogne, se mèlait de versifier, vers le milieu du 15° siècle. Il donna ses rimailles sous le titre de Micropædie, à Lyon, in-12.

Paradis, (Paul) quoique né à Venise, mérite une mention particulière dans cette liste des écrivains français, pour les services qu'il a rendus à la littérature française, en euseignant le premier la langue hébraique, au collège Royal. Il etait originairement juif. Il avait abjuré sincérement, diton, son judaisme, et n'en avait conservé qu'une parl'aite connaissance de la langue hébraïque. Il n'eût pas de peine à se faire connaître, sous le règne de François ler, où tous les savans étaient recherchés et appellés à fonder en France l'empire des lettres. Il paraît que ce fut Margnerite, reine de Navarre, qui le fit connaitre au roi son frère. Ou assure qu'il avait un grand talent pour enseigner, talent rare, qui ne suit pas tonjours le dégré des connaissances. On a de lui un Dialogue latin, sur la manière de lire l'hébreu. Jean Dufresne, disciple de ce savant, fut l'éditeur de cet ouvrage. Il annonce, dans son avertissement, d'autres ouvrages de son maître. Paul Paradis faisait des vers latins. Il y en a de lui pour la reine de Navarre, à la tête de

son dialogue. Leger Duchesne en fit sur la mort de ce professeur, arrivée vers 1555, dont le sens général était: « Descends du ciel, reviens parmi nous; tu ne peux être dignement remplace que par toi-même. »

PARADIS DE MONCRIF, (François - Augustin) secretaire du comte de Clermont, membre de l'académie franç. naquit à Paris en 1687, mourut le 19 novembre 1770. Sa famille hounête, quoique pen aisée, le fit élever avec soin, dans l'espérance de lui voir prendre un de ces états où la l'ortune est la récompense du travail. Le jeune Moncrif déconcerta ces vues par des inclinations toutes contraires; il preféra aux études sérieuses, les taleus agréubles, la poésie, la danse et la musique; il cultiva jusqu'à l'escrime. Devenu poète, musicien, acteur plein de zèle, d'intelligence et de ressources, il etait l'ame de tous les divertissemens que les grandes sociétes appelaient au secours de leur enuni ; il v portait la varieté, les graces, la gaiete, et quelquelois jusqu'a cette joie bruyante que les ames compassees regardent comme un plaisir ignoble, mais qu'il avait l'art de leur faire gouter. Il osa enfin se montrer au public dont il redoutait et desirant le suffrage, et son premier essai fut très-heureux.

Il donna au théâtre français une comédie intitulée: l'Oracle de Delphes, qui fut reçue avec les plus grands applaudissemens; mais la pièce Int défendue à la quatrième representation: quelquesplaisanteries que l'auteur s'était permises sur la religion payenne, parurent mériter qu'ou en arrêtât le cours. Moncrif eut à regretter de n'avoir pas recueilli pleinement les honneurs de son premier triomphe dramatique; car c'est à peu-près le seul qu'il ait obtenu au théâtre Français; il fit, à la vérité, pour la cour quelques autres comédies qu'on y reçut avec indulgence; mais elles furent accueillies froidement par le public. Une autre carrière s'offrait à lui, et semblait l'attendre pour le dédommager, celle de la Scène lyrique, plus analogue à ses talens et plus propre à les faire valoir. Il y trouva les consolations qu'il s'était promises. et il y recut plus d'une couroune, dont, à la vérité, le musicien partagea l'honneur, mais ne l'enleva pas tout-àfait au poète, comme il est arrivé taut de fois. Parmi les succès que Moncrif ent en ce genre, on doit sur-tont distinguer celui de Zélindor. Cé ne fut pas seulement sur la scène que Moncrif recueillit les suffrages du public, il en mérita par d'autres ouvrages de plus flatteurs encore et de plus durables. Sa pièce in-

titulée le Rajeunissementiuntile, ou la fable de Titon et de l'Aurore, est une des plus agréables productions que la delicatesse et la sensibilité réunies puissent dicter à un poéte. On lui doit encore ces romances și commues et și touchantes, que personne n'a pu égaler insqu'ici, quoique plusieurs autres poètes s'y soient exercés, et qui pleines desentimentet de naiveté, le sont en meme-tems de finesse et de gout, Les qualités aimables de Moncril lui avaient procnré l'honneur d'être attaché au comte de Clermont, qui joignait à un caractère honnête et biensaisant l'amour des arts et des lettres. Ce prince, dont il avait su mériter la confiance et l'estime, parla de lui à la reine avec taut d'eloges, qu'elle désira de l'avoir à son service, et le nomma son lecteur. Il composa pour elle des cantispirituels qui furent chantés avec tout le succès possible dans la pieuse cour de la princesse qui les avait demandés. Le désir constant de plaire, que Moncrif laissait voir sans affectation, le bonheur qu'il eut toujours de réussir dans les differentes societés où il vivait, lui fit penser qu'il pouvait donner aux autres des leçons utiles sur nn art qu'il pratiquait depuis si long-tems. Il publia ses Essais sur la nécessité et sur les moyens de plaire. Cet ouvrage

quoique plein de raison, de maximes sages, et quelquetois de réflexions fines, n'eut cependant qu'un succès médiocre. Long-tems avant la petite disgrace que les Essais de plaire avaient éprouvée, Moncrif en avait essuyé une antre plus lâcheuse et plus sensible. Une plaisanterie de société l'engagea à composer une espèce d'Hist. des chats, en forme de lettres adressees à une semme de la cour. Ces lettres étaient, comme il l'avouait lui-même, gravement frivoles; il y avait prodigué, à l'exemple de Mathanasius. une érudition pédantesque, dont il ne voulait que se moquer, et dont on eut l'injustice de lui faire un reproche. Il joignait à cette erudition un ton de plaisanterie qu'on trouva froid et déplacé. Les critiques, les sarcasmes, les injures mêmes tomberent sur lui de toutes parts; des chausons qu'on a oubliées, des brochures qu'on ne lit plus aujonrd'hui, et dont l'Hist. des chats etait l'objet, furent alors dévorées avec avidité, et recues avec une espèce de transport. L'impression qu'elles firent fut si vive et si profonde, que l'auteur ayant été reçu, quelques années après, à l'acad. franç., sur laquelle il avait des droits légitimes par beaucoup d'autres productions, la satire affecta de pu blier, et persuada sans peine à la multitude, que cette

bagatelle était le seul titre de l'académicien. Si les taleus aimables de Moncris le rendaient cher à ceux qui mettent tant de prix aux agrémens, ses qualités personnelles ne le rendaient pas moins précieux à ceux qui mettent du prix aux vertus. Il était reconnaissant, et c'était sur-tout lorsqu'il voyait ses bienfaiteurs affligés et malheureux, qu'il cherchait à leur donner des preuves d'un sentiment si cher à son cœur. Le comte d'Argenson, qui avait contribué à sa fortune, et qui l'honorait de son amitié, étant tombé dans la disgrace, Moncrif obtint, non sans beaucoup de peine, et après les sollicitations les plus vives, la permission d'aller tous les ans passer quelques mois auprès de lui, dans le lieu de son exil. Il s'arrachait avec joie aux charmes que la cour avait pour lui, et au plaisir des sociétés où il vivait, pour aller dans le silence de la retraite consoler son ancien protecteur, qui n'etait plus que son ami. Il était bienfaisant: un ancien domestique qu'il avait jugé digne de sa confiance, etait chargé de distribuer des aumônes secrètes, souvent même saus en informer son maître, à tous ceux dont la misère pouvait exiger de prompts secours; et ces insortunés, en recevant les marques de sa charite active et compatissante, ignoraient pour l'ordinaire jusqu'au nom

du consolateur généreux dont la main cachée essuyait leurs larmes. La conduite sage de Moncrif, la vie henreuse qu'elle lui a procurée, la fortune et les agrémens dont il a joui, doivent apprendre aux gens de lettres, que ce n'est pas toujours anx talens eminens que le bonheur est attaché. Ses principaux ouvrages sont: Essai sur la nécessité et les movens de plaire, in-12. -Les Ames rivales, petit roman agréable. - Les Abdérites, comédie.—Des poésies diverses.—Des Dissertations. On trouve ces pièces dans les Curres mèlées de l'auteur, Paris, 1743, in-12. — De petites pièces en 1 acte, qui font partie de divers opéras, appellés les Fragmens: Zelindor, Ismène, Almasis, les Génies tutélaires. On a encore de lui en ce genre : l'Empire de l'amour, ballet; le Trophée; les Ames réunies, ballet non représenté; Erosine, pastorale héroique. — L'Hist. des chats. Ses Œuvres ont été recuellies en 1761, 4 vol. in-12.

Parasols, (Barthélemi de) fils d'un médecin de la reine Jeanne, naquit à Sisteron. On a de lui plusieurs ouvrages en provençal, entr'autres: à Tragédies qui contiennent toute la vie de la reine Jeanne. Il les dédia à Clément VII, qui lui donna un canonical de Sisteron et la prébende de Para-

sols, où l'on dit que notre poète fut empoisonnéen 1383. Ses ouvrages sont grossiers, ainsi que son siècle; mais on y voit briller de tems en tems quelques étincelles de génie.

Pardies, (Ignace-Gaston) jésuite, ne a Pan en 1636, d'un conseiller au parlement de cette ville, se consacra à l'étude des mathématiques et de la physique. Il fut appellé à Paris pour professer la rhétorique au collège de Louisle-Grand, et sa reputation qui l'y avait précédé, le fit rechercher par tons les savans. Il mourut en 1673, à 37 ans, victime de son zèle, ayant gagné une maladie contagieuse à Bicêtre, où il avait conl'essé et prêché pendant les fêtes de Pâques. On a de lui: Horologium Thaumanticum duplex, a Paris, en 1662, in-4°. —Dissertatio de motu et natura Cometarum, à Bordeaux, en 1665, in-8°. - Discours du monvement local, à Paris, en 1670, in-12, et en 1673. — Elémens de géométrie, à Paris, en 1671, et plusieurs fois reimprimes depuis. — Discours de la connaissance des betes, à Paris, en 1672. On y trouve les raisons des cartesiens, proposées dans toute leur force, et refutees trèsfaiblement. — La statique ou la science des forces mouvantes, a Paris en 1673. — Descriptionet explication de deux machines propres à faire des sadrans avec une grande facilite, à Paris en 1678. On en donna une 3º édition à Paris, en 1689, in-12. — Globi cælest s in Tabula plana redacti Descriptio, imprimé à Paris en 1675, in-sol.

Paré, (Ambroise) célèbre chirurgien, naquit à Laval, dans le Maine, et mourut en 1592. Il eût de son tems cette immense réputation que donne un art naissant, à celui qui en recule les bornes. Il exerça successivement sa profession sous six rois, ce qui lui fit donner le nom de chirurgien des rois, et de roi des chirurgiens. Il dut sa principale gloire à la guérison d'une blessure dangereuse qu'avait reçue en 1545, au siège de Boulogne, le comte d'Aumale qui fut dans la suite le fameux François, due de Guise. Il avait eu une lance brisée dans la tête entre le nez et l'œil : le fer tout eutier avec deux doigts du bois y resta enfermé, et presque sans prise pour le retirer. On ne doutait point qu'il n'expirât dans l'opération violente qu'il fallait lui faire pour arracher ce tronçon enfoncé dans sa tête. Ambroise Paré fut le seul qui osa ne pas désespérer entièrement. Son adresse et la sermeté du comte d'Aumale firent réussir l'opération, et il ne resta au comte qu'une cicatrice également glorieuse pour lui et pour son chirur-

gien. Ambroise Paré était protestant; mais Charles IX qui avait besoin de lui, ne voulant pas qu'il perit à la St.-Barthelemi, l'enferma dans sa chambre pendant le massacre, disant: «qu'il n'était pas raisonnable qu'un qui pouvait servir à tout un petit monde fut ainsi massacré». On a de Paré plusieurs Traités en français qui parurent en 1561, avec des figures. Jacques Guillemeau les traduisit en latin. et les fit imprimer in-fol, en 1561, à Paris. La meilleure édit. est celle de 1614, Paris, in-fol. Paré fut le premier qui donna une description de la membrane commune des muscles.

Parein. (Pierre-Matthieu) On a de lui: Les crimes des parlemens, ou les horreurs des prisons judiciaires dévoilées, 1791, in-8°. — La prise de la Bastille, fait histor. en 3 actes en prose, et mêlée d'ariettes, 1791, in-8°.

PARENNIN, père, a donné: Le Code de la nature, poëme de Confucius, traduit et commenté, Paris, 1783, in-8°.

PARENT, (Antoine) de l'académie des sciences, naquit à Paris en 1666, et mourut de la petite vérole en 1719. Sa vie n'a pas d'evénemens, elle est renfermée toute entière dans ses cerits et dans les séances de l'acad. Il avait

un grand fond de bonté, sans en avoir l'agréable superficie. On ne laissait pas, dit Fontenelle, de sentir son mérite à travers ses manières; mais on l'aurait senti encore mieux, s'il avait su se plier à certains égards que demande la société. On a de lui : Des Recherches de mathématiques et de physique, en 3 vol. in-12, 1714. - Une arithmétique théorico-pratique, 1714, in-8°.—Elémens de méchanique ét de physique, 1700, in-12. - Plusieurs ouvrages manuscrits.

Parfait, (François) né à Paris en 1698, d'une famille ancienne et distinguée, fit paraître de bonne heure du goût pour le theâtre, il mourut en 1753, à 55 ans. Ce savant joignait à son mérite littéraire un caractère doux et sociable. Il était simple dans ses manières, enjoué dans son humeur. Ses liaisons et ses lectures lui avaient rempli l'esprit d'une infiuité d'anecdotes littéraires, qu'il faisait valoir par sa façon de les raconter. On a de lui: L'Hist, générale du théâtre français, depuis son origine jusqu'à présent, en 15 vol. in-12. Il fut aidé dans cet ouvrage savant, mais écrit avec trop peu de correction, par Claude Parfait, son frère, mort en 1777. - Mem. pour servir à l'hist, du théâtre de la Foire, 2 vol. in-12. avec son frère.—Hist. de l'ancien théatre Italien, 1753, in-12. — Hist. de l'Opéra, manuscrite. — Dictionnaire des théâtres, 7 vol. in-12: compilation mal digérée et fort ennuyeuse. — Atree, tragédie; et Panurge, ballet. Ces deux pièces n'ont point été représentées. On a de Claude Parfait seul, une Lettre d'Hippocrate, sur la prétendue folie de Démocrite, trad. du grec, 1730, in-12.

Paris, (François) prêtre habitué de paroisse à Paris. Il avait d'abord été doinestique. On a de lui divers ouvrages de piété. Il eut contre un autre ecclésiastique, (l'abbé Bocquillot) une dispute, dans laquelle il s'agissait de savoir si les auteurs d'ouvrages sur la théologie et la morale, peuvent légitimement en tirer quelque profit. L'abbé Paris mourut en 1718. On a de lui lés pseaumes en forme de prières, in-12.—Prières tirées de l'Ecriture-sainte, paraphrasées, in-12. - Un Martyrologe, ou idée de la vie des saints. — Traité de l'usage des sacremens de pénitence et de l'eucharistie, imprimé en 1673.

Paris, (François) famenx diacre de Paris, etait fils aîné d'un conseiller au parlement. Il devait naturellement succéder à sa charge; mais il aima mieux embrasser l'état ecclésiastique. Après la mort de

son pere, il abandonna tous ses biens à son frère, et il se consacra entièrement à la retraite, à la prière, aux pratiques les plus rigoureuses de la pénitence, et au travail des mains. Il faisait des bas au métier pour les pauvres, qu'il regardait comme ses frères. Il mourut dans son asyle en 1727, à 37 aus. L'abbé Paris avait adhéré à l'appel de la bulle *Unigenitus*. Ce fut-là son seul titre pour faire des miracles. Son fère lui ayant fait ériger un tombeau dans le petit cimetière de St.-Médard, les pauvres que le pieux diacre avait secourus, quelques riches qu'il avait édifiés, plusieurs feinmes qu'il avait instruites, allèrent y saire leurs prières. Il y eut des gérisons, qui parurent merveilleuses; y eut des convulsions, qu'on trouva dangereuses et ridicules. La cour fut enfin obligée de faire cesser ce spectacle, en ordonnant la clôture du cimetière, le 27 janvier 1732. On a de lui des explications sur l'épître de St.-Paul aux Romains qui ne sont ni lues, ni presque connues de personne.

Paris, (P. L.) ci-dev. oratorien, memb. de plusieurs acad. et sociétés littéraires. On a de lui: Le Globe aérostatique, ode, 1784, in-8°.— L'électricité, ode, 178\*, in-8°.— J. J. Rousseau, ode.— Eloge de Peiresc.— Eloge du

capitaine Cook, 1790, in-8°.

— Projet d'éducation nationale, 1790, in-8°.

Paris, médecin à Montpellier, a publié: Mém. sur la médecine des turcs et sur les bains orientaux, dans le Journal de méd. vol. 45.— Mém. sur la peste, ouvrage couronné par la faculté de médecine de Paris, 1775, imprimé à Paris en 1778, in-8°.

Pariseau, auteur dramat. à Paris, a donné au théâtre Français: Le Prix académique, com, en racte, en vers 1780. — Au théâtre de la rue Favart : La Veuve de Cancale, parodie de la Veuve du Malabar, 1780; Richard, parodie de Richard III, en racte, en vaudevilles, 1781; La Soirée d'été, divertissement en racte, en vandev. 1782; Le Bouquet et les étrennes, com, en i acte en vers, 1783; Les Deux rubans, ou le rendez-vous, com. en I acte en vers mêlée d'ariettes, 1784; Julien et Colette, com. en racte, imprimé en 1788, etc.

Parisière, (Jean-César-Rousseau de la) né en 1667 à Poitiers, évêque de Nîmes, monrut dans cette ville en 1736. On publia en 1740 le recueil de ses Harangues, Panégyriques, Sermons de

morale et Mandemens, 2 vol. in-12. La modestie, on l'amour - propre éclairé de ce prélat, le porta à brûler presque toutes les productions qu'il avait composées dans un âge moins mûr. Les pièces qui composent les 2 vol. dont nous avons parlé, échappérent à ses perquisitions. La fable allégorique sur le bonheur et l'imagination, qu'on trouve dans le recueil des ouvrages de Mile Bernard, est de l'arisière; elle est ingénieuse.

Parisot, (Jean-Patrocle) est connu par un mauvais ouvrage qui a pour titre: La foi dévoilée par la raison, Paris, 1681, in-8°. Il fut supprimé dès sa naissance.

PARMENTIER, (Jean) marchand de la ville de Dieppe, né en 1494, se fit un nom par son goût pour les sciences et par ses voyages. Il est le premier qui ait conduit des vaisseaux au Brésil; il fit des découvertes dans les Indes, et mournt en 1530 dans l'île de Sumatra. On a de lui diverses Poésies, entr'autres, une pièce intitulée: Moralités à dix personnages à l'honneur de l'Assomption de la vierge Marie. Le recueil de ses vers, impr. en 1531, in-4°, porte oe titre: Description des dignites du Monde.

PARMENTIER, (Antoine-

Augustin) né à Mondidier en août 1737, pharmacien, membre de l'institut national et de toutes les sociétés libres d'agriculture des différens départemens. On a de lui les ouvr. suivans: Mém. qui a remporté le prix de l'acad, de Besancon, sur les Plantes alimentaires, en 1772, imprimé à Paris. — Examen chimique des pommes - deterre, du froment et du riz. impr. à Paris en 1773, I vol. in - 12. — Récréations physiques, chimiques et économiques de Model : ouvrage traduit de l'allemand, 2 vol. in-8°, impr. à Paris en 1774. - Le parfait Boulanger, ou Traité complet sur la fabrication et le commerce du pain, r vol. in-8°, impr. à Paris en 1776. — Avis aux bonnes ménagères des villes et des campagnes sur la manière de faire leur pain, impr. à Paris, 3° édit. - Chimie hydraulique, par la Garaye, édition augmentée de notes, vol. in-12, impr. à Paris. — Méthode facile pour conserver à peu de frais les grains et les farines, in-12, impr. à Paris. - Moyen pour perfectionner en France la meunerie et la boulangerie, in-12, impr. id. - Expériences et réflexions relatives à l'analyse du blé et des farines, in-8°, impr. id. — Mémoire sur les avantages que la France peut retirer de ses grains, considérés sous leurs différens rapports avec

l'agriculture, le commerce, la meunerie et la boulangerie; avec un Manuel sur la manière de soigner les blés, et d'en saire du pain : le tout orné de fig. gravées, 1 vol. in-4°, impr. id. — Traité de la chataigue, in-8°, impr. id. - Recherches sur les végétaux nourrissans qui, dans les tems de disette, peuvent remplacer les alimens ordinaires, I vol. in-8°, imprimé id. — Mém. couronné par l'acad. de Bordeaux, sur l'histoire naturelle, la culture, et les usages du maïs, impr. à Bordeaux en 1785. — Traité sur la culture et les usages des pommes-de-terre, de la patate et du topinambour, i v. in-8°, impr. à Paris. — Mémoire sur le lait, qui a remporté le prix de la société ci-dev. royale de médecine, impr. à Paris en 1788 : ouvr. en commun avec Deyeux. --Mémoire sur le sang, qui a remporté le prix de la ci-dev. société royale de médecine, 1790 : ouvrage en commun avec Deyeux. - Economie rurale et domestique à l'usage des femmes, 8 vol. in-16, impr. à Paris. - Précis d'expériences, et observations sur les différentes espèces de lait, considerées dans leurs rapports avec la chimie, la médecine et l'économie rurale : ouvrage en commun avec Deyeux, 1 vol. in-8°, imprimé à Strasbourg en l'an VII. (1799.)

PARMENTIER (Ant.-Charl.) a donné une Histoire abrégée de la province de Nivernois, 1768, in-4°.

PARNY, poète à Paris, est auteur des ouvrages suivans : Voyage de Bourgogne, 1777, in-8°. — Poésies érotiques, 1778, in-8°. —Opuscules poétiques, Amsterd. 1779, in.8°; 2e édition, 1785; 3e édition, Londres, 1781, in-12; 4e éd. corrigée et augmentée pour la dernière fois, 1783, 2 v. in-12. -Chansons madecasses, trad. en français; suiv. de Poésies fugitives, Paris, 178t, in-12. — Œuvres complètes, 1787, 2 vol. in-16.—La Guerre des Dieux, poëme, 1 vol. in-8°; 2 édit. - Beaucoup de Pièces dans l'Almanach des Muses.

PARRAUD, (I. - P.) des arcades de Rome, a publié: Histoire de Kentuckey, trad. de l'auglais de Filson, 1785, in-8°. — La Bhaguat Geeta, etc. par Wilkins, traduit de l'anglais, Paris, 1786, in-8°. — Histoire de Sumatra, par W. Marsden, trad. de l'angl. sur la 2e édit. 1788, 2 vol. gr. in-8°. - Voyage à la Mer-Rouge sur les cotes d'Arabie, en Egypte et dans le désert de la Thebaïde, par Eyles Irwin, trad, sur la 3º édition, 1792, 2 vol. in-8°. — Voyages au Thibet, faits en 1625 et 1626, par le P. Andradas; et en 1774, 1784 et 85, par Bogle, Turner et Poronguir, trad.

94

de l'anglais, avec Billecocq, 179\*, in-18.

PARRENNIN, (Dominique) jésuite de la province de Lyon, fut envoyé en Chine en 1698. L'empereur Camhi l'admit dans sa confidence intime; ce fut pour lui que Parrennin traduisit en langue tartare, ce qu'il y avait de plus nouveau en géométrie, astronomie et anatomie, etc. dans les Ouvr. de l'acad, des sciences et dans les auteurs modernes. Il a été le médiateur dans les contestations survenues entre les cours de Pékin et de Moskou. L'Europe lui doit les Cartes de l'empire de la Chine. Il mourut le 27 septembre 1741. L'empereur voulut saire les frais de ses funérailles, et les grands de l'empire y assistèrent. Le P. Parrennin était en correspondance avec Mairan, et leurs Lettresrespectivesont été imp. 1779, in-12: elles font honneur à l'un et à l'autre.'

PARTHENAY, (Catherinede) filte et héritière de Jean de Parthenay, seigneur de Soubise, épousa en 1568 le baron du Pont; puisen 1575, René, vicomte de Rohan, 2º de ce nom, qu'elle perdit dix ans après. Ce sut elle qui fit cette belle réponse à Henri IV: Je suis trop pauvre pour être votre femme, et trop noble pour être votre maîtresse .:. Elle mourut en 1631, à 77 aus. Elle avait fait une tragéd. d'Holopherne, jouée à la Rochelle pendant le siége de cette ville, et d'antres Pièces tragiques et comiques, qui n'ont pas été imprimées.

PARTHENAY, (Emmanuel de ) aumônier de la duchesse de Berry, est connu par une traduction latine, publiée en 1718, in-12, du Discours sur l'Histoire universelle de Bossuet, sous ce titre: Commentarii universam complectentes Historiam, ab Orbe condito ad Carolum Magnum; quibus accedunt series religionis et imperiorum vices.

PARTHENAY, (Jean-Baptiste des Roches de ) né à la Rochelle, mort en 17\*\*; a donné les ouvrages suivans: Histoire de Dannemarck, 1733, 6 vol. in-12. — Pensées morales du baron de Hollberg, trad. du danois, 1754, 2 vol. in-12. Voyage d'Egypte et de Nubie, trad. du danois, de Norden, Copenhague et Paris, 1755, in-fol. - Description et Histoire naturelle du Groenland, trad. d'Egède, 1763, in-8°.-Histoire de la Pologne sous l'empire d'Auguste II, 176\*, 2 vol. in-8°. — Il a eu beaucoup de part au Dictionnaire géographique de Bruzen de la Martinnière.

PARY, (Etienne - Olivier) de Paris, mort le 26 septembre 1782, est auteur du Guide des corps de marchands et des communautés des arts et métiers, 1766, in-12.

Pas, (Manasses de) marg. de Feuquières, d'une des plus anciennes maisons d'Artois, naquit à Saumur en 1590. Il entra dans la carrière des armes à l'âge de treize ans, et monta de degré en degré jusqu'aux grades de lieutenantgénéral et de général d'armée. Ses succès militaires, et ses négociations l'ont rendu célèbre dans les fastes de la nation française. Il assiégeait en 1639, Thionville, avec un petit corps d'armée, lorsque Picolomini l'attaqua avec une armée supérieure; il ne put le vaincre, que lorsque le sang qu'il perdait par ses blessures, l'eut fait tomber évanoui entre les mains des ennemis. Il expira à Thionville le 14 mars 1640. SesNégociations d'Allemagne en 1633 et 34, outété publiées à Paris en 1753, 3 vol. in-12.

Pas, (Antoine de) marquis de Feuquières, petit-fils du précédent, soutint la réputation de sa famille par sa bravoure; il connaissait la guerre autant par principes que par expérience. On a de lui des Mémoires, in-4°, et 4 vol. in-12. C'est la liste des fautes des généraux français du règne de Louis XIV. L'anteuraltère quelquefois les faits, pour avoir le plaisir de censurer. A cela près, on pent mettre ces Mémoires au nombre des

meilleurs livres qui aient paru sur l'art militaire. La clarté du style, la variété des faits, la liberté des réflexions, la fidélité des portraits, soit des ministres de la guerre, soit des généraux; la sagacité avec laquelle il développe les causes diverses de tous les funestes événemens de la guerre de 1701: fout cela rend cet ouvrage digue d'être lu, nonseulement par les guerriers, mais encore par les bons citoyens.

PASCAL, (Blaise) savant géomètre et physicien, naquit à Clermont en Auvergne le 9 juin 1623, et mourut à Paris en 1662, âgé de 39 ans. Son père, Etienne Pascal, premier président de la cour-desaides à Clermont, et en même tems habile physicien, ne voulut pas abandonner à des mains étrangères le soin de l'éducation de son fils. Il vint à Paris, et y vécut dans la retraite jusqu'en 1638, uniquement occupé de son éducation, et des nouvelles découvertes de la géométrie qu'il cultivait en silence. Jusqu'à l'âge de douze ans, il avait écarté de son fils tous les livres de geométrie. Le jeune Pascal ne connaissait que le nom de cette science, et l'espèce de passion qu'avaient pour elle son père et les savans parmi lesquels il était élevé. Son pére, cédant quelquefois à ses importunités, lui en avait donné quelques notions générales; mais on se réservait à lui en apprendre davantage, quand il en serait digne. On sait que toute l'ambition des enfans, est de devenir hommes. Pour Pascal, c'était devenir géomètre. Tons les momens où il était libre, étaient employés à tâcher de deviner cette science, dont on lui faisait un mystère, il cherchait à imiter les lignes et les sigures qu'il n'avait fait qu'entrevoir. Son père le surprit un jour dans ce travail, et vit avec étonnement que la figure que traçait son fils, servait à démontrer la 32e, proposition d'Euclide. On peut juger des sentimens qu'éprouva à cette vue un père sensible, qui préférait les mathématiques à toutes les autres sciences, et qui voyait le seul objet de ses soins, donner une preuve si certaine de sa passion pour les sciences de combinaison, et d'une sagacité singulière. Dès ce moment, l'étude des mathématiques lui fut permise; et il y fit des progrès si rapides, que, 4 ans après, il composa un Traité des sections coniques, assez supérieur à son âge, pour qu'on crût cet ouvrage digne de la curiosité de Descartes. Ce philosophe eut peine à croire que ce fût l'ouvrage d'un jeune homme; il fut toujours persuadé que le père en avait voulu faire honneur à son fils. Cependant, le jeune

Pascalse montra bientôt digne et de son ouvrage et de la réputation qu'illui avait acquise. A dix - neuf ans, il concut l'idée d'une machine arithmétique, et la fit exécuter. Co. fut à-peu-près à cette époque, qu'il commença à éprouver les premières atteintes de ces manx, qui le condnisirent au tombeau après plus de vingt ans de souffrances. Cependant son goût pour les sciences n'en fut pas moins vif; et jusqu'à vingt-cinq ans ou environ, il y consacra tous les momens de relâche que ses douleurs lui laissaient. Ce fut dans un ces intervalles, qu'il fit ses expériences célèbres sur la pesanteur de l'air. Elles surent l'occasion de son Traité sur l'é-, quillibre des liqueurs; et c'est le premier ouvrage français, où cette science ait été ap-. puyée sur des principes solides. Il découvrit quelques années après, au milieu des vives douleurs d'un mal de dents, la solution du problême proposé par le P. Mersenne, contre lequel la pénétration de tous les géomètres avait échoué. Il s'agissait, dans ce problème, de déterminer la ligne courbe que décrit en l'air le clou d'une rone, quand elle roule de son mouvement ordinaire. Tous les vieux mathématiciens de l'Europe furent defiés par le jeune Pascal. Il consigna quarante pistoles pour celui qui trouverait la solution du problême; mais

aucun n'ayant réussi, il mit au jour la sienne sous le nom d'A. d'Ettonville, à Paris en 1649, in-4°. Des Recherches qu'il fit sur les lois générales du mouvement des fluides, furent les derniers efforts de ce génie, à qui la nature n'avait refusé que des organes proportionnés à sa force; ramené sans cesse à lui-même par la douleur, l'étude de l'homme fut la seule à laquelle son esprit, absorbé par la melancolie, pût alors se livrer. Cette mélancolie avait encore été augmentée par un accident singulier. Pascal était allé se promener à quatre chevaux, et sans postillon, comme c'etait alors l'usage. En passant sur le pont de Neuilly, qui n'avait pas de garde-sou, les deux premiers chevaux se précipitèrent. Déjà ils entraînaient la voiture dans la Seine; mais heureusement les traits rompirent, et Pascall'ut sauvé. Son imagination, qui conservait fortement les impressions qu'elle avait une fois recues, fut troublée le reste de sa vie par des terreurs involontaires. On dit que souvent il croyait voir un précipice ouvert à côté de lui. Pascal ne pouvant ni chercher des ressources dans les sciences, ni trouver de repos en lui-même, n'eut plus d'asyle que dans la religion. Jamais il n'avait cessé de l'aimer, et elle sut, dans ses infirmités, sa consolation et son appui, L'Eglise de

France était alors divisée en deux partis. L'un avait pour chess les jésuites, et l'autre les jansénistes. Le premier était tout puissant : l'autre était opprimé; ce s'ut celui que Pascal préféra. En luttant dans ses Provinciales contre tout le crédit et toute la puissance des jésuites, il devint aussi célèbre dans les sastes littéraires de la France, qu'il l'était dans ceux de la géométrie et de la physique. L'avantage unique d'avoir deviné ce que la langue devait et allait devenir, et d'avoir écrit en 1656, comme les meilleurs auteurs n'écrivirent que cent ansaprès, distinguera toujours en effet Pascal, même parmi les écrivains de génie. « Les meilleures Comedies de Molière (dit Voltaire) n'ont pas plus de sel que les Provinciales ». Bossuet, à qui on demandait, lequel des ouvrages français il aimerait le mieux avoir fait, répondit : les Provinciales. — On sait combien Boileau faisait profession d'admirer cet ouvrage, Mme Sévigné raconte vivement et plaisamment, à son ordinaire, la querelle que ce celèbre poète eut avec un jésuitc, chez le président Lamoignon au sujet de Pascal. « Un jour (dit-elle) on parla des ouvrages des auciens et des modernes; Despréaux soutint les anciens, à la réserve d'un seul moderne qui surpassait, à son avis, et les vieux et les nouveaux. Un jésuite, qui accompagnait le j P. Bourdaloue, et qui faisait l'entendu, lui demanda, quel était donc ce livre si distingué dans son esprit? Il ne voulut pas le nommer. — Corbinelli Îui dit : Monsieur, je vous conjure de me le dire, afin que je le lise toute la nuit. -Despréaux lui répondit, en riant : Ah! monsieur, vous l'avez lu plus d'une fois, j'en suis assuré. — Le jésuite répoud, et presse Despréaux de nommer cet auteur si merveilleux, avec un air dédaigueux, un risu amaro. - Despréaux lui dit : Mon Père, ne me pressez point. - Le Pere continue.—Enfin, Despréaux le preud par le bras, et le serrant bien fort, lui dit: Mon Père, vous le voulez? eh bien! c'est Pascal, morbleu. — Pascal, dit le Père tout étonné; Pascal est beau autant que le faux le peut être. Le faux! dit Despréaux, le faux! sachez qu'il est aussi vrai qu'il est inimitable; on vient de le traduire en trois laugues». — Mon Père, disait le même Despréaux au P. Bouhours: Lisons les Lettres Provinciales; et, croyez moi, ne lisons point d'antre livre. —Un autre jésuite plaisantait sur les occupations de Port-Royal, où on avait réduit en pratique la maxime du travail des mains: Pascal, disait ce jésuite, fait des sabots; c'est-là son emploi à Port-Royal. — Boileau, à qui s'adressait ce

propos, y fit une réponse assortie à la plaisanterie du jésuite: Je ne sais pas, dit-il, si Pascal fait des sabots; mais il vous a porté une furieuse botte. — En effet, les jésnites ne s'en sont pas relevés. Pascal, en les attaquant, eut l'art de placer continuellement le ridicule à côté des alléga tions les plus pressantes. Par cet art heureux de mêler la plaisanterie à l'éloquence, ses Lettres devinrent le livre de tous les états, de tous les esprits, de tous les âges; et les jésuites furent immolés à la risée de tous ceux qui savaient lire. Si, cent ans après la mort de Pascal, ils ont été chassés de France, et bientôt détruits dans toute l'Europe, c'est dans les Lettres de Pascal que leurs ennemis ont appris à les combattre. Quand les Provinciales parurent, le ressentiment de ceux qui s'y trouvaient attaqués, éclata de toutes les manières. Pascal fut accablé d'injures. On l'accusa d'hérésie. d'impiété, de sédition. C'est sur ces prétextes, que l'on sollicita la condamnation des Provinciales à Rome, et dans quelques tribunaux de France. Enfin, ces Lettres furent condamnées par l'inquisition de Rome, par le parl. d'Aix et le conseil d'Etat. Une des vertus de Pascal était la modestie. C'est à lui que les jansenistes ont dû l'usage de ne jamais parler de soi qu'à la troisième personne, et de substituer par - tout l'on

au moi. C'était sur-tout à la vanité des auteursque Pascal imposait cette loi: il ne pouvait souffrir qu'on dît, mon discours, mon livre; et il disait assez plaisamment à ce sujet : Que ne disent-ils notre discours, notre livre, yu que d'ordinaire il y a plus en cela du bien d'autrui que du leur? Le caractère naturellement vif et impatient de Pascal, avait été aigri par la douleur et par une mélancolie qui altéraient même sa raison; mais ces écarts étaient courts, et il se hâtait de les réparer par son repentir et ses excuses. Les derniers mois de sa vie furent remplis de souffrances, auxquelles on ne peut comparer que la résiguation avec laquelle il les supporta. Sur la fin de ses jours, il était devenu dévot à l'excès. Il s'accablait de mortifications, de macérations même, comme si la nature ne lui avait pas donné des maux assez cruels. Il portait une ceinture de fer, dont ils'enfoncart les pointes dans la chair, lorsqu'il ne pouvait se désendre de quelques mouvemens d'orgueil. Ses principaux ouvrages sont : Des Pensées, recueillies et données au public depuis sa mort, impr. à Amsterdam en 1688, I vol. in-12. - Un Traité de l'équilibre des liqueurs, in-12. — Quelques autres Ecrits pour les curés de Paris, contre l'Apologie des casuistes du P. Pirot. Les éditions les plus recher-

chées des Provinciales, sont: Celle qui fut imprimée en 4 langues, à Cologne en 1684, in-8°, et celle in-12, en français seulement, sans notes, impr. à Cologne en 1657. On estime encore l'édit. d'Amsterdam, 4 vol. in-12, impr. en 1737, avec les notes de Wandrock.—Gilbert Pascal, sa sœur, veuve de Florin Perrier, a mis à la tête des Pensées sur la religion, la Vie de son frère.

Pascal, (Jean - Benoît) né à Paris en 1725, a publié: Textes latins des passages de la Bible et de l'Imitation cités dans l'Année spirituelle, 1767, in-12. — Officia divina pro variis anni temporibus recit. ex Breviariis et Missalibus desumpta, 1773, in-12. — Officia S. Pietatis exercitia ex variis scriptura locis desumpta, 1776, in-12.

PASCAL BUHAN. (J. - M.) On a de lui : Réflexions sur l'étude de la législation, et sur la meilleure manière d'enseigner cette science, in-8°. Ce même écrivain est auteur de jolies Poésies.

PASCHASE - RATBERT, né à Soissons, fut d'abord moine, puis abbé de Corbie au 9<sup>e</sup> siècle. Ses écrits polémiques contre Ratramme sur la présence réelle, l'out rendu fameux. Ces deux moines de Corbie avaient le mérite que le tems comportait. Paschase

u écrit la Vie de Vala et d'Adelard, ses prédécesseurs dans la dignité d'abbé de Corbie, et princes du sang de Charlemagne. On trouve dans la collection de D. Martenne, l'édition la plus exacte du Traité de Paschase-Ratbert De corpore Christi, et dans le tom. 12 du Spicilège de D. Luc d'Achéry, son Traité De partu Virginis.

Pasquier, (Etienne) né à Paris en 1528, fut recu avocat an parlement, et y plaidaavec un succès distingué. Son éloquence brilla sur-tont dans le tems des querelles des jésuites avec l'université. La conclusion de son plaidoyer fut : « Que cette nouvelle societé de religieux, qui se disaient de la compagnie de Jesus, non-seulement ne devait point être aggrégée au corps de l'université, mais qu'elle devait encore être bannie entièrement, chassée et exterminée de France». Cette conclusion parut trop dure; les jésui'tes furent seulement exclus de l'université. Pasquier fut récompensé par Henri III. Ce monarque le gratifia de la charge d'avocat-général de la chambre-des-comptes, qu'il exerça avec une intégrité peu commune. Il la remit à son fils peu de tems après, et mourut à Paris, en se sermant les yeux lui-même, en 1615, à l'âge de 87 ans. Cet homme célèbre avait une ame honnête

et un cœur bieufaisant. Sa conversation était agréable et facile, ses mœurs douces, son tempérament enjoné. Il n'était emporté que dans ses plaidoyers, ou dans ses écrits. Il avait une parfaite connaissance de l'histoire ancienne, et particulièrement de celle de France. On peut juger de ses talens par ses ouvrages. Les principaux sont des Poésies latines et franc. Celles-ci sout très-faibles. On trouve dans les latines, six livres d'Epigrammes et un livre des Portraits de plusieurs grandshommes. Les françaises sont divisées en Jeux poétiques, en Versions poétiques, en Sonnets, en Pastorales. La Pucc et la Main sont ce qu'il y a de plus saillant. Pasquier, ayant apperçu une puce sur le sein de Mile des Roches, en 1588, pendant la tenue des Grands-Jours de Poitiers, tous les poètes latins et français du royaume prirent part à cette rare déconverte, et firent tous des vers sur la Puce et sur le Sein. Ce fut le sujet d'un Recueil, intitulé: La Puce des Grands-Jours de Poitiers. La Main de Pasquier est un autre Recueil de vers à l'honneur de cet hommecélèbre. S'étant trouve anx Grands-Jours de Troyes, un peintre, qui avait fait son portrait, avait oublié de lni laire des mains. Cette singularité excita la verve de tons les rimailleurs du teurs. ---Recherches sur la France, en dix livres, dont la meilleure édition est de 1665, in fol. On y trouve l'utile et l'agréable. Quoique le style en ait vieilli, il ne laisse pas de plaire, parce que l'auteur avait de l'imagination. Mais il faut se défier de ses éloges et de ses satires. - Des Epîtres, publiées en 1619, en 5 vol. in-12: on y trouve beaucoup d'anecdotes curieuses sur notre histoire. —Le Catéchisme des jésuites. -Le Monophile, en 7 livres, en prose, mêlée de vers. Ce magistrat laissa des enfans digues de lui, Théodore, Nicolas et Gui. Le premier fut avocat général de la chambredes-comptes; le second, maître-des-requêtes, laissa I vol. de Lettres, in-8°, pleines de particularités historiques; et le dernier fut auditeur des comptes. Les Œuvres de Pasquier out été imprimées à Trévoux en 1723, en 2 vol. in-fol. Il y manque : 1° Sou Catéchisme des jésuites; 2° son Exhortation aux princes, etc. pour obvier aux séditions qui semblent nous ménacer pour le fait de la religion, 1562, in-8° de 27 feuillets, indiquée dans le nouveau P. le Long, sous le n° 17838. Si le P. Garasse eut commu cet onvrage, dont l'objet est de prouver la nécessité et l'avantage de l'exercice des deux religions, il n'aurait pas manquédes'en prévaloir. Pasquier s'est indiqué à la fin de cet écrit par ces lettres: S. P. P.

Faciebat. Dans l'exemplaire de Pithou, elles sont ainsi remplies de sa main : Stephanus Paschasius Parisinus. Il en avait paru, dès 1561, des édit. mutilées, que Pasquier désavoue dans un Avis à la tête de l'in-8°. Il a depuis été inséré dans le Recueil connu sous le titre de Mémoires de Conde', dont il termine le premier volume. La notice de cet écrit, est d'autant plus nécessaire ici, que les rédacteurs de l'édition de Trévoux ne lui ont point donné place dans leur Collection, à la tête de laquelle il aurait dû paraître. Pasquier était âgé de trentedeux ans, lorsqu'il publia cet écrit.

Pasquier, à Paris. On a de lui: Plan topographique et raisonné de Paris, 1758, in·12.
—Géographie des Dames, ou Almanach géographique et historiq., avec Denys, 1762, in-24.

Passemant, (Cl.-Siméon) naquit à Paris en 1702, et fit ses premières études avec beaucoup de succès au collége Mazarin. Dès ce tems-là même, il commençait à jeter les fondemens de cette grande réputation qu'il s'est acquise par la suite dans la physique : il ébauchait déja ses calculs pour la perfection de cette fameuse pendule à sphère qui était à Versailles. Il montrait un goût particulier pour les

hautes sciences et sur - tout pour l'astronomie. Sa mère qui ne pouvait apprecier ces sortes d'occupations le fit entrer chez un procureur : mais il n'y fit pas un fong séjour; il preféra d'apprendre le commerce de drapier. Après la mort de sa mère, il se fit recevoir marchand mercier; cependant il consacrait à l'optique et à l'astronomie les momens libres que lui laissaient les affaires du commerce. Ses travaux lui acquirent bientôt de la célébrité. Les premiers savans dont il fit connaissance furent Cassini et le Roi, et il ne tarda pas à mériter et à obtenir l'estime de la plupart des membres de l'académie des sciences. Il était dès-lors trèsconnu pour les instrumens d'optique et d'astronomie. Absolument incapable de se mêler de toute espèce de soins domestiques, né d'ailleurs três-sensible aux moindres maux, il lui fallait une épouse qui par la douceur de son caractère et par sa vigilance, pût le décharger de tous les detailsauxquels il n'était point propre et lui adoncir les épines de la vie : c'est ce qu'il tronvadans Marie-Louise Olivier, qu'il épousa à 31 ans. Cinq ans après son mariage, il publia un ouvrage auquel il travaillait depuis long-tems et qui lui fit le plus grand honneur. Il est intitulé: Construction d'un télescope de réflexion de seize pouces jusqu'à six pieds et demi, ce dernier faisant l'effet d'une lunette de 150 pieds, avec la composition de la matière des miroirs et la manière de les polir et de les monter, 1758, in-12. Avant la publication de cet ouvrage, il y avait peu de personnes qui réussissent dans la composition de cette sorte de télescope ; l'intérêt particulier leur faisait cacher leur secret; et pour nous servir des termes de Passemant lui-même, dans sa préface, il a cru rendre, et il a rendu en effet à sa patrie « un service d'autant plus grand, qu'outre la satisfaction qu'on tire de cette découverte, soit en parcourant en quelques momens les divers objets qui couvrent une vaste campagne, soit en observant les corps célestes qui roulent sur nos têtes avec tant d'harmonie, et dont les vicissitudes sont si admirables, la navigation qui intéresse tout le monde, en doit retirer un grand avantage par la facilité avec laquelle un pilote expérimenté peut se servir du télescope pour découvrir les écueils, éviter la rencontre des vaisseaux ennemis, et surtout pour observer sur la mer les éclipses des satellites de Jupiter presqu'aussi facilement que sur terre». Ce livre fut anssitôt enlevé que publié; il est devenu si rare qu'on ne le trouve guères qu'à la

bibliothèque nationale. L'époque la plus interessante de la vie de Passemant, et celle qui acheva la grande réputation dont il a joui, est celle où il présenta en 1749, à Louis XV, une pendule astronomique couronnée d'une sphère mouvante qui fut placée dans un des grands appartemens de Versailles. Nous apprenous par les Mém. de l'acad. des sciences de cette année, page 183 de l'Hist., que les révolutions des planètes y sont si précises, qu'on ne trouverait pas en trois mille ans un seul degré de différence avec les tables astronomiques. Le roi en fut si content qu'il gratifia l'auteur d'une pension de mille liv., et lui accorda un logement au Louvre. Passemant exécuta encore d'autres machines relatives à l'astronomie et à la physique, entre autres des baromètres qui du beau au mauvais tems parcourent dix pieds de chemin; un Miroir ardent de 45 pouces de diamètre, qui fond un morceau d'argent en trois secondes; des montres à équations, etc. Ce fut lui aussi qui donna en 1765, les plans necessaires pour faire des canaux, au moyen desquels les vaisseaux pourraient remonter jusqu'à Paris. Ce projet est inséré dans l'ouvr. que Lalande publia en 1778, sur les canaux de navigation. Passemant sollicitait vivement l'exécution de ce pro-

jet, lorsqu'attaquésubitement d'une maladie soporeuse, il mourut le 6 novembre 1769.

Passerat, (Jean) né en 1534 à Troyes en Champagne, étudia le droit à Bourges sous Cujas. Attiré à Paris par l'espoir d'y faire briller ses talens, il enseigna les belleslettres avec réputation dans les colléges de l'université et obtint en 1572, la charge de professeur royal d'éloquence, vacante par la mort de Ramus. Ses leçons furent extrêmement fréquentées jusqu'à ce que les sureurs de la ligue, avant bouleversé la république des lettres ainsi que l'état, se vit contraint de sermer son école. Il ne la r'ouvrit que lorsque la paix fut rendue à la France, après l'eutrée d'Henri IV dans Paris, en 1594. Son mérite lui acquit l'amitié de Henri de Mesmes, qui lui accorda un appartement dans sa maison. Il y demeura 30 ans, pendant lesquels il ne cessa de célébrer son généreux Mécène. Son ardeur pour l'étude était extrême; il passait souvent des journées entières saus prendre aucun repas. Cette opiniâtreté au travail lui fut funeste; il fut attaqué d'une cruelle paralysie dont il mourut en 1602, à soixante-huit ans, après avoir souffert les douleurs les plus aiguës peudant cinq ans. On connaît l'épitaplie qu'il se fit peu de

tems avant sa mort; elle finit

" Mea molliter ossa quiescent.
" Sint modo carminibus non one" rata malis.

» Asin que rien ne pèse à ma cendre » et mes os,

» Amis, de mauvais vers ne chargez » point ma tombe ».

Le nom de cet auteur se soutient encore sur les débris de sa réputation. A juger du caractère de son esprit par ses ouvrages, il l'avait délicat, orné, facile et fort gai. C'était une espèce de Rabelais, sans avoir le même génie pour la plaisanterie; son ame seule était d'une trempe semblable à celle du curé de Meudon. Ses vers latins sont bons, on fait sur-tout cas de ses épigrammes. On lit encore avec une sorte de plaisir ses harangues latines, dans lesquelles on remarque un style épigrammatique qu'on lui pardonne en saveur de la finesse des pensées et de la pureté de sa diction. Ses vers franc., publiés en 1606, in-8°, sont divisés en poemes, en élégies, en sonnets, en chansons, en odes, en épigrammes. Quoique le langage ait vieilli, on les lit encore avec plaisir, pour les traits ingénieux et les graces naïves qu'ils offrent; ces agrémens se font sur-tout remarquer dans la Métamorphose d'un homme en oiseau, petit chef-d'œnvre, sur lequel le célèbre la Fontaine se forma dans le siècle suivant pour ses contes. Passerat composa avec Rapin les vers de la satire Ménipée, Ratisbonne, 1709, 5 vol. in-8°, à la lamentation près sur le trépas de l'ane ligueur, qui est de Durand de la Bergerie. Ces vers ne se trouvent point dans le recueil de ses poésies; mais on y trouve son poëme intitulé le chien courant, qu'il composa à la prière de Henri III. C'est un traité en vers de dix syllabes, des propriétés, de l'usage, de l'éducation et des maladies des chiens de chasse. On a encore de lui: De Cognatione litterarum, imprime à Paris en 1606, in-8°. L'auteur y parle de l'ancienne orthographe des mots; il en faisait tant de cas, qu'il souhaitait que ce fut le seul de ses ouvrages qui passât à la postérité. — Orationes et præfationes, publiées d'abord en 1606, et réimprimées en 1637, in 8°. Ces discours, écrits avec élégance, offrent différentes remarques de litterature. — Des Commentaires sur Catulle, Tibulle et Properce, dont les savans iont cas.

Pastoret, (Emmanuel-Claude-Joseph-Pierre) né à Marseille, en 1756. Avant la révolution, d'abord conseiller à la conr des aides de Paris, ensuite maître des requêtes, directeur-général des travaux relatifs à la législa-

tion, à l'histoire et au droit public, historiographe de France, des acad. des inscr. et belles lettres de Paris, de Lyon, Marseille, Toulouse, Rouen, Bordeaux, Nîmes, Metz, Nancy, Chalous, Arras, Angers, etc. de celles de Madrid, Cortone, Florence, etc. Depuis la révolution, procureur-generalsyndic du département de Paris, membre et premier président de l'assemblée législative, nommé dans les premiers mois de l'an IV (octobre et nov. 1795 ) membre du corps législatif, pour le conseil des cinq-cents, et de l'institut national, pour les sciences morales et politiques, proscrit deux lois sons le règne de la terreur, et au 18 fructidor an V (1797). On a de lui : Eloge de Voltaire, pièce qui a concouru pour le prix de poésie de l'acad. franc. en 1779, in-8°. - Tributs offerts à l'acad. de Marseille, 1781, in-18. — Discours en vers sur l'union qui doit exister entre la magistrature, la philosophie et les lettres, suivi d'une lettre sur le dauger de l'eloquence dans l'administration de la justice, 1783, in-18. - Elegies de Tibulle, traduct. nouv., avec des notes et les meilleures imitations qui en ont eté faites en vers fraug., 1783, in-8°. — Dissertation qui a remporté le prix de l'acad, des insc. et belles Lettres sur cette question:

Onelle a été l'influence des lois maritimes des Rhodiens. sur la marine des grecs et des romains, et l'influence de la marine, sur la puissance de ces deux peuples, 1784, in-8°. — Zoroastre, Confucius et Maliomet comparés comme sectaires, législateurs et moralistes, avec le tableau de leurs dogmes, de leurs lois et de leur morale, 1786, in-8°; 2°. édit. 1787. — Moyse considéré comme législateur et comme moraliste, 1788, in-8°. Des lois pénales, 1790, 2 vol. in-8°. — Divers Mém. lus dans les séances de l'acad. des inscript, et belles-lettres. et de l'institut national, entr'autres : Mém. sur le gouvernoment et la législation des assyriens et des babyloniens. - Mém. sur l'étal de la magistrature et de la royauté chez les hebreux, et sur les diverses revolutions de leur gouvernement. - Mém. sur les assemblées provincia les et nationales des gaulois. -Mem. sur la forme, le nombre et la perception des impôts chez les gaulois, depuis Cesar jusqu'à Clovis. Le même auteur a fait aussi, il y a 7 à 8 ans, une traduct. de la Politique d'Aristote, avec des notes et eclaircissemens. dans lesquels il examine, développe et discute les différens systèmes de gouvernement et de législation, tant ancieus et modernes. Cette traduction n'a pas encore été publiée, il en a paru seulement quelques morceaux dans les journaux littéraires et politiques. On a enfin de lui beaucoup de Rapports et de Discours pendant les différentes assemblées législatives, dont il a été membre.

Pasumot, (N.) ingénieurgéographe du roi, ancien professeur de mathématiques et de physique, à Auxerre, secrétaire perpétuel de l'académie de la même ville, membre de celle de Dijon, a donné: Description des grottes d'Arcy-sur-Eure, suivie d'observations physiques, avec les nivellemens, plans, coupe et figures. — Mém. de l'acad. de Dijon, année 1784.

Parère ou Patera, (Attius) né à Bayeux, et élevé dans l'école des druides de cette ville, alla enseigner la grammaire et les lettres à Bordeaux, où il professa la rhétorique avec réputation, vers l'an 326. Ausone en fait un magnifique éloge. Patère ent pour fils Delphidius, digue de son père pour les talens de l'esprit, mais bien différent pour les qualités du cœur.

PATÈRE, Paterius, disciple et intime ami de St. Grégoire le Grand, dans le 5° siècle, fut notaire de l'église romaine, et ensuite évêque de Bresse, suivant quelques savans. Cet écrivain ecclésias-

tique est principalement connu par un Commentaire sur l'Ecriture - sainte, tiré des ouvrages de S<sup>t</sup>. Grégoire, à la suite desquels il a été imprimé.

Patin, (Gui) médecin, né à Houdan, petite ville du Beauvoisis, en 1601, est beaucoup moins connu par ses ouvrages de médecine que par ses Lettres. Elles ont reussi, comme satiriques; mais il y a peu d'instruction à en tirer; tout y est trop inexact et trop hasarde. Patin était un homme d'humeur et à préventions, grand ennemi des usages de son tems et des découvertes nouvelles. Il combattit l'autimoine de tout son pouvoir; il tenait registre des ravages qu'il attribuait à ce remède, et il nommait ce registre le Martyrologe de l'antimoine. Il sut inconsolable d'avoir vu admettre le vin émétique au rang des remèdes purgatils, par une delibération de la faculté, du 29 mars 1666. Par une suite du même esprit, il affectait de rester à une énorme distance de son siècle, pour son habillement. trouvait qu'il ressemblait par la figure à Cicéron, et par l'esprit à Rabelais; il ressemblait plus à celui-ci par la causticité que par la gaieté. Il mournt en 1672. On a de lui : Le Médecin et l'Apothicaire charitables. - Des Notes sur le traité de la peste,

de Nicolas Allain. — Des Lettres, en 5 vol. in-12.

PATIN, (Charles) fils du precédent, né à Paris en 1633, fit des progrès surprenans dans les sciences. Apeine était - il àgé de 14 ans, qu'il soutint sur toute la philosophie des thèses grecques et latines. Ou le destina d'abord au barreau, mais son goût le portait vers la médecine; il quitta le droit et reçut le bonnet de médecin. Il exerçait son art avec distinction, lorsqu'il fut obligé de quitter la France. On attribue sa disgrace à un prince du sang, qui l'accusa d'avoir débité quelques exemplaires d'un ouvrage satirique, qu'il s'était charge d'anéantir. Il mourut à Padoue en 1693. On a de lui un grand nombre d'écrits en latin, en français et en italien. Les plus considérables sont : Itinerarium Comitis Briennæ, in - 8°. Paris, 1662. — Famil & Romana ex antiquis Numismatibus, Paris, 1663, in-fol. Il y en a une édition de 1703, augmentée. Le fonds de l'ouvrage est de Fulvius Ursinus. — Traité des tourbes combustibles, Paris 1663, in-12. — Introduction à l'histoire par la connaissance des médailles, Paris 1665, et Amsterd. 1667, in - 12, -Imperatorum Romanorum Numismata. Strasbourg 1671, infol.—Introduction a l'histoire par les médailles, 1601, in 12. - Quatre Relations historiques de divers voyages en Europe, Bâle 1673, et Lyon 1674, in-12. - Pratica delle Medaglie, Venezia, 1673. — Suetonius ex Numismatibus illustratus: Basileæ, 1675, in-4°. — De optimâ Medicorum Sec.tâ, Padoue, 1676. — De Febribus, ibid. 1677 .- De Scorbuto, ibid. 1679. - Lycaum Patavinum, ibid, 1682, - Thesaurus Numismatum à Petro Mauroceno collectorum, Venise 1584, in-4°. — Commentarii in Monumenta antiqua Marcellina, Padoue 1688.

PATIN, (Charlotte et Gabrielle) filles du précédent, étaient, ainsi que leur mere, de l'academie des Ricovrati, de Padoue, dont leur pere avait été long-tems chef et directeur. L'une et l'autre ont publié des ouvrages savans en latin, et leur mere est auteur d'un Recueil de réflexions morales et chretiennes. Les onvrages de Charlotte sont : Une Harangue latine, sur la levee du siege de Vienne, et Tabellæ Selectæ, in-fol., Padoue, 1691, avec des figures. C'est l'explication de 41 tableaux des plus fameux peintres, que l'on voit à Padoue. Il y a une 42e. estampe représentant la famille des Patin. On compte parini les productions de Gabrielle, le Panégyrique de Louis XIV, et une Dissertation, in-4°, sur le phénix d'une medaille de Caracalla, Venise, 1683, in-4°.

Parou, homme de loi, a donné: Coutume de Lille avec le commentaire, 178\*, 2 vol. in-fol.

PATOUILLET, (Louis) ci-dev. résuite, né à Dijon le 31 mars 1699, mort en 177\*. On a de lui: Poesies diverses, sur le mariage du roi 1725.-Poëme latin, sur la convalescence du roi, 1729. - Apologie de la conduite et de la doctrine du sieur P. Maty, 1730, in 80. -Apologie de Cartouche, ou le Scelerat justifié par la grace du P. Quesnel, 1733, in-12. - Lettres édifiantes et curieuses des missions étrangères; Rec, 27-28, 1749, in-12. - Lettres sur l'art de verifier les dates, 1750, in-:2. — Vie de Pelage, 1751, in-12. Dictionnaire des Jansenistes, 1752, 4 vol. in-12.— Les Progrès du jansénisme, 1753, in-12. — Entretiens d'Anselme et d'Isidore, 1756, 2 vol. in-12. — Realité du projet de Bourgiontaine, 1758, in-12. - Lettre d'un ecclésiastique à l'éditeur des OEuvres d'Ant. Arnault, imprimé en 1759, in-12.

PATRAT, anteur dramatique à Paris, a donné les pièces suivantes: savoir, an theâtre de la rue Favart. — Les Deux Morts, opéra comique en 1 acte en vaudevilles, 1781. — L'Heureuse erreur, comédie en 1 acte en prose. — La Karmesse ou la Foire allemande,

comédic en 2 actes en vers. mêlée d'ariettes. - Les Dcguisemens amoureux, coméd. en i acte en prose, 1783.-Le Conciliateur à la mode ou les Etrennes du public, en 1 acte, 1784. — Les Méprises par ressemblance, comédic en 3 actes, en prose, mêlée d'ariettes, 1788. — Isabelle et Rosalvo, com. en 1 acte, et ariettes. - Toinette et Louis. en 2 actes, 1780. - Adélaïde et Mirval, opéra, 1791. - Le Point d'Honnenr, comedie, 1791. - Le Complot inutile, comédie, 1791. An théâtre de la rue Feydeau: l'Officier de fortune, 1792. -- Toberne. --L'Orpheline. Au theâtre de la Cité: le Présent du jour de l'an, 1792. - Les Quiproquo, 1795. Au théâtre Français: la Vengeance. — Les Deux Frères. Au théâtre Montansier : les Amans prothées. — L'inconstance sans inconstance. -François et Roufignac, etc.

PATRIN, (E. M. L.) a pnblié: Histoire naturelle de Buffon, partie des Mineraux, à laquelle on a joint les observations et les découvertes des plus célèbres naturalistes modernes, 5 vol. gr. in-12, ornés de 40 planches. Cet auteur est encore connu par plusieurs Mémoires insérés dans le Journal de Physique, en 1788 et 1791, sur les mines de Siberie, qu'il a observées pendant huit ans, jusqu'aux frontières de la Chine.

Patris, médecin, a donné: Elemens de l'art des accouchemens, par feu I.-G. Roëderer, trad. sur la dernière edition, 1765, in-8°.

PATRIX, (Pierre) né à Caen en 1585, mort à Paris en 1672, est principalement connu par sa pièce de vers qui commence ainsi:

« Je songeais cette nuit que de mal » consumé,

» Côte à côte d'un pauvre on m'a-» vait inhumé. »

Cette pièce, qui a été trad. en latin, est une des premières que tout le monde sait dès l'enfance; et, en effet, elle contient une lecon assez forte et assez naive sur la frivolité des distinctions, et sur la sottise de l'orgueil. La plupart de ses autres ouvrages de poésie ne sont pas connus: devenu dévot, il les supprima, et il ne reste de lui que quelques livres de dévotion. Il conserva cependant un gont pour la plaisanteriejusqu'au tombeau; il eut à 80 ans une grande maladie; il paraissait en revenir; ses amis l'exhortant à faire des efforts et à se lever: Je trouve, messieurs, leur dit-il, que ce n'est pas trop la peine de me r'habiller. Il véent cependant quelques années encore. On trouve ses Poésies diverses dans le Recueil de Barbin. On a encore de lui un Recucil de vers intitulé: La Miséricorde de Dieu sur un pêcheur péniteut, in-1°, Blois, 1660. — Plaintes des consonnes qui n'ont pas l'houneur d'entrer dans le nom de Neufgermain, dans les Œuvres de Voiture.

PATRU, (Olivier) né à Paris en 1601, mourut dans la même ville en 1681. était fils d'un procureur au parlement. Sans négliger la profession d'avocat, où il se rendit célèbre, il ne la suivit pas avec assez d'ardeur, pour la rendre utile à sa fortune : le gont des lettres l'entraîna dans une autre carrière, et partagé entre ces deux états, ses succès, dans l'un et dans l'autre, se sentirent de ce partage. « Patru, correct et froid (dit un écrivain moderne), retrancha les défauts qui défiguraient l'éloquence judiciaire; mais il n'en connut ni le caractère, ni les ressources, ni les effets. Il tomba dans la pauvrete, et fut obligé de vendre sa bibliothèque. Boilean eut à son égard un procédé fort noble; il acheta cette bibliothèque au prix que Patru la vonlut vendre, et mit ensuite à ce marché une condition, ce fut que Patru en conserverait la possession, et que l'acquéreur en conserverait la survivance. Patru avait été recu à l'acad. française en 1640, einq aus après l'institution de ce corps. L'usage des discours de réception n'était point établi alors. On faisait, en venant prendre stance, un remerciment verbal, qui n'était pas censé preparé. Celui de Patru, qui parut l'être, eut tant de succès, qu'il donna lieu d'établir l'usage des remercimens publics. Aprés la mort de Conrart, membre de l'acad. française, un grand seigneur ignorant se présenta pour remplir sa place; Patru detournacette compagnie d'un tel choix par cet apologue: Un ancien Grec avait une lyre admirable, à laquelle il se rompit une corde. Au lieu d'en remettre une de boyau, il en voulut une d'argent, et la ly ren'eut plus d'harmonie. Ami fidèle et officieux, Patru avait un cœur supérieur à son esprit; il était généreux, compatissant, et toujours gai, malgré sa mauvaise fortune. Il se contenta long-tems de vivre en hounête homme et en philosophe. Bossnet l'étant allé voir dans sa demière maladie, lui dit: On vous a regarde jusqu'ici, monsieur, comme un esprit fort; songez à détromper le public par des discourssinceres et religieux. - Il est plus à propos que je me raise, répondit Patru; on ne parle dans ces derniers momens que par faiblesse ou par vanité. L'indigence qui accompagna Patru jusqu'au tombeau, fit dire à un magistrat ingénieux ; Comment cet avocat, qui plaida si bien la cause de l'academie et de la langue française, n'at-il rien entendu à plaider la cause de sa fortune? On a de lui des Plaidoyers et d'autres ouvrages, dont les meilleures éditions sont celles de 1714, in-4°, et de 1732, en 2 vol. in-4°. On y trouve des Lettres, et les Vies de quelques-uns de ses amis. La plupart de ces ouvrages sont trèsfaibles: ils n'ont pas la reputation qu'ils ont eue autrefois.

PATTE, (Pierre) architecte. né à Paris en 1724. On a de lui : Discours sur l'utilité de l'Architecture, 1754, in-8°. - Etudes d'Architecture de France et d'Italie, 1754, infol. — Memoires de Charles Perrault, mis en ordre, et accompagnés de notes, 1759, in-12.—De la manière la plus avantageuse d'éclairer les rues d'une ville pendant la nuit, 1766, in - 8°. — Monumens érigés à la gloire de Louis XV, précédés du tableau des progrès des arts et sciences sous ce règne, 1767, in-sol. - Mémoires sur l'achèvement du grand portail de St. - Sulpice, 1767, in-4°. - Mémoires sur les objets les plus importans de l'architecture, 1769, in-4°. - Cours d'Architecture de Blondel, continué 1771-77, 6 vol. in-8°. — Description du théâtre de Vicence en Italie, chef - d'œuvre de Palladio, levé et dessiné, 1779, in-4°. - Essai sur l'Architecture théâtrale, 1782, in-8°.

PATU, (Claude - Pierre) avocat, naquit à Paris au mois d'octobre 1729. Il debuta dans

la carrière des lettres en 1754, par la comedie des Adieux du Goût, qui eut nn plein succes. Encourage par les applandissemens donnés à cette pièce, le jeune poète sit le voyage d'Angleterre, uniquement pour s'en rendre la langue familière. Le fruit de cette étude, sut une traduction, aussi fidèle qu'elégante, de quelques Comédies anglaises, qu'il donna en 1736. Le desir de connaître les savans, lui donna le goût des voyages. Il se rendit à Genève pour y voir Voltaire, qui le reçut avec bonté. De Genève, Patu passa à Naples, et de Naples à Rome, où l'acad, des arcades lui donna une place parmi ses membres. Il revenait en France; mais une pulmonie l'emporta à St.-Jean-de-Maurienne, le 20 août 1757, âgé de 28 ans. Patu connaissait tous les bons auteurs; il les avait lus avec goût, et en aurait approché par ses talens, si sa carrière eut ete plus longue.

Pavillon, (Nicolas) fils d'Etienne Pavillon, correcteur de la chambre-des-comptes, et petit-fils de Nicolas Pavillon, avocat au parlement de Paris, naquit en 1597. Il fut formé au ministère ecclésiastique par Vincent-de-Paul, cet homme, dont tous les talens avaient pour principe et pour objet, la charité. La reputation de son zèle, de ses vertus, et de ses dispositions

pour la chaire, parvint au cardinal de Richelieu, qui l'eleva malgré lui à l'évèché d'Alet. Il y travailla avec une ardeur infatigable à l'instruction et à la réforme de son clergé et de ses diocésains. Il augmentale nombre des écoles pour les filles et pour les garcons; il forma lui-même des maîtres et des maîtresses, et leur donna des instructions et des exemples. La vivacité de son zele, et les querelles du formulaire qu'il refusa de signer, lui firent des ennemis. Il mourut dans la disgrace en 1677, âgé de plus de 80 ans. Son epitaphe le désigne comme un homme humble au milien des vertus et des éloges. On a de lui : Rituel à l'usage du diocèse d'Alet, avec les Instructions et les Rubriques en français, impr. à Paris en 1667 et 1670, in-4°. Cet ouvrage, attribué au docteur Arnauld, est un des mienx faits qu'on connaisse en ce genre. Il fut examiné à Rome avec sévérité, et enfin condamné par le pape Clément LX; le décret est de 1668. L'évêque d'Alet, malgré cet anathême, continua de faire observer son Rituel dans son diocese. — Des Ordonnances et des Statuts synodaux, 1675, in-12.

PAVILLON, (Etienne) veveu du précedent, membre de l'acad. française et de celle des inscriptions et belles-lettres, naquit à Paris en 1632, et mourut dans la même ville en 1705. Après Chaulieu, Pavillon est un de ceux qui ont le mieux reussi dans ce qu'on appelle Poésies fugitives, ou Vers de société. Le naturel, la délicatesse, une galanterie éloignée de toute l'adeur, une facilité étonnante à s'exprimer avec autant de grace que de justesse, un ton de morale qui n'est point recherché, le mettent au-dessus de la plupart des beaux-esprits de son tems qui se sont exercés dans le même genre. On a dit de lui:

« Rival ingénieux d'Ovide , » S'il voulait fléchir une Iris , » Les Graces dictaient ses écrits ,

» Et l'Amour lui servait de guide.
» La sagesse bientôt sut bannir de
» son cœur

» Les vains anusemens de l'amou-» reuse ardeur.

» Par une adresse sans égale,

Il prit soin de former les mœurs,
En cachant, sous l'appas de ses
vers enchanteurs,

» Les traits d'une austère morale. »

Ses Poésies consistent en Stances, en Lettres, dont la plupart sont mélées de prose et de vers. — Il a fait aussi quelques Fables; un Conte; une Idylle, et une métamorphose d'Iris en astre; plusieurs Elégies, etc. Et en prose: le Portrait du pur amour; les Conseils désintéresses; l'Art de se taire, etc.

PAUCTON a publié : Traité

de la vis d'Archimède, de laquelle on déduit celle des moulins conçus d'une nouvelle manière, 1768, in-8°. — Métrologie, ou Traité des mesures, poids et monnaies des aucieus peuples et des modernes, 1780, in-4°. — Théorie des lois de la nature, ou la Science des causes et des effets, suivie d'une Dissertation sur les Pyramides d'Egypte, 1781, in-8°.

PAUL, (Amant-Laurent) abbé, ancien professeur d'éloquence à Arles, né à Saint-Chamas, bourg de Provence, en 1740. On a de lui : Abrége de l'Hist. grecque et romaine, traduit du latin de Velleius Paterculus, avec le texte corrigé, des notes critiques et historiques, une Table géographique, une liste des éditions, et un Discours préliminaire, impr. à Avignon en 1770, in-12. - Abrégé de l'Histoire romaine de L.-A. Florus, traduction nouvelle, avec des notes, 1774, in-12. - Hist, universelle de Justin, traduite sur les textes les plus corrects, avec de courtes notes, 1774, 2 vol. in-12. -Cornelius Nepos, trad. 1781, in-12. — Morceaux choisis de Tite-Live, trad. en français pour l'usage des classes superieures, Marseille, 1781, 2 vol. in-12.

PAUL, (François) frère du précédent, medecin à Mont-

pellier,

pellier, mort en 177\*; âgé de 43 ans, aurait pu rendre encore beaucoup de services à la litterature; il etait savant, laborieux, et avait l'esprit d'analyse. On a de lui : Traité de la peripneumonie, tradait du latin des Aphorismes de Boerhaave, commente par van Swieten, avec un Discours preliminaire, Aviguon, 1760, in-12.—Traité de la pleurésie, trad. du latin de Boerhaave, etc. Avignon, 1763, in-12. — Traité des maladies des enfans, trad. du latin du même, Avignon, 1769, in-12. --Mémoires de l'académie de Prusse, contenant l'anatomie, la physiologie, la physique, l'histoire naturelle, etc. Avignon, 1768-75, 2 vol. in-4°, 4 vol. in-12. — Institutions chirurgicales, trad. du latin d'Heister, 1770, 4 vol. in-8°, 2 volum. in-4°. L'auteur ne s'est pas borne à traduire cet ouvrage important, il l'a enrichi d'observations sur les déconvertes que la chirurgie a faites depuis. — Mémoires pour servir à l'Histoire de la chirurgie du 18e siècle, 1773, in-8° et in-4°. -- Dictionn. de chirurgie, extrait de l'Encyclopédie. - Il a eu part à la Collection académique, pour laquelle il a extrait les Mém. de l'acad. de Paris, tome V, en 1774; ceux de l'acad. de Bologue en 1773, et ceux de Turin en 1779.

PAUL, (J.-F.) enseigne de Tome V.

vaisseaux, est auteur de Réflexions sur les signaux, 1 vol. in-4°, chez Barrois.

PAULET, (Jean-Jacques) médecin à Montpellier, né à Anduse, diocèse d'Alais. On a de lui: Hist, de la petite vérole, snivie d'une traduct, franç, du Traité de la petite-vérole, de Rhasès, sur la dernière édit. de Londres, arabe et latine. 1778, 2 vol. in-12. — Mém. pour servir de suite à l'Hist. de la petite vérole, dans lequel on démontre la possibilité et la facilité de préserver un peuple entier de cette maladie, 1768, in-12. - Avis au peuple sur son grand intérêt, ou l'Art de se préserver de la petite vérole, 1769, in-12.— Recherches historiques et physiques sur les maladies epizootiques, avec les moyens d'y remédier dans tous les cas, 1775, 2 vol. in-8°. — Lettre à Coste sur la traduct. des Œuvres de Mead, Amsterd., 1775, in-8°. - Tabula plantarum fungosarum, 1791, in-4°.

PAULET, dessinateur à Nîmes, a donné : l'Art du fabriquant d'étoffes de soie, en 1773 et 1777, in-fol.

PAULIAN, (Aimé-Henri) ex-jésuite, ne à Nimes le 22 juillet 1722. On a de lui les ouvr. suivans : Dictionnaire de physique, Avignon, 1761, 3 vol. in-1°; 2° édition, revuœ

et corrigée, en 3 vol. in-4°; Nîmes, 1773, 3 vol. grand in-8°; 8e édition 1781, 4 vol. in-8°; nouv. édition, avec les Supplém. refondus, Nimes, 1789, 5 vol. grand in-80. -Dictionnaire des nouvelles découvertes faites en physique, pour servir de supplément aux différentes éditions du Dictionnaire de physique, Avignon, 1787, grand in-8°. Conjectures nouvelles sur les causes physiques des phénomènes électriques, 1762, in-4°. - Traité de paix entre Descartes et Newton, Aviguon, 1763, 3 vol. in-12. — L'Electricite soumise à un nonvel examen, Avignon, 1768, in-12. — Analyse des infiniment petits du marquis de l'Hôpital, avec un commentaire pour l'intelligence des endroits les plus difficiles de cet ouvrage, Paris, 1768, in-8°. — Systême général de philosophie, extrait de Descartes et de Nevvion, 1769, 4 vol. in-12. - Dictionmaire philosopho-théologique portatif, 1770, in-8°; nouv. edit. 1774, in-8°. — Le Guide des jeunes mathématiciens, ou Commentaire des leçons de mécanique de l'abbé de la Caille, Avignon, 1772, in-8°. — Le véritable système de la nature: ouvrage où l'on expose les lois du monde physique et moral d'une manière conforme à la raison et à la revelation, Avignon, 1788, in-80.

Paulin, (Sr.-) naquit à Bordeaux vers l'an 353, et l'ut disciple du celèbre Ausonne. Ses talens, ses richesses et ses vertus, l'élevèrent aux plus hautes dignités de l'empire. Il éponsa une espagnole nommée Thérasie, d'une illustre naissance et d'une fortune considérable. C'est du sein de ces honneurs et de ces richesses. qu'ils formèrent le projet d'une vie sainte et mortifiée; ils se cachèrent d'abord en Espagne et ensuite en Italie, ou St-Paulin fit de sa maison une communauté de moines. Le pemple le tira de son monastère, pour le placer sur le siege épiscopal de la ville de Nole. Les commencemens de son épiscopat furent troubles par les incursions des Goths, qui prirent la ville de Nole. Ce lut dans ces malheurs publics, que sa charite éclata le plus; il soulagea les indigens. racheta les captifs, consola les malheureux, encouragea les faibles, anima les forts. Après avoir donné des exemples d'humanite et de grandeur d'ame, il jouit assez paisiblement de son evêché jusqu'à sa mort, arrivee en 431, agé de 74 ans. Nous avons de lui plusieurs ouvrages en vers et en prose, dans la Bibliothèque des Pères. La plus ample édition est celle de Vérone. 1736, in-fol., par le marquis Maffei. La plus estimee est celle de le Brun Desmarettes, 1685, 2 tomes en I vol. in 1°.

On v trouve cinquante Lettres traduites en français en 1721, in-8°, que St.-Augustin ne se lassait point de lire. — Un Discours sur l'aumône, - Histoire du martyre de St.-Genies.—Plusieurs pièces de Poésie. Le style de St.-Paulin est fleuri, quoiqu'il ne soit pas toujours correct. Il y a de la vivacité dans les pensées, et de la noblesse dans les comparaisons. Il écrit tourà-tour avec ouction et avec agrément, et on peut le mettre au rang des PP. de l'Eglise qui méritent le plus d'être lus.

PAULMIER DE GRENTEMES-NIL, (Julien le ) né dans le Cotentin, doct, en médecine à Paris et à Caen, sut disciple de Fernel, et égala son maître. Cet hommeestimable mourut à Caen en 1588, à 68 ans. On a de lni : Un Traité De Vino et Pomaceo, in- $8^{\circ}$ , imprimé à Paris en 1588. De Lue Venerea, in-8°. - De Morbis contagiosis, in 4°. — 11 ne faut pas le confondre avec un antre médecin, nomme aussi Paulmier, qui fut chasse en 1609 de la faculté de Paris, pour avoir or douné l'antimoine, malgré l'arrêt du parlement qui en défendait l'usage.

PAULMIER DÉ GRENTEMES-NIL, (Jacques le) fils du précédent, ne en 1587, cultiva les lettres avec succès jusqu'à sa mort, arrivée en 1670, à

83 ans. C'était un homme d'un esprit droit et d'un jugement exquis. Il s'établit à Caen, ou il fut le premier promoteur de l'académie qui y était établie et la soutint contre les efforts de l'envie et de l'ignorance. Ses principaux ouvrages sont: Observationes in optimos auctores gracos, Leyde, 1688. in-4°. — Une Description de l'ancienne Grèce, en latin. in-4°, 1678. On trouve à la tête de cet ouvrage la Vie de l'auteur. — Des Poésies grecques, latiues, françaises, italiennes, espagnoles, qui sont an-dessous du médiocre. L'auteur versifiait en trop de langues, pour réussir dans aucune.

PAULMIER DE LA TOUR, (A.) cultivateur à Nemours, a publié: Essai sur les bois, les friches, les chemins et les mendiaus, 1791, in-8°.

PAULMIER, (François) médecin à Angers, est auteur d'un Traité méthodique et dogmatique de la Goutte, Paris, 1769, in-12.

PAULMY, (Marc-Antoine-René de Voyer d'Argenson, marquis de) ministre d'Etat, membre de l'acad. française, honoraire de l'acad. des belles-lettres et de celle des sciences, naquit à Valenciennes le 6 novembre 1722 du marquis d'Argenson, alors intendant du Hamault, et mourut le

13 aoûi 1787. La carrière poit tique du marquis de Paulmy n'étant pas de notre ressort, nous nous contenterons de le peindre dans ses rapports avec les lettres. Dès sa jennesse, il avait cultivé les genres les plus frivoles de la littérature; mais mûri par l'âge et par l'importance des fonctions qui Inifurent confiées, soit comme ministre d'Etat, soit comme ambassadeur en Suisse, en Pologne et à Venise, ce goût prit un caractère plus grave, et devint sa principale occupation et sa plus grande ressource. Il s'était préparé celle d'une bibliothèque immense, rassemblée en France et dans les pays étrangers. Non-seulement elle renfermait dans tons les genres, ces livres rares, presque toujours inutiles, dont cependant quelques lignes penvent, dans l'espace des siècles, servir à la preuve d'une vérité historique, on que l'on conserve comme les témoins de quelque anecdote littéraire; mais il y avait rassemblé sur la littérature, sur l'hist. moderne, sur la géographie, sur la jurisprudence, une collection presque complète des onvrages les plus importans, et les plus recherches. Pauliny connaissait tous ses livres, les avait lus ou parcourus, en avait fait un catalogue raisonné où chacun était apprécié, où les faits bibliographiques étaient rapportés, ou l'on voyait ce qu'on

devait chercher dans chaque ouvrage, ce qu'on pouvait espérer d'y trouver. Il ne voulut pas que le fruit de ce travail fût pour lui seul, on pour ceux qui seraient admis dans sa bibliothèque; il en publia les principaux résultats dans ses Mélanges tirés d'une grande bibliothèque, en 65 part. in-8°. Les usages des Français dans tous les âges de la monarchie, la géographie, les généalogies, l'Histoire de France, l'Histoire littéraire, et en particulier celle du théâtre : tels sout les objets traités par le marquis de Paulmy; tous ne sont pas egalement interessans, tous n'ont pas une utilité réelle, mais tous excitent cette curiosité naturelle, meme pour les faits minutieux, lorsqu'ils peignent les mœurs ou l'esprit des différens peuples et des differens siècles. Nous devons an marquis de Paulmy l'idée de la B'bliothèque des Romans; lui-memo y travailla, et y inséra plusieurs extraits d'ancieus romans, ou plutôt de romans nouveaux, faits d'après le canevas des anciens. Tel fut le fruit des loisirs du marquis de Paulmy. Sa vie, passee au milieu de sa famille, etait douce et paisible; une probito exacte, une conduite noble et désinteressée dans ses affaires particulières le faisait respecter de ceux qui avaient avec lui des relations intimes. En devenant homme privé, il

avait garde toute sa maison, ne voulant pas que son changement d'etat, qui n'avait point ete un malheur pour lui, en fut un pour ceux qui s'étaient attaches à sa fortune; et il fit sans regret le sacrifice de quelques superfluites auquel cet acte de bienfaisance le condamnait. On lui attribue : Loisirs d'un ministre, ou Essais dans le goût de Montaigne, dont le fond et le plan appartiennent à son père, le marquis d'Argenson, Paris, 1778, gr. in-8°.

PAUMERELLE, (C. J. de B. de) avocat, membre de plusieurs académies, né à Paris en 1746, a donné: l'Asyle de l'Amour, pièce dramatique, imitée de Métastase, sur le mariage du dauphin, 1770, in 8°.—Plusieurs autres Opuscules; et quelques Pièces fugitives, dans différens journaux.

Pays, (Pierre le) jésuite, a un nom parmi les géographes, pour avoir eté le premier des européens qui a découvert la source du Nil au mois d'avril 1618. Les observations qu'il donna à ce sujet, ont détruit toutes les fables qu'il avait plu aux voyageurs de débiter, et aux compilateurs de répéter sur cette matière qu'ils ne connaissaient pas.

Pays, (René le) sieur de Villeneuve, né à Nantes en 1635, passa une partie de sa vie dans les provinces du Daupliné et de Provence, où il etait directeur-général des gabelles. Il mela les fleurs du Parnasse avec les épines des finances. Ses Amities, Amours et Amourettes, ouvrage mêlé de vers et de prose, publié en 1685, in-12, eurent du succès. La duchesse de Nemours ayant eu la curiosité de le connaître, le Pays lui adressa le Portrait de l'Auteur, des Amities, Amours et Amourettes. Cette production est en vers et en prose, comme la précédente; le style en est enjoué. L'auteur affectait d'imiter Voiture; mais aux yeux des gens d'esprit, il n'en fut que le singe. Despréaux ne le cacha point dans la satire, où il fait dìre à un campagnard , qui présère le Pays à Voiture:

" Le pays, sans mentir, est un " boulson plaisant."

Le rimeur ridiculisé, loin de s'en fâcher, fut le premier à en badiner, dans une lettre qu'il écrivit de Grenoble à un de ses amis de la capitale. Quelque tems après, il vint à Paris, alla voir Boileau, soutint devant ce satirique le caractère enjoné qu'ilavait pris dans sa lettre, et ils se separèrent bons amis. Son esprit facile, plein de vivacité et d'agrément, plut à Despréaux, ainsi qu'à la plupart des gens de lettres qui connurent le Pays.

Ses derniers jours furent troublés par un procès très fâcheux; un de ses associés ayant malversé, il fut condamné à payer pour ce fripon. Il mourut peu de tems après, en 1690, âgé de 54 ans. On a de lui, outre les ouvrages dont nous avons parle: Zélotide, histoire galante, qui sut goûtée en province et meprisée à Paris. — Un Recueil de Pièces de poésie, Eglogues, Sonnets, Stances, où l'on trouve les finesses du petit bel-esprit, et presque jamais les beautés de génie. Il le publia sous le titre de Nouvelles OEuvres, imprimé à Paris en 1672.

PAZERY, avocat à Aix, a donné: Consultation sur la validité des mariages des protestans en France (avec Portalis), 1770, in-80.

PEAN, mort au mois d'octobre 1764, à 80 aus, a douné au public: le Parallèle de la morale des payens avec celle des jésuites, 1726, in-8°.—Mém. histor. sur le formulaire. — Le combat de l'erreur contre la vérité, 1749, in-8°.—Le combat du jansénisme coutre le molinisme, 1756, 2 vol. in-12.

PÉCHANTRÉ, (Nicolas de) né à Toulouse en 1638, mort à Paris en 1708, est auteur de quelques tragédies médiocres telles que Geta, la Mort de

Néron, le Sacrifice d'Abraham, Joseph recomm par ses frères. Avant de se livrer à la scène, il avait été couronné trois fois par l'acad. des Jeux floraux. On rapporte à l'égard de sa tragédie de la Mort de Néron, une anecdote qu'on raconte aussi de quelques, autres, avec un simple changement de circonstances. Péchantré travaillait ordinairement dans une auberge; il oublia un jour un papier où il disposait sa pièce, et où il avait mis, après quelques chiffres : Ici le roi sera tue. L'ambergiste avertit aussi-tôt le commissaire du quartier, et lui remit le papier en main. Le poète étant revenu à son ordinaire à l'auberge, fut bien étonné de se voir environné de geus armés qui voulaient s'emparer de sa personne. Mais ayant apperçu son papier entre les mains du commissaire, il s'ecria: Ah! le voilà; c'est la scène où j'ai dessein de placer la mort de Neron. C'est ainsi que l'innocence du poète fut reconnue. Pechantré avait exercé la médecine pendant quelque tems, avant que de se produire sur le brillant et dangereux théâtre de la capitale.

PECHMEJA, (Jean de) ancien professeur d'éloquence au collége royal de la Fleche, né à Villesranche de Rouergue en 1741, mort à St.-Germain-en-Laye en 1785, était

un littérateur distingué et un homme vertueux, simple et modeste. Son éloge du grand Colbert obtint, en 1773, le second accessit an jugement de l'acad, franç. Mais il est principalement counu par un poëme en prose, en 12 liv. publie en 1784, in-8°, sous le titre de Telephe, et trad, en anglais. La pureté et l'élégance du style, des images riantes et vraies, des pensées neuves et solides, une peinture de l'amitié telle qu'il la sentait lui-même, demandeut grace pour quelques endroits où il n'est que déclamateur Il fut lié de la plus vive et de la plus constante amitié avec un médecin, du Breuil, son compatriote. Ils renouvelèrent dans ce siècle d'égoisme, l'exemple trop rare d'Oreste et de Pilade. Pechmeja étant tombé malade à Paris, en 1777, du Breuil vola à son secours; et des-lors tout fut commun entre ces deux amis, logement. societes, biens, maux, etc. la mort même ne put les séparer. Le médecin étant mort le roavril 1785, d'une maladie contagieuse, l'homme de lettres qui ne le quitta pas dans ses derniers momens, mourut 20 jours apres victime de l'amitie. Il comptait sur du Breuil comme sur lui-même. Un jour qu'on lui demandait quelle etait sa sortune? J'ai, repondit-il, 1200 livres de rente, et comme on s'étonnait

qu'un si modique revenu pût lui suffire. Oh! dit-il, le docteur en a davantage.

Pecquer, (Jean) médecin de Dieppe, mort à Paris en 1674, s'est immortalise par la découverte de la veine lactée. qui porte le chyle au cœur. et qui, de son nom, est appellée le Réservoir de Pecquet. Cette découverte sut une nonvelle preuve de la vérité de la circulation du sang; mais elle lui attira plusieurs adversaires, entr'autres Riolan, qui ecrivit contre lui un livre intitule: Adversûs Pequetum et Pecquetianos. On a de lui: Experimenta nova anatomica. a Paris, 1654. - De thoracis lacteis, Amst. 1661, Pecquet mérite encore d'être celèbre par son attachement courageux et constant pour le malheureux sur-intendant Fouquet, dout il avait été le médecin; il ne put se consoler de la disgrace de ce ministre, et il répétait sans cesse hautement que Pecquet avait toujours rimé et rimerait toujours à Fouquet.

PECQUET, (Antoine) grandmaître des eaux et forêts de Rouen, et intendant de l'école militaire en survivance, naquit en 1704, et mourut en 1762. C'était un homme d'un esprit très-cultivé, et qui s'était consacre à la politique, à la philosophie, a la litterature et à la morale. On a de lui: Analyse de l'Esprit des lois, et l'Esprit des maximes politiques, 1757, 3 vol. in-12.

—Lois forestières de France, 1753, en 2 vol. in-4°, ouvrage estimé.—L'Art de negocier, in-12.—Pensées sur l'homme, in-12.—Discours sur l'emploi du loisir, in-12.—Parallèle du cœur, de l'esprit et du bon sens, in-12.—Il a traduit le Pastor fido, l'Aminte du Tasse, l'Arcadie de Sannazar; etses versions se font lire avéc plaisir.

Petresc, (Nicolas-Claude-Fabri ) conseiller au parlem. d'Aix, naquit au château de Baugencier, en Provence, l'an 1580, et mourut à Aix en 1637. Peiresofut un des savans les plus illustres de son siècle, et l'ami de tous les savans: en France, des de Thou, des Casaubon, des Pithon, des Sainte-Marthe. A Venise: de Fra-Paolo. A Levde : de Joseph Scaliger. A la Have: de Grotius. En Angleterre: de tous les savans de Londres et d'Oxford. Les louanges qu'il reçut par tout et dans toutes les langues ont été recueillies sous le titre de Panglossia. Il fut honoré d'une oraison funèbre, à Paris, dans une assemblée solennelle de savans les plus distingués par leur rang et leurs connaissances. L'illustre Gassendi a été son historien. On a de lui des manuscrits, et une Dissertat. savante et curieuse sur un trépied ancien. On la trouve dans le tome 3° des Mém. de littérature du P. Desmolets.

Pélée de Chenouteau, conseiller au présidial de Sens, a donné : Conférence de la coûtume de Sens, avec le droit romain, etc.

PÉLÉE DE ST-MAURICE, est auteur de l'Art de cultiver les peupliers d'Italie, 1762, in-8°; nouv. édit. 1766, in-6°; 5° édit. 1767, in-8°.

Peletier, (Claude le) né à Paris en 1630, avec des dispositions heureuses, fut lié de bonne heure avec Bignon, Molé, Lamoignon, Despreaux et les autres grands hommes de son siècle. Il sut d'abord conseiller auchâtelet, puisau parlement, ensuite président de la 14e chambre des enquêtes, et prévôt des marchands en 1668. Il signala son administration en faisant construire le quai de Paris, qu'on nomme encore aujourd'hui le quai Peletier. Après avoir rempli avec distinction cette place, il succéda en 1683 à Colbert, dans celle de contrôleur-général des finances. Ce l'ut alors que Despreaux, se présentant dans la foule, pour le complimenter, lui dit simplement: Monseigneur, je n'envie de votre nouvelle dignite, que l'occasion que vous allez avoir de faire plaisir à bien des gens. Peletier sentit que, si un contrô-

leur-général faisait quelques heureux, il l'esait encore plus de mecontens. Il se demit de cette place six ans après, quitta entièrement la cour en 1697, et mourut en 1711, à 81 ans. Les lettres que Peletier avait toujours aimées, embellirent les dernières années de sa vie ; ami des savans, savant lui-même, nourri des ancieus, juste appréciateur des modernes; il avait vecu dans l'intimité des Corneille. des Racine, des Boileau, des Santeuil, des Tourreil, des Pompone, des Bossuet, des Fénelon, des Rollin. On a de lui deux morceaux écrits en latin et adressés à ce dernier. L'un est la description de sa terre de Villeneuve-le-roi, l'autre, de celle de Fleury. On trouve dans ces deux ouvrages outre le mérite d'une excellente latinité, cet amour profond de la retraite et de la campagne, qui a distingué dans tous les tems, les ames douces et sensibles, et les véritables amis des lettres. Une troisième pièce latine de Peletier est adressee à ses enfans, auxquels il envoie le Comes théologus, de Pierre Pithou. Les mouvemens qu'il se donna pour decouvrir et publier les ouvrages de ce dernier ecrivain; le soin qu'il prit de faire écrire sa vie par Boivin le cadet; ses bienfaits envers les deux Treres Boivin et d'autres savans, sont autant de monumens de son amour

pour les lettres. Voici la liste bibliographique de ses ouvrages. Un très-grand nombre d'Extraits et de Requeils assez bien saits de l'Ecriture. des Pères et des écrivains ecclésiastiques et profanes, en plusieurs vol. in - 12. — Des editions du Comes Theologus et du Comes Juridicus, de Pierre Pithou, son bisaieul maternel. - A l'imitation de ces deux ouvrages, il composa le Comes Senectutis et le Comes Rusticus, l'un et l'autre in-12. qui ne sont que des Recueils de pensées des auteurs anciens et modernes. - On lui doit encore la meilleure édition du Corps du droit-canon en latin. avec des Notes de Pierre et de François Pithon, en 2 vol. in-fol.; et celle du Code des canons recueillis par les Pithou, avec des Miscellanea ecclesiastica à la fin. — Enfin l'édition des Observations de Pierre Pithou, sur le code et les novelles.

PELETIER DE SOUSI, (Michel le) frère du précédent, né à Paris en 1640, monrat en 1725, à 86 ans. Il se fit recevoir avocat et plaida avec distinction. Il acheta ensuite la charge d'avocat du roi au Châtelet, et il l'exerça pendant 5 ans avec applaudissement. Reçu conseiller au parlement en 1665, il fut nommé l'année suivante, avec Jérôme le Pelletier, sou second frère, pour l'execution des arrets de

la cour des Grands-Jours, tenus à Clermont en Auvergne. Le roi le choisit en 1668, pour aller établir l'intendance de la Franche-Comté. A son retour il fut intendant de Lille. de toutes les conquêtes de Flandres, et des armées que le roi y entretenait. Ses services lui méritèrent les places de conseiller d'état en 1683, d'intendant des finances, de conseiller au conseil - royal, et de directeur-genéral des fortifications. Dégoûté des affaires et de la cour, il les quitta à l'âge de co aus, pour se retirer à l'abbaye de St. Victor à Paris. Il y vécut près de 6 ans, dans les doux travaux de la littérature et dans les exercices de la pieté. Ses differens emplois ne l'avaient point empéché de cultiver les belles-lettres, et de se rendre familiers les bous auteurs de l'antiquité, sur-tout Ciceron, Horace et Tacite, qu'il portait toujours avec lui dans ses voyages. Il parlait aussi avec grace l'italien et l'espagnol. L'académie des Inscriptions Ini avait donné, en 1701, une place d'honoraire. On a de lui dans les Memoires de cette compagnie, de savantes Recherches sur les Curiosolites, ancien peuple de l'Armorique, dont il est parle dans les Commentaires de Cesar, Tonreil l'appelait: Homo limatissimi ingenii.

PELETIER, (Pierre le) se sit

recevoir avocat au parlement, et négligea sa profession pour se livrer à la poésie. Sa principale occupation etait de composer des Sonnets à la louange de tout le monde. Dès qu'il savait qu'on imprimait un livre, il allait aussitôt porter un Sonnet à l'auteur, pour en avoir un exemplaire. Boileau parle souvent de lui comme d'un mouvais poète. Le Juvenal français ayant dit de lui dans sa seconde satire:

" J'envie, en écrivant, le sort de " Peletier".

Ce bon - homme prit ce vers pour une louange. Il fit imprimer cette satire dans un Recueil de poesies, ou il y avait quelques vers de sa façon. Il mourut à Paris en 1680.

PELHESTRE, (Pierre) natif de Ronen, mort à Paris en 1710, à 65 ans, sut un savant précoce. Il n'etait âgé que de 18 ans, quand l'archevêque de Paris, Peréfixe, le manda: J'apprends, dit-il, que vous lisez des livres hereitiques; êtes-vous assez docte pour cela? - Monse gneur, repondit le jeune homme, votre question m'embarrasse: si je dis que je su s assez savant, vous me direz que je suis un orguei!leux; si je dis que non, vous me defendrez de les lire. Sur cette réponse, le prélat lui permit de continuer. Il a donné

mue seconde édition du Traité de la lecture des Pères, et des Notes sur le texte de cet ouvrage, Paris 1697, in-12.

Pellissery, (Roch Antoine), a publié: L'Administration politique de Colbert. — Banque municipale, 1792, in-4°.

PELISSIER, (Guillaume) se distingua par son érudition, sons François Ier. Il était abbé de Lerins, et évêque de Maguelone. François Ier l'employa aux négociations de la paix de Cambray en 1529. Il l'envoya en 1540 à Venise, d'où Pelissier rapporta beaucoup de manuscrits grecs, hébreux et syriaques, qui ornent encore aujourd'hui la bibliothèque nationale. Il travailla sur Pline et sur d'autres auteurs anciens. On a recueilli comme des objets de curiosité, les lettres qu'il écrivait de Venise. Il laissa plusieurs ouvrages mannscrits, et l'on prétend que l'Histoire des poissons, que nous avons sons le nom de Guillaume Rondelet, médecin de Montpellier, est de lui.

Pelisson, (¡Paul) de l'academie française, né à Beziers en 1627, mourut à Paris en 1693. Avant de s'attacher à l'éloquence, dont on peut le regarder comme un des restaurateurs, il s'était appliqué à l'étude du droit. Sa Para-

phrase du premier livre des Institutes de Justinien, imprimé à Paris en 1645, in-8°, ne se ressent, en aucune manière, de la jennesse de l'auteur, qui n'avait alors que 19 ans. On remarque dans cet ouvrage cet esprit clair, méthodique et nerveux, qu'il développa dans la suite, avec plus d'éclat, dans un autre genre. Son Histoire de l'académie française a servi de modèle, pour le style, à ceux qui l'ont écrite après lui. La lecture de cet ouvrage, qui n'était encore que manuscrit, enleva le suffrage de tous les académiciens, parmi lesquels Pelisson n'était pas encore admis. Ils décidèrent d'une voix manime, que la première place vacante lui serait réservée. En attendant, on lui donna le droit d'assister aux séauces, avec cette distinction glorieuse, que la même grace ne pourrait être accordée à personne, pour quelque considération que ce fût. Une gloire bien supérieure à celle que Pelisson a méritée par ses talens, est la grandeur d'ame avec laquelle il se déclara le défenseur du surintendant Fouquet, après sa disgrace. Les Discours qu'il composa pour la justification de ce ministre, sont des chef-d'œuvres d'une éloquence mâle, raptde, attachante, et portent l'empreinte d'une ame pleme de noblesse et de sentiment; aussi tout ce qu'il y avait

alors de plus respectable s'empressa de lui rendre hommage. Le célèbre le Fèvre, Lère de madame Dacier, lui dédia, pendant qu'il était à la Bastille, son Lucrèce et sa traduction du Traite de Plutarque sur la superstition. Un Mécène dans les fers est un exemple trop rare dans la litterature, pour n'être pas remarqué avec intérêt. Les ducs de Montausier, de St. Aiguan et plusieurs autres seigneurs de la cour allèrent le voir dans sa prison, des les premiers instans où il lui fut permis de recevoir des visites : tant il est vrai que les qualités de l'ame sont le véritable prix des talens. Une si lonable émulation s'étendit plus loin. Louis XIV se réunit lui-même aux admirateurs et aux amis de Pelisson. Après lui avoir rendu sa liberte, il l'emmena avec lui dans ses campagnes, et le chargea d'écrire son Histoire. Pelisson abjura la religion protestante en 1670, entra dans l'état ecclésiastique, et obtint plusieurs bénefices. Il célébrait tous les ans l'anniversaire de sa conversion, et celle de sa sortie de la Bastille; la première en communiant, et la seconde en delivrant un prisonnier. On a de lui : L'Histoire de l'académie française, qui parut pour la premiere lois en 1653, à Pais, in 12; et dont la meilleure édit. est celle de l'abbe d'Olivet, qui l'a continuée, 1730,

2 vol in - 12. - Histoire de Louis XIV, depuis la mort du cardinal Mazarin en 1661, insqu'à la paix de Nimègue en 1678. Cet ouvrage, imprimé en 1749, en 3 vol. in-12, sent le courtisan, et peu le bon historien. - Abregé de la Vie d'Anne d'Autriche. in-fol. — Histoire de la conquête de la Franche-Comté, en 1668, dans le tome 7º des Mémoires du P. Desmolets. C'est un modèle en ce genre, suivant les uns, et c'est peu de chose, suivant d'autres. Lettres historiques et Œuvres diverses, 3 vol. in-12, à Paris en 1749. Ces lettres sont comme un journal desvoyages et des campemens de Lonis XIV, depuis 1670, jusqu'en 1688; il y en a 273. Elles sont écrites sans precision et sans pureté. — Recueil de pièces galantes, en prose et en vers, de madame la comtesse de la Suze et de Pelisson!, 1695, 5 vol. in-12. Les poesies de Pelisson ont du naturel, un tour heureux et de l'agrement; mais elles manquent un peu d'imagination. - Poesies chrétiennes et morales, dans le Recueil dédie au prince de Conti. — Réflexions sur les différends de la religion, avec une refutation des chimères de Jurieu et des idees de Leibnitz, sur la tolérance de la religion, en 4 vol. in-12, -Traite de l'eucharistie, in-12.

Petterin, (Joseph) après

avoir rempli les fonctions de commissaire general et de premier commis de la marine pendant 40 aus, profita du loisir que lui procura sa retraite, pour composer un des plus beaux cabinets de médailles, dont le roi fit l'acquisition en 1776. Pellerin mourut en 1782, dans sa 99e année. Ses recherches ont beaucoup développé la science numismatique, dans son Recueil de Médailles des peuples et des rois, Paris, 1762 et suiv. 8 vol. in-4°, dont voici le détail: Recueil de Médailles des rois, 1762, in-4°. — Recueil de Medailles des peuples et des villes, 1763, 3 vol. — Mélanges de diverses Médailles, 1765, 2 vol. — Supplément aux six volumes et la Table des sept, 1766, I vol.—Troisième et quatrième Supplémens, 1767, 1 vol. Il a donne depuis : Lettres de l'auteur du Recueil de Médailles. Paris, 1768 et 1770, I vol. in-4°, qui fait le 9e. — Additions à ces neuf volumes, I vol. in - 4°.

Pellegrin, (Simon-Joseph) ne à Marseille, entra dans l'ordre des religieux servites, et demeura long-tems parmi eux, à Moustier, dans le diocèse de Riez. Ennuyé de son geure de vie, il s'embarqua sur un vaisseau, comme aumônier, et sit quelques courses. De retour en France en 1703, il composa une Epître

au roi, sur le glorieux succès de ses armes, qui remporta le prix de l'académie franç. en 1704. En même tems qu'il envoyait cette Epître au concours, il combattait contre lui-même, par une Ode qui balanca les suffrages de l'académie, et dont on sut qu'il était l'auteur. On ne pouvait guère se montrer dans un concours, avec plus d'éclat et de succès. Cette petite aventure le fit connaître à la cour, et lui procura la protection de madame de Maintenon, qui ne lui fut pas inutile, pour sa secularisation. On raconte qu'une femme de ses amies, choquée de sa mal-propreté, et jugeant qu'il manquait de linge, lui en envoya un tronsseau par sa feinme-de-chambre : que l'abbé ayant ouvert le paquet, et trouvant des chaussons, chose dont il ignorait l'usage, il les prit pour des espèces de gants ou de mitaines, et les offrit à la femme - de - chambre , pour qu'elle eut sa part du present qu'elle avait apporté. Pellegrin mourut en 1745 à 82 aus. Un poète faisant allusion au contraste de ses productions, lui fit cette épitaphe:

« Le matin catholique, et le soir

» Il dine de l'autel, et soupe du 
» théâtre. »

On a de lui: Cantiques spirituels, sur les points les plus

importans de la religion, sur dillérens airs d'opéra, pour les dames de St.-Cyr, à Paris, in-8°.—Autres Cantiques sur les points principaux de la religion et de la morale, à Paris, 1:25, in-12. - Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, mise en cantiques, sur les airs de l'opéra et des vaudevilles, 2 vol. in-8°. Paris, 1705. - Les Pseaumes de David, en vers français, sur les plus beaux airs de Lulli, Lambert et Campra, à Paris, 1705, in-8°. — L'Imitation de J. C., sur les plus beaux vaudevilles, à Paris, 1729, in-8°. — Les Œuvres d'Horace, traduites en vers français, éclaircies par des notes, augmentées d'autres Traductions et Pièces de poesie, avec un Discours sur ce célèbre poète, et un abrégé de sa vic, à Paris, 1715, 2 vol. in-12. Il n'y a que les 5 livres d'Odes qui soient traduits. On ne parlerait plus de cette Traduction, sans la jolie Epigramme que fit la Monnoye, en voyant le texte du poète latin à côté de cette version:

On devrait, soit dit entre nous, » A deux divinités offrir tes deux » Horaces;

» Le latin-à Vénus, la déesse des » Graces,

» Et le français à son époux. »

Nous avons d'autres ouvrages qui assurent à ce poète un rang sur le Parnasse: tels sont sa comédie du Nouveau Monde ; son opéra de Jephté, et sa tragedie de Pelopée. Quelques personnes le dépouillent de la gloire d'avoir fait la comédie du Nouveau Monde. La raison qu'ils en apportent, est qu'il n'est pas possible, selon eux, qu'un homme qui a enfanté des millions de vers detestables, soit l'auteur d'une pièce aussi ingénieuse, écrite d'un style si pur et si léger. Mais rien n'est moins sûr que cette façon de juger. On compie encore parmi ses pièces dramatiques: Hippolyte et Aricie, Médee et Jason, tragédies lyriques.—Pour l'Operacomique, la Fausse inconstance. - Arlegnin rival de Bacchus. — Le Pied-de-nez, com. en 3 actes.—Télémaque et Calypso. — Renaud ou la suite d'Armide, trag. en musique. — Catilina, trag. Tous ces ouvrages sont très-faibles: le plan n'en vaut rien ordinairement, et la versification en est presque toujours lade et languissante.

Pelletan, (Philippe-Jean) chirurgien, membre de l'institut national, a donné des Memoires dans les journaux.

PELLETIER, (Jacques) médecin, ué au Mans en 1517, se réndit habile dans les belles-lettres et dans les sciences, et devint principal des colléges de Bayeux et du Mans à Paris, où it mourut en 1582. Ses écrits sont plus nombreux

que bons. On a de lui : Des Commentaires latins sur Euclide, in-8°. — La Description du pays de Savoie, 1572, in-8°. — Un petit traité latin de la peste. — Une concordance de plusieurs endroits de Galien, et quelques autres petits traites, reunis en I vol. in-4°, 1559.—De mauvaises œuvres poétiques, qui contiennent quelques traductions en vers, 1547, in-8°. Un autre recueil, 1555, in 8°. - Un troisième en 1581, in-4°. — Traduct, en vers franç. de l'Art poétique d'Horace, 1545, in-8°. — Un Art poetique en prose, 1555, in-8°. -Des dialogues sur l'ortographe et la prononciation française, in-8° où il veut réformer l'une et l'autre en ecrivant comme on prononce.

Pelletier, (Jean le) né à Rouen en 1633, s'appliqua d'abord à la peinture. Il l'abandonna pour l'etude des langues. Il apprit sans maître le latin, le grec, l'italien, l'espagnol, l'hebreu, les mathématiques, l'astronomie, l'architecture, la médecine et la chimie. Il mourut en 1711, à 58 aus. On a de lui: Une Dissertation sur l'arche de Noe. Il y explique la possibilité du deluge universel; et comment toutes les espèces d'animaux ont pu tenir dans l'arche. Il y joint une Dissertationsur l'Hemine de St.-Benoit, I vol. in-12. Des Dissertat. sur plusieurs matières dans le journal de Trévoux. — Une traduction française de la vie de Sixte-Quint, par Leti, 1694, 2 vol. in-12. — De l'ouvrage anglais de Robert Naunton, sous le titre de Fragmenta regalia, ou caractère veritable d'Elisabeth, reine d'Angleterre, et de ses favoris. On le trouve dans les dernières édit de la Vie de cette princesse, par Leti.

Pelletier, (Ambroise) né en 1703 à Porcieux en Lorraine, benédictin de St.-Vannes, et curé de Senones, donna le Nobiliaire ou armorial de Lorraine, 1758, infol. C'était, pour l'érudition et pour la piété, un digne élève de D. Calmet. Il mourait en 1758.

Pelletier, (Bertrand) apothicaire à Paris, membre de la ci-d. acad. des sciences, reçu en 1791 membre de l'institut national pour la chimie, né à Bayonne en 1761, mourut en 1797, âgé de 36 ans. Il a donné beaucoup de Mémoires dans les Journaux. Il était co-éditeur du journal d'Histoire naturelle.

PELLETIER, (H.-F.) est anteur des ouvrages suivans: Zélie et Zélindor, comed. en un acte, mêlée d'ariettes, 1763, in-8°. — Balthazard, tragéd. 1771, in-12. — Mau-

solée de Maurice, comte de Saxe, maréchal de France, poème, 1776, in-12. — Les Aventures de Télémaque, 7° livre mis en vers, 1777, in-8°; livre 2°, 1778, in-8°. — Vers en l'honneur de Voltaire, en 1779. — Almanach des compagnies d'arc, arbalète et arquebuse, ou les Muses chevalières, 1789, in-12. — Le Vœu de la France, 1790, in-8°, etc.

Pelletier, (P.) médeciu, est auteur du Guide des malades, 1795, in-8°.

Pelletier de Frépillon a publié un Essai sur la taille des arbres fruitiers, 1773, in-12.

Pellican, (Conrard) né en Alsace en 1478, d'abord cordelier, puis protestant et marié, a donné des ouvrages qui ont été recueillis en 7 vol. infol. Ils roulent sur la théologie et la controverse; il eut des démêlés assez vifs avec Erasme, qui se reconcilia avec fui, aprés lui avoir donné des marques d'estime. Il mourut en 1556, à 78 ans.

PELLIER DE QUENGSY, médecin - oculiste. On a de lui : Recueil de Mémoires et d'Observations, tant sur les maladies qui attaquent l'œil, et sur les parties qui l'environnent, que sur les moyens de les guérir, 1783, in-8°.

PELLIZER ( de ) a publié des Mémoires pour servir aux nouveaux principes d'hydraulique et d'aërométrie, 1787, in-8°.

Pelloutier, (Simon) né à Leipsick en 1694, d'une famille originaire de Lyon, mourut en 1757; il fut ministre protestant de l'Eglise française à Berlin, et membre distingué de l'académie de cette ville. Il est connu par son Histoire des Celtes, qui lui donne un rang honorable parmi les savans, comme ses mœurs parmi les gens de bien. La meilleure édition de cet ouvrage, rempli de recherches curieuses et intéressantes, est celle que Chiniac a donnée à Paris en 1770, 8 vol. in-12, et 4 vol. in-4°. Les Mémoires dont Pelloutier orna ceux de l'acad. de Berlin, sont un des principaux oruemens des Recueils de cette savante compagme.

Peltier, (Jean) né à Paris, a publié les ouvrages suivans: Domine salvum fac regem, en 1789, in-8°. — Pange lingua; en 1789, in-8°. — Actes des Apôtres, en 1790, in-8°. — Correspondance politique, et plusieurs autres ouvrages, en 1790 et 92.—Dernier Tableau de Paris, ou Précis historique de la révolution du 10 août, des causes qui l'out produite, des évenemens qui l'out précédée, et des crimes qui l'out

suivie, Londres, 1792, 2 vol. in-8° — Histoire de la restauration de la monarchie française, ou la Campagne de 1793, publiée en forme de correspondance, Londres en 1793, in-8°. — Courrier de l'Europe et Courrier de Londres; puis sous le titre de Tableau de l'Europe pendant 1794, Londres, 1794, 2 vol. in-8°. — Paris pendant l'année 1795 et 1796, ouvrage periodique, gr. in-8°.

Pelvert, prêtre à Rouen, mort le 19 janvier 1781, est auteur de Dissertations théologiq. et canoniques sur l'approbation nécessaire pour administrer le sacrement de pénitence, 1755, in-12.—D'une Lettre d'un théologien sur la distinction de la religion naturelle et révelée, 1770, in-12.

Péna, (Jean) né à Moustiers dans le diocèse de Riez en Provence, apprit de Ramus, les belles-lettres, et fut son maitre pour les mathématiques. Il les enseigna à Paris, au collège Royal, avec distinction. Ce mathématicien mourut en 1560, à l'âge de trente aus. On a de lui une traduction latine de la Catoptrique d'Euclide, avec une Preface curicuse. Il a aussi travaillé sur les autres ouvrages de ce géomètre. — Une edition en grec et en latin des Sphériques de Théodose, en 1058, in-4°.

PENNIER DE LONGCHAMPS, médecin à Aviguon, est auteur d'une Dissertation physico-méd. sur les truffes et les champignons, 1766, in-12.

PÉPIN DESGROUETTES, a donné: L'Homme à la mode, ou le Banqueroutier, coméd. 1773, in-6°. — Tableau des Mœurs américaines, 1774, in-8°.

PÉRAS. (Jacques) On a de lui: Dictionnaire anatomique latin-français, 1753, in-12.

— Fables nouvelles en vers, 1754; nouv. édit. 1761—1787, in-12. — Plusieurs Pièces de théâtre avec Nau.

PÉRAU, (Gabriel-Louis) né à Paris en 1700, d'une l'amille originaire de Semur en Auxois, mourut le 21 - ars 1767. Après avoir fait ses études au collège des Quatre-Nations, il embrassa l'état ecclésiastique, auquel ses parens le destinaient, et il s'attacha à la maison de Sorbonne, dont il sut depuis nommé prieur. Une physionomie lieureuse, beaucoup de candeur, un esprit conciliant, et cette simplicité qui prête tant de charines ausavoir et à la vertu , lui attirérent des amis prussaus dans l'ordre ecclesiastique. Il les cultiva avec soin sous ce dernier rapport; mais il négligea toujours de s'en faire des protecteurs. Sa mo-

destie, ou peut-être un caractère trop sensible, ne lui permit point d'aspirer à la prêtrise. Né avec un cœur tendre, il eut à lutter, dans l'âge des passions, contre une inclination impérieuse, à laquelle il céda pendant quelque tems. L'amour des lettres le rendit à lui-même. Pour se concilier l'estime de ceux qu'il croyait s'être aliénés, il entreprit une édit. des Lettres latines d'Yves de Chartres; mais cet ouvrage demeura imparfait, soit que l'abbé Pérau se fût dégoûte d'une étude stérile, soit que l'habitude du travail qu'il avait perdue, le lui rendit trop difficile. La peine que cette première entreprise lui avait contée, lui fit sentir que ce n'est pas impunément qu'on néglige les lettres; il revint sur ses pas, et s'appliqua sérieusement à l'étude. Le premier essai qu'il donna, fut une jus, tification divisée en trois Lettres, en faveur du vicomte de Tavannes, accusé de rapt. Ces Lettres, écrites avec simplicité, furent bienaccueillies du public. La réputation qu'elles lui firent, engagèrent des libraires à le charger de quelques éditions d'ouvrages devenns rares. Il dirigea celles des Œuvres de St.-Réal, in-4°. et de Bossuet, aussi in-4°. Il publia les derniers ouvrages du célèbre médecin Héquet. Il fut l'éditeur des Œuvres du pasteur Jacquelot. Il travailla à une édit. de la Description

de Paris, de Germain Brice; et il eut la principale part à la nouvelle édition de l'Histoire de la ville de Paris, par Piganiol de la Force. Ce fut au milien de tons ces travaux, que se développa son talent pour l'histoire. Il en choisit la partie la moins brillante peut-être, mais celle qui demande plus d'exactitude et de constance; elle était, d'ailleurs, celle qui convenzit le plus à sa manière de sentir et de voir : son caractère s'est peint dans les Vies des Hommes illustres de France, qu'il entreprit. C'est la justice que lui rend son éloquent continnateur (Turpin). « Son style (dit-il) net, pur et sans fard, ses narrations faciles et désintéressées, décèlent la candeur de son ame. Toujours intelligible, jamais obscur, riche sans luxe et sans profusion, il se montre par-tout avec une simplicité noble et décente. Son imagination sage et tempérée, forme, avec adresse, une chaîne invisible qui lie toutes les idées, et qui met l'ordre dans le dessein. C'est par cette innocente magie que ce modeste écrivain s'est placé sans effort et sans pretention, à côté des maîtres de l'art ». Les Vies des Hommes illustres de la France avaient été commencées par d'Auvigny, jeune ecrivain rempli de bravoure et de taleus; après sa mort, l'abbe Pérau entreprit la continuation de ce travail;

il ajouta II vol. aux 13 que son predécesseur avait laissés, et il les rendit plus précieux par la supériorite de son talent. Au milieu de son travail, il fut obligé de l'interrompre par un des événemens les plus fâcheux pour un homme de lettres. Il perdit entièrement la vue. C'est dans cette circonstance qu'il sentit de quelle ressource est une longue étude. Tout le tems que dura cette privation, il arrangea le plan de différens ouvrages, et à peine l'occupation continuelle de son esprit, Iui laissait-elle appercevoir la perte qu'il avait saite. L'abbé Pérau sut mettre à profit son état même. Il chercha parmi ses amis, un homme qui fût digne de le remplacer, lorsque ses infirmités ne lui permettraient plus de continuer son entreprise; le choix qu'il fit, suffirait pour l'aire l'éloge de son goût. L'abbé Pérau éprouva, dans le tems de sa cécité, des témoignages bieu touchans des sentimens qu'il savait inspirer. Modeste dans ses desirs, il n'avait jamais songé à sa fortune, ou du moins il n'avait fait que de bien faibles efforts pour obtenir ses faveurs: il vivait du produit modique de ses ouvrages. Des libraires, avec lesquels il s'était lié, firent entr'eux une société secrète, pour lui donner une pension de 1,200 liv., qui pút adoucir L'ennui de la perte de sa vue.

« Leur générosité ( dit son continuateur) fut obligée de se cacher, pour ne pas offenser la délicatesse d'un écrivain qui se croyait assez riche, parce qu'il ne réglait point ses besoins sur l'opinion ». L'abbé Pérau ne jouit pas long-tems de cette pension; et lorsque tout semblait concourir au bonheur d'une ame aussi sensible, tandis qu'il se l'élicitait d'avoir recouvré la vue, qui lui fut rendue par M. Grand-Jean, chirurgienoculiste; qu'il trouvait dans son ami, un continuateur digne de lui, il succomba plus accablé d'infirmités que d'aunées. Outre les ouvrages dont nons avous parlé, on a de lui: une Description des Invalides, 1756, in-fol. — La Vie de Jérôme Biguon, 1757, in-12, que l'on joint ordinairement à ses Vics des Hommes illustres. — Une collection de Pièces rares, dont il a publié deux parties, sous le titre de Recueil de A et P; et plusieurs autres Compilations,

Percheron de la Galézière a donné: Observations sur les impositions susceptibles de réduction, conversion ou suppression, contenant un plan de deux Foires à Paris, 1775, in-4°. — Epitome sur l'état civil de la France, 1779, 2 vol. in-12. — Eloge du duc de Montausier, 1781, in-8°. — L'A mi de la societe, suivi de l'Eloge de Suger, 1784,

in-12.—L'Eloge de la Gaicté, 178\*.

Percy, chirurgien, membre de la ci-dev. académie de chirurgie à Paris, associé de l'institut national. On a de lui: Mémoires sur les ciseaux à l'incision, 1785, in-4°.

PÉREFIXE, (HARDOUIN DE BEAUMONT DE ) évêque de Rhodès, puis archevéque de Paris, membre de l'académic française, était d'une ancienne maison de Poitou, et sils du maître-d'hôtel du cardinal de Richelien. Ce ministre prit soin de son éducation et de sa fortune. Il devint précepteur de Louis XIV, puis évêque de Rhodes; mais croyant ne pouvoir en conscience reinplir en même tems les obligations de la résidence et celles de l'éducation du roi, il donna volontairement la démission de cet évêché. Il fut fait archevêque de Paris en 1664. L'empire que les jésuites prirent sur lui, et le rôle qu'ils Iui firentjouer dans les affaires du jansévisine, ont un pen dégradé sou épiscopat. Dé-là les peintures pen favorables qu'on a faites de lui. L'auteur du Dictionnaire critique le traite d'homme de peu de sens, d'une petitesse d'esprit et d'une obstination invincible. Le caractère doux et aimable de Pérefixe, et ses antres qualites, auraient dû faire fermer les yeux sur ses défauts; mais

c'est le propre du fanatisme qu'on irrite, de ne voir que le mal et de se cacher le bien. Ce prelat termina sa carrière en 1670. Il avait été reçu de l'académie française en 1654. On a de lui une excellente Hist. du roi Henri IV, dont la meilleure édition est d'Elzevir, 1661, in-12; et la derniére est de Paris, en 1749, in-12. Cette Histoire, quin'est qu'un abrégé, fait mieux connaître Henri IV, que celle de Daniel. On croit que Mézerai y eut part, et il s'eu vantait publiquement; mars cet historien incorrect ne fournit sans doute que les materiaux. Il n'avait point ce style touchant de Pérefixe, qui fait aimer le prince dont il écrit la vie. — Un livre intitulé: Institutio principis, en 1647? in-16, qui contient un recueil de Maximes sur les devoirs d'un roi~enfaut.

Periers, (Bonaventure des) né à Arnay-le-Duc en Bourgogne, valet-de-chambre de Marguerite de Valois, reine de Navarre, sœur de François Ier, se donna la mort en 1544, dans un accès de frenesie. On a de lui plusieurs ou- ' vrages. Celui qui a fait le plus de bruit, est infitulé: Cymbalum Mundi, ou Dialogues satiriques sur différens sujets. 1337, in-8°, et 1538, aussi in-8°. Ce n'est plus unouvrage rare, depuis qu'il a été réimprimé à Amsterdam en 1711.

in-12, et à Paris en 1732, petit in-12. Il est composé de quatre articles; le second, qui offre quelques plaisanteries assez bonnes contre ceux qui recherchent la pierre-philosophale, est le meilleur; les trois autres ne valeut rien. Dès que ce livre parut en 1538, il fut brûlé par le parlement, et censuré par la Sorbonne. On accusait l'auteur d'avoir voulu, sous des allégories, prêcher la prétendue Réforme.—Une traduction en vers français de l'Andrienne de Térence, en 1537, in-8°. — Une traduct. en français du Cantique de Moïse. — Un Recueil de ses Œuvres, 1544, in-8°. — Nouvelles récréations et joyeux Devis, 1561, in-4°, et 1571, in-16; 1711, 2 vol., et 1735, 3 vol. in-12. Quelques auteurs prétendent que ce dernier n'est pas de lui.

PERION, (Joachim) docteur de Sorbonne, né à Cormery en Touraine, se fit bénedictin dans l'abbaye de ce nom en 1517, et mourut dans son monastère vers 1559, âgé d'environ 60 ans. On a de lui quatre Dialogues latins sur l'origine de la langue française, et sa conformité avec la grecque. — Des Lieux théologi. ques, Paris, 1649, in-8°. -Des traductions latines de quelques livres de Platon, d'Aristote et de St.-Jean Damascène. Son latin est assez pur, et même élégant; mais

l'auteur manquait de critique.

Pernay, (F.-D.) a trad. de l'allemand: Oberon, poëme en 14 chants, de Wieland. On lui doit aussi la traduction de Withelmine.

PERNETY, (Antoine-Joseph) bénédictin, né à Roanne en Forez le 13 févr. 1716, mort. On a de lui les ouvr. suivans: Cours de mathématiques par Ch. de Wolf, traduit et augmenté, 1747, in-8°. — Manuel bénédictin, 1754, in 8°. - Dictionnaire de peinture, sculpture et gravure, 1757, in-12.—Les Fables égyptiennes et grecques, dévoilées et réduites au même principe; avec une explication des hiéroglyphes et de la guerre de Troie, 1758, 2 vol. in-8°; nouv. édit. 1786. — Dictionn. mytho - hermétique, 1758, in-8°. — Discours sur la physionomie, et les avantages des connaissances physionomiques, Berlin, 1769, in-8°. —Journal histor, d'un voyage aux îles Malouines en 1763 et 1764, Berlin, 1767, 2 vol. in-8°. —Histoire d'un voyage anx iles Malouines; nouvelle édit. refondne et augmentée d'un Discours préliminaire, Paris, 1770, in-8°. — Dissertation sur l'Amérique et les Américains contre Pauvy, 1770, in-8°. — Examen des recherches philosophiques de Pauw sur les Américains, 1772, 2 vol. in-8°. — La connaissance de l'homme moral par celle de l'homme physique, Berlin, 1776, gr. in-8°. — Il a travaillé au 8° vol. De Gallia Christiana; ensuite à une traduction de Columelle. Il a mis en ordre les ambassades de la maison de Noailles, ouvr. commencé par Vertot, 1763, 5 vol. in-12; et il a donne beaucoup de Mémoires aux Recneils académiques de Bavière et de Berlin.

Pernety, (Jacq.) parent du précédent, bénédictin, historiographe de la ville et de la ci-dev. acad. de Lyon, mort le 6 l'évrier 1777, âgé de 81 ans. On a de lui plusieurs ouvrages de philosophie et de morale qui font honneur à son goût et à ses vertus. Ils sont écrits d'un style clair, méthodique, plein de douceur et d'aménité. Ses recherches sur la ville de Lyon, prouvent en faveur de son zèle et de son esprit. S'il a cité des noms peu connus hors de l'enceinte de cette ville, on doit accorder quelque chose à son amour pour sa patrie. Il est d'ailleurs toujours louable d'illustrer des gens vertuenx, et d'en faire un objet d'émulation pour ceux qui ne les connaissent pas. On a de lui : Les Abus de l'éducation sur la piété, la morale et l'étude, 1778, in-12. - Le repos de Cyrus, ou l'Histoire de sa vie, depuis sa 16°. jusqu'à sa 40°. année, 1732, 3 vol. in-12. — Les Conseils de l'Amitié. — Lettres philosophiques sur la physionomie, 1745 et 1760, 3 vol. in-12. — Histoire de Favoride, 1750, in-12. — Observations sur la vraie philosophie, 1757, in-12. — Recherches sur la ville de Lyon, on les Lyonnais dignes de mémoire, Lyon, 1757, 2 vol. in-8°. — Tableau de Lyon, 1760, in-8°.

Perny de Villeneuve, astronome à Paris. On a de lui : Le Guide astronomique, in-12, 1789, etc. — Département de l'île de Corse, sa population, les mœurs de ses habitans, etc. 1792, in-8°. — Planisphère uranographique, projetté sur l'horison de Paris, 1792. — Observations astronomiques, et Mémoires, dans les Journaux et dans le Calendrier du Lycée des Arts. 1794—95, etc.

Perolle, médecin à Montpellier, a donné: Dissertat. anatomico-acoustique, contenant des expériences qui tendent à prouver que les rayons sonores n'entrent pas par la trompe d'Eustache, etc.; et un Essai sur les sourds-muets de l'abbé de l'Epée, 1783, in-8°.

Pérouze, (de la) abbé, mort en 177\*. On lui doit: Stances sur les Evangiles, avec des Cantiques, 1770,

in - 12. — Poésies sacrées, 1770, in 8°.—Les Souverains, ou Tableau poétique du roi et des princes de son sang, 1773, in-12.

Perrault. Cenom, devenu l'objet de tant de satires, n'est pas reste sans gloire. Les Perrault élaient quatre frères, tous quatre hommes de mérile, eleves avec soin par un père, homme de merite luimême, avocat au parlement, et à qui les lettres n'étaient point étrangères. Nous allons les parcourir successivement. Perrault (Pierre) etait recev.général des finances, et cultivait les lettres. On a de lui un Traité sur l'origine des Fontaines, in-12; et une traduct. franc. de la Sacchia Rapita, du Tassoni, 2 vol. in-12.

PERRAULT, (Nicolas) était docteur de Sorbonne, janséniste, et attaché à Port-Royal. On lui doit une Théologie morale des jésuites, qui n'en est pas, comme on peut le croire, l'exposition la plus favorable.

Perrault, (Claude) né à Paris en 1613, se partagea entre Galien et Vitruve, entre la medecine et l'architecture; et malgré les Satires de Boilean, il excelia dans chacune de ces sciences si opposées; il traduisit Vitruve. L'Observatoire, et l'Arc de Triomphe, qui existait au

faubourg St .- Antoine, furent élevés sur ses dessins; mais sur-tout il donna le dessin de cette belle façade du Louvre, « qui n'a rien de supérieur (dit d'Alembert) dans les chef-d'œuvres de l'Italie ancienne et moderne, et que l'envie a tâche d'enlever à son anteur, mais qui lui est restee, malgre l'envie». Comme architecte, Claude Perrault doit donc tenir un rang parmi les premiers hommes de son siècle. Comme médecin, il est encore recommandable. Il rendit la vie et la santé à plusieurs de ses amis, et notamment à Boileau, qui l'en remercia par des Epigrammes. Perrault, ennemi de la satire, s'était déclaré contre celles du Juvenal français. Le satirique s'en vengea en le plaçant dans son Art poétique, sous l'emblême de ce docteur de Florence, qui, de méchant médecin, devint bon architecte. L'académie des sciences, qui ne jugeait point du mérite de Perrault par des satires, se l'associa comme hommecapable de lui faire honneur, nonseulement par ses talens, mais encore par son caractère. Cet habile homme mourut l'an 1638, à 75 aus. Quoiqu'iln'eut guere exercé la médecine que pour sa l'amille, ses amis et les pauvres, la faculte plaça son portrait dans ses ecoles publiques, parmi ceux des Fernel, des Riolan, etc. Ses principaux ouvrages sont: une

excellente traduct. française de Vitruve, 1673, in-folio, entreprise par ordre du roi, et enrichie de savantes notes. La 2º édit. est de 1684, in-fol., avec des augmentations; mais les figures sont moins belles que dans la 1re. — Un Abrégé de Vitruve, in-12. - Un livre intitulé: Ordonnances des cinq espèces de colonnes, selon la methode des anciens, 1683, in-fol., dans lequel il montre les véritables proportions que doivent avoir les cing ordres d'architecture. — Un Recueil de plusieurs machines de son invention. -Essais de physique, 2 vol. in-4°, et 4 vol. in-12. — Ses Mem. pour servir à l'Histoire naturelle des animanx, Paris, 1671, avec une suite de 1676, in-sol., offrent de belles figures. On les a réimprimés à Amsterdam en 1736, en 3 vol. in-4°; mais les figures de cette édition sont inferieures à celles de la première.

PERRAULT, (Charles) était le dernier des frères Perrault; il naquit à Paris en 1633, et mourut dans la même ville en 1703. On le mit, dès l'âge de huit aus, au collége de Beauvais, où il brilla dans ses classes. Il aimait passionement la poésie. Le versificateur novice était destiné à trouver un jour dans Despréaux un Aristarque sévère. Charles Perraultayant achevé ses études, fut reçu avocat, et plaida deux causes

avec assez de succès, pour que les magistrats desirassent de le voir s'attacher au barreau. Mais bientôt Colbert, qui connut son mérite, l'enleva à la jurisprudence. Il le choisit pour tenir la plume dans une petite académie, composée de quatre ou cinq hommes de lettres, qui s'assemblaient chez lui deux fois la semaine : ce fut le berceau de la savante compagnie, qui a tant contribué au progrès des lumières, et qui est devenue depuis si célèbre sous le nom d'académie des inscriptions et belles-lettres. La petite académie travaillait aux médailles et aux devises que Colbert demandait au nom du roi; et celles que Charles Perrault proposait, étaient presque toujours préférées. Parmi ces devises, nous ne parlerons que de celle de la médaille, frappée à l'occasion du logement donné à sou instigation, par le roi, à l'acad. franç. dans le Louvre même. Cette devise était : Apollo Palatinus; allusion ingénieuse au Temple d'Apollon, bâti dans l'enceinte du palais d'Auguste. Perrault ne borna pas son crédit à l'établissement de l'academie française dans le Louvre, il procura celui de l'acad. des sciences, dont il fut un des premiers et des plus dignes membres. Il se donna pour confreres les Huyghens, les Roemer, les Cassini, les Mariottes, les Roberval, et

beaucoup d'autres hommes illustres, dont le mérite et la célébrité se soutiennent encore avec tant d'éclat. A peine l'acad. des sciences fut-elle établie, que Colbert fit un fonds de cent mille livres par an, pour être distribuées, par ordre du roi, aux hommes de lettres célèbres, soit de France, soit des pays étrangers. Charles Perrault eut beaucoup de part au projet de ces gratifications, et à la distribution qui s'en fit. Bientôt après, Colhert le chargea d'un emploi important de confiance. Ce ministre, sur-intendant des bâtimens, lui en donna le contrôle général. Charles Perrault se conduisit dans cette place avec le desintéressement d'un homme de bien, l'intelligence d'un homme instruit et éclairé, et la sagesse d'un homme d'esprit, qui connaissait tout l'amour-propre des hommes en place. La place de contrôleur des bâtimens, lui procura l'avantage d'être encore utile anx arts. Il forma l'établissement des acad. de peinture, de sculpture et d'architecture. L'emulation qui en résulta parmi les artistes, encouragea Colbert à presser la construction du Louvre, que tous les arts furent invités à embellir. Ce fut alors que Claude Perrault, douna (comme nous l'avons dit dans son article) le dessin de la belle facade du Louvre. La reconnaissance

que les lettres devaient à Ch P<mark>errault, Ini</mark> fit ouvrir, en 1671, les portes de l'acad. française. Il y fit, le jour de sa réception, un discours de remerciment, dont cette compagnie fut si satisfaite, qu'elle prit la résolution de rendre publiques à l'avenir, les réceptions de ses membres. Au milien de ses succès littéraires, Perrault essuya, de la part de Colbert, quelques mortifications. Il en prit occasion de se retirer. Le ministre ne fut pas long-tems à s'appercevoir combien Perrault lui manquait; if fit des tentatives pour le regagner, mais il n'était plus tems: Perrault, instruit par l'expérience, préféra son repos et la liberté à de nouveaux honneurs et de nouveaux orages; il alla s'enfermer dans une maison qu'il avait au faubourg St.-Jacques, où il se consacra à l'éducation de ses denx fils. Après la mort de Colbert. il reçut un nouveau dégoût. Louvois le raya de la petite académie des médailles; ce ministre d'aimait pas Colbert, et la haine qu'il portait au protecteur rellua sur le protégé. Henreusement pour Perrault. les lettres qu'il avait taut aiinces, et qui lui devaient tant, firent la consolation et la doucenr de sa retraite. Hemploya le loisir dont il jouissait, à la composition de disserens ouvrages; if fit entr'autresson poeme sur le Siècle de Louis-

le-Grand, et son Parellèle des anciens et des modernes, en 4 vol. in-12. On sait la guerre longue et violente, que ce poëme et cet ouvrage excitèrent entre Despréaux et l'auteur. Le plus grand tort de Perrault, fut d'avoir censure les anciens en mauvais vers, et d'avoir par-là donné beaucoup d'avantage à Despréaux, dont la poésie était le principal et le redoutable domaine. On assure que le fiel de Despréaux contre l'anteur du poëme de Louis-le-Grand, avait une cause secrète, plus puissante que son dévoûment pour les anciens; il était piqué, dit-on, de ce qu'en célébrant dans ce poëme le grand Corneille, qui en était bien digne, on avait affecté de ne pas dire un mot de l'auteur de Phèdre et d'Iphigén e. Il y a même quelque apparence que Despréaux n'était guère satisfait du silence qu'on avait gardé à son égard dans ce poëme, où l'on n'avait pas dédaigné de citer les Godeau et les Tristan. Mais l'amour-propre du satirique, dans le mécontentement qu'il affichait, se cachait prudemment derrière son amitié pour Racine, et peut-être se méprenait luimême en se cachant de la sorte. Si le grand poète, en cette circonstance, se montra un peu trop sensible, son adversaire s'était montré fort injuste: ôter Despréaux et Racine au Siècle de Louis-le-

Grand, c'est ôter au Siecle d'Auguste, Horace et Virgile. Quand la querelle de Despréaux et de Perrault eut duré le tems qu'il sallait pour faire presque également tort à l'un et à l'autre; quand les deux adversaires furent rassasiés, l'un de reproches, et l'autre d'épigrammes; quand le public commença lui-même à en être latigné, des amis communs, qui auraient dû y songer plutôt, s'occupèrent de réconcillier ces deux hommes, faits pour s'estimer l'un et l'autre : le premier, par son rare talent; le second, par son savoir et ses lumières, et tous deux, par leur probité. La réconciliation fut sincère de la part de Perrault; il supprima meme plusieurs traits qu'il réservait encore aux anciens, dans le tome IV de ses Parallèles, « aimant mieux. disait-il, se priver du plaisir de prouver de nonveau la bonte de sa cause, que d'être brouillé plus long-tems avec des hommes d'un aussi grand mérite que ceux qu'il avait pour adversaires, et dont l'amitié ne pouvait trop s'acheter ». Quant à Despréaux, il écrivit à Perrault, après leur raccommodement, une lettre, qu'il appellait de réconciliation; mais dans laquelle, à travers les complimens qu'il s'efforce dé lui faire, il ne pent s'empêcher de montrer encore ce reste de malignité ou de fiel, dont

il est si difficile à un satirique de profession de se défaire entièrement. Cette lettre était à-peu-près une nonvelle critique de Perrault, tant la réparation avait la tournure équivoque. Aussi un ami de Despréaux lui disait-il: «Je ne doute pas que nous ne soyons toujours bien ensemble; mais si jamais, après une brouillerie, nous venons à nous raccommoder, point de réparation, je vous prie; je crains plus vos réparations que vos injures. Le calme retabli, Perrault s'occupa des Eloges historiques d'une partie des grands hommes qui avaient illustré le 17e siècle. Il en donna deux volumes in-fol., dont le dernier parut en 1700, avec leurs portraits au naturel, que Begon, homme aussi zélé que lui pour la gloire des hommes célèbres, lui sournit. La beauté des portraits et la modération que respirent les Eloges, rendent ce recueil précieux. L'auteur n'onblia pas Arnauld et Pascal; mais les jésuites les firent exclure par la cour, et ce fut alors qu'on cita ce passage de Tacite: Præfulgebant Cassius et Brutus, eo ipso quòd eorum effigies non videbantur. Cette allusion les fit remettre dans la suite dans cet onvrage, d'où ils mauraient jamais dû être exclus. On l'a réimprimé en Hollande, in-12. Perrault fut honoré à sa mort des regrets des gens de lettres. Son amitié

était teridre et affectueuse. sa probité inaltérable, ses mœurs dignes de servir de modèle aux savans. Outre les ouvr. dont nous avons parlé, on a de lui plusieurs pièces de Poésie. Les principales sont : Les poëmes de la Peinture, du Labyrinthe de Versailles, de la Création du Monde, de Grisélidis; le Génie, épître à Fontenelle; le Triomphe de Ste. - Génevieve; l'Apologie des Femmes; des Odes; des Contes en vers, etc. Son poëme de la Chasse, Paris, 1692, in-12, a été réimprimé dans le Recueil qui a pour titre: Passe-tems poétiques, etc. Paris, 1657. Ses vers, ainsi que sa prose, manquent un peu d'imagination et de coloris. On y trouve assez de facilité, mais trop de négligence.

PERRAULT-D'ARMANÇOURT, fils du précédent, a publié des Contes de Fées en prose, in-12, dans lesquels on trouve le Petit - Poucet, et autres Contes bons pour les ensans.

PERRAULT. On a de lui: Abrégé d'Histoire naturelle pour l'instruction de la jeunesse, imité de l'allemand de Raff, 1786, in-8°.

PERRAY, (Michel du) monrnt à Paris doyen des avocats, en 1730, âgé d'environ 90 aus. Il était fort versé dans la jurrisprudence civile et canonique. Ses principaux ouvrages sont : Traité histor, et chronolog. des Dixmes, réduit et augmenté par Brunet, avocat, en'2 vol. in-12. - Notes et Observat. sur l'Edit de 1695, concernant la jurisdiction ecclésiastique, 2 vol. in-12. -Traité sur le partage des fruits des bénésices, in-12. - Traité des dispenses de mariage, in-12. — Traité des moyens canoniques, pour acquérir et conserver les bénéfices, 4 v. in-12. — Traité de l'état et de la capacité des ecclesiastiques pour les ordres et les bénéfices, 2 vol. in - 12. — Observations sur le Concordat, in-12, etc.

Perreau, (Jean-Anne) ué à Nomours, est autour des ouvrages suivans: Clarice, drame on 5 actes, en prose, 1771, in-8°. — Lettres illimoises, Londres, 1772, in-12. — Abregé elémentaire d'Histoire ancienne. — Epître sur la lune. — Hymne à l'amour. — Mizrim. — Le Roi voyageur, 1787, in-8°. — L'Abolition de la peine de mort, 1791, in-8°. — Instruction du peuple. — Le vrai Citoyen, journal, en 1791.

Perrécion, ancien tresorier de France à Besançon, a publié: De Gallia Sequanorum, 1771, in-4°. — De t'etat civil des personnes et de la condition des terres dans les Gaules, des le tems celtique jusqu'à la rédaction des Coutumes, 1786, in-4°.

PERRET, (Claude) avocat et membre de la ci-dev. académie de Dijon. On a de lui: Eloge de Piron, lu à la séauce publique de l'académie de Dijon, le 23 décembre 1773, Paris, 1774, in - 8°. Il a fait le Discours préliminaire aux Observations sur les usages des provinces de Bresse, Bugey, Valromey et Gex, et sur plusieurs matières féodales et autres, 1771, in-4°.

Perret, (Jean-Jacques) a donné: La Pogonotomie, ou l'art d'apprendre à se rasersoi-même, etc. 1769, in-12.

— L'Art du coutelier, 1 part. 1771, in-fol. 2°. partie, 1773, in-4°. — Mémoire sur l'acier, ouvrage couronné par la société des arts de Genève, 1779, in-8°.

PERRIER, (Charles du)
poète latin, né à Aix, etait
neven de François du Perrier,
l'un des plus beaux esprits de
son tems, à qui Malherbe
adresse les belles stances qui
commencent par ce vers:

» Ta douleur, du Perrier, scra » donc eternelle? »

Charles du Perrier cultiva, des sa jeunesse, la poésie latine, et il y réussit. Il fut l'ami et bientôt le concurrent de Santeuil, avec lequel il finit

par se brouiller. Il faisait aussi des vers français. L'académie le couronna deux fois, d'abord pour une Eglogue en 1681, puis en 1682 pour un Poëme. Du Perrier mourut en mars 1642. On a de lui: De fort belles Odes latines.— Plusieurs pièces en vers français. - Des Traductions en vers de plusieurs écrits de Santeuil. Du Perrier avait les travers des poètes, ainsi que les talens. Il était sans cesse occupé de ses vers, et il les récitait au premier venu. Boileau, qui avait été souvent fatigué par ce versificateur importun, lui lança ce trait dans son Art Poétique:

« Gardez-vous d'imiter ce rimeur » lurieux,

» Qui, de ses vains écrits lecteur » harmonieux,

» Aborde en récitant quiconque le » salue,

» Et poursuit de ses vers les passans » dans la rue. »

Perrier, (François) avocat au parlement de Dijon, mort en 1700, à 55 ans, eut de la réputation dans sa province. On a de lui: Un Recueil d'arrêts du parlement de Bourgogne, donné par Raviot, Dijon, 1735, 2 vol. in-fol.

Perrière de Roiffé, (Jacques - Charles - François de la) né dans le pays d'Aunis, mort le 13 décemb. 1776, a donné: Mécanique de l'électricité, 1756, 2 vol. in-8°. — Mécanisme de l'electricité et de l'univers, 1763 - 1766, 2 vol. in-12, — Nouvelle physique céleste et terrestre, mise à la portee de tout le monde, 1766, 3 vol. in-12: — Quelques Mémoires dans les Ephèmèrides nouvelles.

Perrin, (Pierre) abbé, introducteur des ambassadeurs près de Gaston de France, duc d'Orléans, né à Lyon, mourut en 1680. Il imagina le premier de donner des Opéras français, à l'imitation de ceux d'Italie. Il en obtint le privilége en 1669, et le céda ensuite à Lulli. Si ce théâtre n'eût eu, pour se soutenir depuis, d'autres secours que ceux de la muse de l'abbé Perrin, il v a long-tems qu'on en serait dégoûté. Perrin n'était qu'un rimeur dont les vers n'ont guère été connus que de lui seul et de l'imprimeur, qui fut forcé de les lire avant de les mettre sous presse. Ses Odes, ses Stances, ses Eglogues, ses Elégies, et sur-tout sa traduction de l'Enéide en vers héroïques, sont des productions aussi rampantes que ses Operas. Ses différentes poésies ont éte recueillies en 1661, en 3 vol. in-12.

Perrin, (Charles-Joseph) jésnite, né à Paris en 1690, mourut à Liege en 1767. On a de lui: 4 vol. in-12, de Sermons, Liege, 1768. Perrin, (Denis-Marius de) chevalier de St.-Louis, mort le 29 janvier 1754, à 72 ans, a été l'éditeur des Lettres de madame de Sévigne, en 1717, 6 vol. in-12.

Perrin, (Antoine) né à Cahors, atravaillé à l'Histoire universelle, trad. de l'anglais par une société de gens de lettres. Il a fait le Manuel de l'auteur et du libraire.

Perrin, (P.) est auteur de Vertherie, roman en 2 vol. in-12, 1791. On lui attribue: Heuriette de Marconne, ou Mémoires du chevalier de Présac, 1763, in-12.

Perrin, maître de danse à Paris, a donné: Chorégraphie nouvelle, avec la Hante, 1762, in-12.

Perron, (Jacques Davy du) peu d'hommes ont été aussi exaltés et aussi décriés par l'esprit de parti que le cardinal du Perron. Tout est problème sur ce qui le concerne, et le problème remonte à sa naissance. Les uns le font naître à St.-Lo, en Normandie; les autres en Suisse, dans le canton de Berne; les uns d'une race noble, les autres d'une famille obscure. Il y a apparence que les différentes persécutions que son père éprouva comme ministre protestant, et qui l'obligèrent à se déplacer fréquemment, ont

donné lieu aux doutes qui existent sur le lieu de la naissance du cardinal. Quoiqu'il en soit, le jeune du Perron demenrait en Normandie lorsque le comte de Matignon, à qui on l'avait annoncé comme un prodige, désira le connaître. Duperron avait alors 17 ans. Le comte de Matignon l'ayant goûté, le mena, trois ans après, aux états de Blois: du Perron sut présenté à Henri III. Bientôt il obtint l'amitié du fameux Desportes, abbé de Tiron, et de l'abbé de Bellozane Touchard. Son abjuration du protestantisme augmenta sa faveur; il sut sait lecteur d'Henri III avec une pension de douze cents écus, et il entra dans toutes ses parties de plaisir et de dévotion. Ayant embrassé l'état ecclésiastique, il sut nommé à l'évêché d'Evreux. En 1600, il cut avec Duplessis-Mornai, en présence du roi une dispute de controverse sur l'Eucharistie qui lui valut la pourpre romaine et l'archevêché de Sens. Henri IV l'envoya ensuite à Rome, où il assista aux congrégations de Auxiliis. Quand il s'ut revenu en France le roi l'employa à différentes affaires, et l'envoya une troisième sois à Rome, pour accommoder le grand différend de Paul V avec la république de Venise. On assure que ce pape avait tant de déférence pour les sentimens du cardinal du Per-

ron, qu'il avait coutume de dire: Prions Dieu qu'il inspire le cardinal du Perron; car il nous persuadera tout ce qu'il voudra. La faiblesse de sa santé lui fit demander son rappel en France. Après la mort de Henri IV, il employa tout son crédit pour empêcher qu'on ne fit rien qui déplût à la cour de Rome. Dans les Etats - Généraux assemblés en 1614, il oublia ce qu'il devait au sang de ce monarque. Le tiersétat, pénétré de la perte de ce prince, demanda avec instance la publication de la loi, qu'aucune puissance, ni temporelle, ni spirituelle, n'a droit de disposer du royaume, et de dispenser les sujets de leur serment de fidel te; et que l'opinion qu'il soit loisible de tuer les rois, est impie et détestable. Le cardinal du Perron s'opposa fortement à cette loi, et s'emporta jusqu'à dire qu'il serait obligé d'excommunier ceux qui sobstinaient à soutenir que l'église n'a pas le droit de déposer les rois. Il ajouta que la puissance du pape etait plaine, plenissime, directe au spirituel et indirecte au temporel. Du Perron ne montra pas moins de vivacité contre le livre du docteur Richer sur la Puissance ecclésiastique et politique. Il assembla ses evêques suffragans à Paris, et leur fit anathematiser l'auteur et l'ouvrage. Enfin, il mourut à Paris, en 1618, à 63

ans, avec la réputation d'un mauvais français, d'un prêtre politique et d'un prélat ambitieux. Ses ouvrages ont été imprimés en 3 vol. in-sol. précédés de sa vie. Ils renl'erment : La République au roi de la Grande-Bretagne. — Un traité de l'Eucharistie. contre Duplessis-Mornay. -Plusieurs autres traites contre les hérétiques. - Des lettres, des harangues, et diverses autres pièces en prose et en vers. Ses poésies, placées autre fois parmi les meilleures productions de notre parmasse, en seraient aujourd'hni les plus médiocres. Le sacré y est mêlé avec le profane; on y trouve des stances amoureuses et des hymnes. des complaintes et des pseaumes, etc. On a encore de lui : le Recueil de ses ambassades et de ses négociations, publié à Paris, in-fol. 1623. On y sent plus l'homme éloquent que le génie méditatif, et elles ne peuvent servir ni de modèle ni de leçon aux négociateurs. Le livre intitulé Perroniana, fut composé par Christophe du Puy, prieur de la Chartreuse de Rome, et frère des célèbres dn Puy, qui le recueillit, dit-on, sur ce qu'il avait appris d'un de ses frères attaché au cardinal du Perron, Isaac Vossius le fit imprimer à la Haye, et Daillé à Ronen en 1669, in-12. Il y en a cu dans la suite plusieurs autres édit.

PERRONDE CASTERA, (Louis Adrien du ) mort résident de France en Pologue, le 28 noût 1752, à 45 ans, avait à la fois de l'esprit et des ridicules. Il a traduit la Lusiade du Camouens, 3 vol. in-12. et il a sur ce poeme des idées allégoriques fort étranges. Il justifie le mélange continuel des fables du paganisme avec les dogmes de la religion chretienne, en disant que Vénus représentait la religion; Mars, J. C.; Cupidon, le St.-Esprit; Bacchus, le demon, etc. « A la bonne heure, dit à ce sujet Voltaire, je ne m'y oppose pas, mais j'avone que je ne m'en serais pas apperçu ». Du Perron de Castera a traduit aussi le Newtonianisme des dames de M. Algarotti, 2 vol.; version éclipsée par celle qui a paru en 1776, 2 vol. in-8°. Il a fait de son chef une histoire du Mont-Vesuve, in-12. — Le théâtre espagnol, 1738, 2 vol. in-12.— Deux coméd.; quelques ouvrages dans le genre des romans, et des entretiens littéraires et galans', livre en partie polémique contre l'abbé Dessontaines qui s'etait moqué de lui à l'occasion d'autres ouvrages et qui s'en moqua encore à l'occasion de celni-ci.

Perronet, directeur - général des ponts et chaussees de France, de la ci-dev. acad. des sciences de Paris, de celle de Stokholm, et de la société royale de Londres, mort en 179\*. Perronnet a laissé une mémoire aussi estimable sous le rapport des services qu'il a rendus que sous celui de ses talens. On a de lui: Description des projets et de la construction des ponts de Neuilly, Mantes, Orléans, etc. 1783, 2 vol. in-fol. nouv. édit. 1788, gr. in-4° avec un r vol. de planches. — Mém. sur la recherche des moyens que l'on pourrait employer pour construire de grandes arches de pierres de 200, 300, 400, jusqu'à 500 pieds d'ouverture, qui seraient destinées à franchir de profon. des vallées bordées de rochers escarpés, 1793, in-4°. Il a eu part à l'art de l'épinglier de MM. Réaumur et Duhamel, et donné plusieurs mémoires dans le recueil de l'acad, des sciences.

PERROT, (Auguste Pierre) avocat-genéral de la chambre des comptes de Paris, a donné: Requisitoire sur les droits 1769, in-4°. — Observations sur les usages des provinces de Bresse, etc. et sur plusieurs matières féodales, 1771, in-4°.—Dictionnaire de voierie, 1783, in-4°.

Person, (Claude) médecin de Châlous-sur-Marne, exerça à Paris, et mourut le 4 juil. 1758. Il est auteur des Elémens d'anatomie misonnée, in-8° espèce d'ouvrage qui le cède toujours aux nouveaux du même genre, parce qu'ou tache de n'y oublier rien de ce qui a été dit, et qu'on y ajoute toujours quelques prétendues découvertes, qui ne sont souvent que des omissions des compilateurs précédens.

Person, (L.C.) avocat, est auteur de beaucoup d'inventions mécaniques et de plusieurs pièces de théâtre, eutr'autres: La Fête du sentiment.—Les amans à l'epreuve, com. en vers avec des couplets et divertissement.

Pertuis de la Rivière, (Pierre de) ne en Normandie. Après avoir servi longtems avec distinction, il se retira dans la solitude de Port-royal, et y mourut l'an 1668. Il y avait appris le latin, le grec, l'hébreu, l'italien et l'espagnol. Il a traduit quelques ouvrages de Ste.-Thérese.

Perusseau, (Silvain) jésuite, est comm par ses talens pour la chaire et la direction. Il fut confesseur du Dauphin et ensuite de Louis XV, jusqu'à sa mort arrivée en 1751. On a de lui: Oraison funèbre du duc de Lorraine. — Panégyrique de St.-Louis.—Sermons choisis, 2 vol. in-12, 1758.

PESANT, (Pierre le) sieur de Bois. Guillebert, lieutenant général au balliage de Rouen, mourut en 1714. On a de lui: La traduction d'Herodien, Paris, 1675, in-12.—Celle de Dion Cassius. — La Vie de Marie Stuart. — Le détail de la France.

Pesselier, (Charles-Etienne) des acad. de Nancy, d'Amieus, de Rouen et d'Angers, né à Paris le 9 juillet 1712, d'une très-bonne famille, montra des l'enfance les dispositions les plus heureuses. Ses pareus, qui jouissaient d'une fortune honnête, n'épargnèrent rien pour son éducation. Les progrès rapides qu'il fit dans ses études, devancerent les méthodes lenet steriles du collége; son application, son esprit penétrant, un caractère doux et un peu timide, lui eureut bientôt concilié l'estime de ses maîtres, et l'amitié de ses collègues. Son goût pour la poesie se manifesta des sa première jeunesse; mais les projets de ses parens pour sa fortune, ne lui permirent point de s'y fivrer entièrement. Il sacrifia son goût à leurs espérances; il-se livra à des etudes bien opposées à sa façon de penser. Après avoir pris les preunières notions des affaires chez un procureur, il passa chez un avocat au conseil. Quelque étendues que fossent ses occupations, son esprit vif

et laborieux trouva le moyen de les abréger; dans l'intervalle qu'elles lui laissaient, et dans quelques momens qu'il dérobait au sommeil, il cultivait son talent. Il composa l'Ecole du tems, com. en vers, qui fut représentée en 1738 au théâtre italien: cette pièce fut agréablement reçue. Encouragé par ce succès, il donna, l'année suivante, au théâtre français, Esope au Parnasse, com. en vers, estimable par la facilité de l'expression le jugement et le goût qui y règnent. Lallemand de Betz, fermier-général, qui travaillait à un système de finances, reconnut dans les ouvrages de Pesselier ce caractère de probité si nécessaire à ceux à qui l'état a confié le soin dangereux de lui procurer des ressources, sans appauvrir le citoyen; il l'attira dans ses bureaux, et se félicita de se l'être attaché. Les occupations dont Lallemand le chargea, l'enlevêrent pour toujours au théâtre. Sou zèle, son application au travail ne lui permirent plus d'entreprendre des ouvrages d'une certaine étendue. Dans ses momens de loisir, il se délassait par la composition de ses fables. dont il donna un recueil en 1748: la morale en est trèsbonne, la versification belle et agréable; mais nous ne dissimulerons point que l'esprity domine, et qu'il y nuit

à cette naïveté et à ces graces simples et ingénues consacrées à ce genre, lors même qu'il vise au grand et au sublime. Le goût de Pesselier pour la poésie, ne l'empêcha point de publier un prospectus raisonné d'un ouvrage sur les finances, qui supposait les connaissances les plus étendues sur cette matière. Ce prospectus, en sorme de tableau encyclorédique, lui attira l'attention du ministère, qui établit pour lui des bureaux à la tête desquels il mit l'auteur, avec des appointemens proportionnés à ses talens et à l'importance de ses travaux. Pesselier porta ses vues plus loin. La finance tient à la législation: il entreprit un Traité des lois coutumières du royau me, dont il n'a fait paraître que le discours préliminaire. Il donna bientôt après au public son Traité d'éducation, en 2 vol. in-12. Des travanx si multipliés, une complexion délicate, une trempe d'esprit vive et forte, devaient nécessairement abréger ses jours : il voyait sa santé s'affaiblir et n'en était, ni moins actif. ni moins laborieux : épuisé de satigues, il tomba malade au mois de novembre 1762, languit pendant six mois, et mourut le 24 avril 1763, regretté de tous ceux qui le connaissaient. Voici la notice de ses ouvrages : Il a fait pour le théâtre Italien, l'Ecole du

tems, com. en 1 acte, en vers. Pour le théâtre Français. Esope au Parnasse, com. en I acte et en vers mêlée de fables; et la Mascarade du Parnasse, qui n'a point été jouée, aussi en vers et en r acte. On raconte, an sujet de la représentation de la première de ces deux pièces, une anecdote assez remarquable. Les comédiens donnaient à la fois, ce jour-là, trois nouveantés, dont la dernière était Esope. La première étant tombée, le célèbre acteur Montménil vint demander an public si l'on passerait à la seconde. Cette seconde eut le mêmesort. Montménil revint encore demander pathétiquement au parterre si l'on passerait à la troisième. Le public rit beaucoup, et prit enfin le parti de l'indulgence; sa rigueur s'étant épuisée en quelque sorte sur les deux premières nouveautés. Montmenil joua le rôle d'Esope. circonstance qui, d'ailleurs, ne nuisit point au succès de la pièce. Le recueil des comédies de Pesselier renferme encore les ouvrages suiv.: Epître à une jeune Muse. — Autre au public. — Dialogue entre la jeunesse et la raison. — Epitre à M. Jersain. — Quelques fables. — Songe de Cidalise, à Mme D\*\*\*, ouvr. en prose. — On a encore de lui ses Fables, 1 vol. in-8°.— Dialogues des morts, 2 part. - Lettres sur l'éducation, 2 vol. in-12.—L'Esprit de Montaigne, vol. in-12. — Tableau de Paris, I vol. in-8°. — Il a fait, en grande partie, le Glaneur français, 3 vol. in-12. Eloge histor, et Analyse des pièces de théâtre de Fagan, à la tête de l'édit, qu'il en a donnée au public après la mort de l'auteur. - Idée générale des finances. - Disc. préliminaire d'un traité des lois coutumières du royaume. Ses héritiers ont trouvé, après sa mort, une quantité considérable de pièces fugitives, fables, épîtres, etc. dont on se propose de donner un recueil au public.

PETAU, (Denys) naquit à Orléans le 21 août 1583. Il reçut de son père (Jérôme) une bonne éducation. Celui-ci, catholique zélé, l'excitait sans cesse à l'étude, et lui disait souvent qu'il fallait se mettre en état de combattre le Géant des Allophyles : c'est ainsi qu'il appellait Joseph Scaliger et les Calvinistes. Pétau entra dans les vues de son père, et lui tint, dans la suite, parole. Il fit de rapides progrès au collége d'Orléans, et acheva ses études à Paris, où il sontint des thèses en grec, langue qui lui était déja aussi familière que le latin. Cependant, il prit encore des leçons du célèbre Isaac Casaubon, qui s'honorait de l'avoir pour disciple. Pétau donna d'abord la traduction d'un Discours de Synésius; et ayant fait connaissance avec Fronton-du-Duc, il se détermina, par les conseils de ce savant jesuite, à entrer dans sa société le 15 janvier 1622. Il fut régent a Reims, à Pont-à-Monsson et à la Fléche. Au milieu des occupations de l'enseignement, il eut encore le tenis de publier différentes éditions d'auteurs grecs. Lorsque le collège de Clermont, a Paris, fut r'ouvert, Pétan y enseigna pendant 3 ans la rhetorique. Il eut ensuite la chaire de théologie positive, qu'il remplit pendant plus de 22 aus; son assiduité dans eet emploi, ne l'empécha point de mettre au jour une soule d'écrits. Non-seulement il s'attacha à réfuter Scaliger, mais encore il livra plus d'un combat au docte Saumaise. Ker - Koët, qui signifie en bas - broton Ville-Bois, était le nom que Pétan prit dans cette dispute; ils'appellait aussi Mastigophore on Etrilleur; ce qui montre assez qu'il y mit peu de ménagement. Son adversaire n'eut pas plus de modération; et l'un et l'autre perdirent beaucoup de tems à une guerre qui avait pen d'utilité, comme toutes celles de plume. Petan eut néanmoins des amis, entr'autres l'illustre Grotius qui, jusqu'à sa mort, fut étroftement lié avec lui. Louis XIII avait une estime particulière pour Petan; Christine, reine de Suède, lui donna des marques de la sienne. Les ambassadeurs du roi de Pologue lurent chargés de la part de leur maître de visiter le P. Pétau, qu'ils trouvèrent balayant l'escalier. Sa simplicité égalait son vaste savoir. Le roi d'Espagne, Philippe IV, voulut l'attirer à Madrid; il s'y refusa. Enfin, le pape Urbain VIII, n'oublia rien pour faire accepter an P. Pétau, le chapeau de cardinal. L'autorité de son général, celle même de Louis XIII, intervinrent dans cette affaire; il fut inflexible, et n'accepta point. Pétau ne vivait que pour étudier; et il était si avare de son tems, qu'il traduisit, en vers grees, les Pseaumes, en allant au refectoire et aux exercices de sa maison. H était eccupé on à composer de nouveaux ouvrages, ou à repondre aux critiques qu'on en faisait. Ses forces finirent par s'épuiser; et étant tombé dangereusement malade, son ami et son medecin, Gny-Patin, lui annonça qu'il n'avait plus que quelques heures à vivre. Pétau se leva tout de suite sur son séant, se fit apporter un exemplaire du Rationarium temporum, y ecrivit le nom de Guy-Patin, et en le lui présentant, dit : Deben evangelium, e'est-à-dire, je vous dois un present, pour la bonne nouvelle que vous venez de m'apprendre. Il expira le 16 décembre 16.52, âgé de 69 ans. Jamais homme ne réunit plus

de connaissances. Il possédait toutes les langues savantes, et avait approfondi l'astronomie, la géographie, la chronologie, Phistoire et la théologie. Il écrivait avec beaucoup de facilité, de clarté et de pureté en latin. Il mettait beaucoup d'ordre dans ses idées, et n'avait pas moins de critique que de savoir. Ses principaux ouvrages sout : De Doctrina temporum, 2 vol. in-sol., édit. de Cramoisy, 1627. Ce grand ouvrage, qui a eu plusieurs édit., ne cessera d'être consulté, et sera toujours lu et médité par les chronologistes. Scaliger avait ouvert la carrière; mais Pétau la laisse derrière lui, et a fait si-non oublier, du moins négliger son ouvrage. Celui de Pétan est parlaitement rédigé; peut-être aurait-il dû être plus court, et s'attacher moins à la rélutation de Scaliger; mais ses tables sont excellentes, et les faits y sont classés dans un ordre jusqu'alors incomm. Si Pétau n'a pas créé la science des tems, cet honneur étant réservé à Scaliger; il l'a certainement organisée, et il n'a été surpassé par personne, quoique plusieurs savans trèsdistingués, se soient exercés, après lui, sur cette matière aussi épineuse qu'importante. — Uranologia, in-fol. 1630: c'est une suite de l'ouvrage précédent, et en fait le 3° vol. - Rationarium temporum, in-13, Cramoisy, 1633. L'auteur

en a donné 4 éditions pendant sa vie, la dernière peu de tems avant sa mort : c'est un livre vraiment classique, et le meilleur abrégé chronologique qui existe. Il a une foule d'autres éditions et de traductions en differentes langues. Moreau de Montour et Dupin l'ont traduit en français. — Dogmata theologica, en 1644, 3 vol. in-sol., et en 1650, 2 vol., chez Cramoisy. Cet ouvrage, réimprimé plusieurs fois, est rempli d'une vaste érudition. Pétan connaissait aussi-bien les écrits des anciens philosophes que ceux des PP. de l'Eglise. Toutes les fois qu'on voudra connaître et approfondir les opinions sur les dogmes religieux ou philosophiques, il fandra nécessairement avoir recours à ce livre, qui attira bien des critiques à Pétau. Mais Bossuct en a pris la défense, et les profestans en ont fait euxmême grand cas. - Synesii opera, in-fol., 1633 : c'est la meilleure édition qu'on ait dounée de cet auteur. — Themistii orationes XIX, in-4°, 1618. La XXe n'existait plus que dans la version latine; Petan la remise en grec, de manière à tromper plus d'un helleniste. — Juliani imperatoris opera, in-4°, 1630: edit. accompagnée de fort bonnes notes ainsi que la précédeute. -- S. Nicephori, breviarium historicum, in fol., 1648. C'est la seconde edition; Pétau en

avait donné une moins bonne in-8°, 1616. — S. Epiphani opera omnia, 2 vol. in-sol., chez Cramoisy, 1622 : cette édition est fort estimée, et a été réimpr. deux fois moins correctement; les notes en sont excellentes. - De la Pénitence publique, in.4°, 1644: c'est le seul ouvrage que Pétau ait écrit en français; il fit assez de bruit. - Paraphrasis Psalmorum omnium, Necnon canticorum, in-12, 1637: cette paraphrase est en vers grecs; ils surpassent ceux d'Apollinaire, qui traduisit ces mêmes Pseaumes, en grec, dans le quatrieme siècle. — Opera poétices, in-8°, 1642; Pétau était plus versificateur que poète. - Græca varii generis Carmina, in-8°, 1641. Ce recueil renferme la traduction. en vers, de l'Ecclesiaste. -Orationes, editio Ultima, in-8°, 1633. On y a rassemblé les Discours latins, prononcés en différentes occasions, par le P. Pétau. - Miscellanea exercitationes, in-4°, 1630. Cet ouvrage a pour objet de critiquer le Commentaire de Saumaise, sur Solin. C'est le seul de ce genre dont nous ferons mention. Pétau en a publié encore plusieurs autres sur la théologie, la liturgie, la critique littéraire, qui sont moins importans. Le P. Oudin en a donné un catalogue fort exact en 61 articles. On a peine à concevoir comment un homme a pusuffire à tant de travaux divers. Pétau est, sans contredit, le plus habile littérateur et le savant le plus recommandable qu'ait produit la société des jésuites. Il l'a véritablement illustrée. Tant que les lettres seront cultivées dans le monde, Pétau sera connu et estimé. Son autorité, sur-tout en chronologie, aura un très - grand poids; et la France même s'honorera de lui avoir donné naissance.

PÉTAU, (Paul) conseiller au parlem, de Paris, sa patrie, en 1588, mourut en 1614. Il s'occupa beaucoup d'antiquités. Nons avons de lui, sur cette matière, quelques Traités. Le principal parut à Paris en 1610, in-4°, sons ce titre modeste: Antiquariæ supellectiüs Portiuncula.

PETETIN, médec. à Lyón, est auteur d'un Mém. sur la découverte des phénomènes que présentent la catalepsie et le somnambulisme, avec des recherches sur la cause physique de ce phénomène, 1787, I vol. gr. in-8°.

PÉTHION DE VILLENEUVE, (Jérôme) avant la révolution avocat à Chartres, ensuite député de cette ville à l'assemb. nation., puis maire de Paris, enfin député du département d'Eure-et-Loire à la convention nationale, proscrit par la faction de Marat le 3 octobre 1793, mort dans sa fuite dans le département de la

Gironde en 1794. Parmi les hommes qui ont joui pendant la révolution, de cette popularité dangereuse, qui approche si fort ceux qui ensont l'objet, de leur chute, peu ont excité plus d'enthousiasme, que Péthion. En entrant dans la carrière politique, il y porta quelques talens, et sur-tout beaucoup d'adresse. Au milieu des elémens des factions qui commencèrent à sermenter dès les premiers jours de l'assemblée constituante, il sut démêler celle qui triompherait, et s'y attacha avec force. Deux hommes, lui et Robespierre, eurent, suivant l'opinion d'alors, la gloire de sortir de la première assembl. nationale, avec le titre d'incorruptibles. Péthion, après la session de cette assemblée, fit un voyage en Angleterre, où il séjourna quelques mois. De retour à Paris, au moment où l'infortuné Bailly venait de faire la triste épreuve des dangers d'une trop grande popularité, Péthion devint l'objet de l'enthousiasme de la faction qui commençait à dominer. Les obstacles que sa nomination à la place de maire de Paris, paraissait éprouver, soulevèrent la multitude égarée : on se souvient encore de la fête du 14 juillet 1792, où les cris de félicitation n'étaient que pour Péthion, et où l'on voyait sur les chapeaux de tous ceux qui composaient alors la garde-natio-

nale, ces mots écrits : Péthion ou la mort. — Ces moyens impérieux eurent leur effet: Péthion fut élevé à la place de maire de Paris, qu'il occupa pendant la session de la première législature. Sa qualité de premier magistrat. pendant les évenemens atroces qui eurent lieu au 2 et 3 septembre, le rendra éternellement responsable de cette scène d'horreurs. Il fallait la prévenir ou l'empêcher. Rien ne peut disculper sa mémoire à cet égard. A l'époque des nominations pour la convention nationale, il accepta la place de député qui lui fut offerte par le département d'Eure-et-Loire, et il entra dans cette assemblée. Ses liaisons avec Brissot, et ceux qu'on appellait les Girondins, appellèrent sur lui la haine et la vengeance de la faction contraire. Après avoir si longtems servi la faction de Marat et de Robespierre, il voulut la combattre. Mais il succomba dans cette lutte, où l'esprit et les talens étaient de son côte, et tous les moyens subversifs et sanguinaires de l'autre. Péthion, errant, proscrit, fuyant par-tout la mort. et trouvant par-tout des ennemis, instrumens actifs et cruels d'une faction ardente à le poursuivre, n'eut d'autre ressource que de se donner la mort, au milieu d'un champ couvert de bled, où il avait cherché un asyle dans les

environs de St.-Emilion dans le département de la Gironde. Un cadavre, rougé par les oiseaux de proie, et trouvé dans ce champ, où ou le cherchait, fit conjecturer que c'etait-là où il avait terminé ses jours. Péthion, consideré sous le rapport littéraire, n'était pas, comme nous l'avons dit, sans taleus : sa manière d'écrire est nerveuse, forte et pressante. A la tribune, il avait une contenance fière, quoique son éloquence ne fût que souple et insinuante. On publia ses Œuvres en 1793, en 4 vol. in-8°. Plusieurs des productions qu'elles renferment avaient paru avant la revo-Intion; le 4e vol. est intitulé: Pièces intéressantes, et renferme ses meilleurs Discours, ses Comptes rendus pendant sa mairie, et ses Opinions dans les diverses circonstances politiques où il s'était trouvé.

PETIS DE LA CROIX, (Francois) secrétaire-interprête du roi, pour les langues orientales, est un de ces hommes dont la réputation n'est pas aussi etendue qu'elle devrait l'être, parce que la multitude n'est pas à portée d'apprécier tout leur mérite. Privés des suffrages du vulgaire, ils n'en ont pas moins de droits à la reconnoissance publique. L'étude des langues orientales fut la principale occupation de Petis de la Croix. Il les entendait parfaitement toutes,

Les idiomes arabe, persan; ture, tartare, éthiopien, arménien, lui étaient aussi familiers que sa propre langue, et le rendirent capable d'être employé utilement par Louis XIV, dans plusieurs negociations. Nous rappellerons, à ce sujet, un trait qui fait antant d'houneur à son désintéressement qu'à son habileté. Pressé par les Tripolitains d'interpréter à leur avantage une condition du Traite d'Alger, par laquelle ils étaient obligés à payer deux cent mille écus au profit du roi de France; malgré des offres considérables, il soutint que la somme serait payée en écus de France, et non en écus de Tripoli, ce qui eût causé une diminution trèsconsidérable. Une conduite aussi ferme fait d'autant plus d'honneur à sa mémoire. qu'elle ne fut suivie d'aucune récompense, et que son infidelite, si elle avait en lieu, pouvait être plus difficilement découverle. Ses travaux littéraires consistent dans des Traductions: d'une Histoire de Maroc, depuis le 7º siècle jusqu'au 14e. - D'une Histoire de toutes les monarchies mahométaues, composée par Hussein Effendi Hezarsen. turc moderne. - D'un Etat général de l'empire ottoman, depuis sa fondation jusqu'au 18e siècle, avec l'Abregé des vies des empereurs, d'après un manuscrit turc, Paris, 1683,

3 vol. in-12; enfin, dans celle des Mille et un jour, contes arabes, 5 vol. in-12. On a aussi publié, après sa mort, l'Histoire de Timur-Bec, connu sous le nom du grand Tamerlan, empereur des Mogols et Tartares, 1710, in-12. Ce dernier ouvrage, qu'il a traduit du persan, a beaucoup contribué à faire connaître dans l'Europe ce fameux conquérant, sur lequel on n'avait jusqu'alors que des Mémoires incertains; mais ce en quoi Petis a plus servi à étendre l'honneur du nom français, c'est par une Histoire de Louis XIV, écrite en arabe, et par la Traduction en langue persane, de l'Histoire de cc même prince, par les médailles. Ces deux ouvrages, entrepris par le seul motif du zèle patriotique, sont estimés des Orientaux. Ce savant mourut à Paris en 1713, avec la réputation d'un bon citoyen.

Petis, (Alexandre-Marie) fils du précédent, succèda à son père dans ses places et dans ses connaissances; il a donné son Eloge historique, très-bien écrit. On a aussi de lui des Lettres critiques, sur les Mémoires du chevalier d'Arvicux, publiées sous le nom d'un secrétaire de Mehemet-Effendi, qui prouvent qu'il était tres-digue de le remplacer, avantage peu ordinaire aux enfans, qui n'ont pas toujours le bouheur d'hé-

riter des talens de leur père. Petis le fils mourut en 1751, à 35 ans.

Petit, (François) médecin célèbre, memb, de l'acad. des sciences, né à Paris, en 1664; mourut en 1741. Il est l'inventeur d'un ophtalmométre, c'est-à-dire, d'un instrument propre à mesurer toutes les parties de l'œil. Il s'était principalement attaché à la connaissance de cet organe. On n'a de lui que des brochures; elles roulent presque toutes sur le même sujet. Son vrai nom était Pourfour : mais il est généralement plus connu sous le nom de Petit.

PETIT, (Jean) cordelier, docteur de Paris, est fameux par l'apologie qu'il fit de l'infâme assassinat commis dans la personne du duc d'Orléans, frère de Charles VI, par le duc de Bourgogne, Jean, son cousin germain. Petit vendu au meurtrier, soutint dans la grand'salle de l'Hôtel-royal de St.-Paul, le 8 mars 1408, que le meurtre de ce duc était légitime. Ce docteur impudent ent l'andace d'avancer, qu'il est permis d'user de surprise, de trahison et de toutes sortes de moyens, pour se défaire d'un tyran, et qu'on n'est pas oblige de lui garder la foi qu'on lui avait promise. Il osa ajouter que celui qui commettait un tel meurtre, ne meritait non-seulementaueu te peine, mais même devait être recompensé. Le plaidoyer qu'il prononça à cette occasion, parut sous le titre de Justification du duc de Bourgogne. Cet indigne apologiste de l'assassinat monrut en 1411, à Hesdin, détesté de tous les gens de bien. Son plaidoyer en faveur du duc de Bourgogne, et tous les actes concernant cette affaire, se trouvent dans le 5e tome de la dernière édit. des Œuvres de Gerson.

Petit, (Samuel) né en 1594, à Nismes, d'un ministre protestant, mourut ministre lui-même à Genève en 1643, à 51 ans. On a de lui: Miscellanea en 9 liv. - Eclogæ chronologicæ, in-4°. -Variæ lectiones, en 4 liv. -Leges atticæ, Paris, 1655, in-fol. dans lequel il corrige quantité d'endroits de divers auteurs grecs et latius.—Plusieurs autres écrits, qui ont, ainsi que les précédens, la controverse pour objet. Samuel Pétit avait une douceur extrême. S'étant rendu par curiosité à la synagogue d'Avignon, un rabbin lui dit mille injures en hébreu. Petit lui répondit sur le champ. Le docteur israëlite, confus, lui fit des excuses, et le ministre protestant, sans lui témoigner le moindre ressentiment, se contenta de l'exhorter à passer de la synagogue dans l'église chrétienne.

Petit, (Pierre) mathématicien et physicien, né en 1598 à Mont-Luçon, mort en 1677 à Ligny-sur-Marne, devint par son mérite, géographe du roi et intendant des fortifications de France. Il eut l'amitié et l'estime de Descartes. On a de lui plusieurs ouvrages de mathématique et de physique, qui sont curieux et intéressans; les principaux sont : Des traités du compas de proportion, de la pesanteur et de la grandeur des métaux, de la construction et de l'usage du calibre d'artillerie, in-8°. — Du vuide, in-4°, 1647.—Des éclipses 1652, in-fol. — Des remèdes qu'on peut apporter aux inondations de la rivière de Seine dans Paris, 1668, in-4°.—De la jonction de l'Océan et de la Mediterranée par les rivières d'Ande et de la Garonne, in-4°. Des comètes, 1665, in-4°. — De la nature du chaud et dn froid, 1671, in-12. Il fut le premier qui fit l'expérience du vuide en France, après, la découverte de Toricelli.

Petit, (Pierre) médecin de Paris, sa patrie, membre de l'acad. de Padoue, mort en 1687, âgé de 70 ans, fut poëte latin et français; mais il a particulièrement reussi dans la poésie latine, et son talent en ce genre le fit placer au nombre des sept meilleurs poètes qui composaient la Pleïade latine de Paris. Le re-

queil de ses vers parut en 1683, in-8°. Son poëme intitulé Codrus, est remarquable par l'elevation et la magnificence des idées, le choix et l'élégance de l'expression. la force et l'harmonie des vers. On peut donner le même éloge à son poëme de la Cynomagie, ou du mariage du philosophe Cratès avec Hipparchie. Nous avons aussi de lui un poëme sur la Boussole, et quelques vers franç., entr'autres des sonnets, qui sont trèsfaibles. Outre ces vers, il nous reste de lui: Trois traités de physique: lerrer, du mouvement des animaux, 1660, in-8°; 2e, des Larmes, 1661, in-8°; et le 3e, de la Lumière, 1663 et 1664, in-4°. — Deux ouvrages de médecine, dont l'un est intitulé : Homeri Nepentes, seu De Helenæ medicamento, luctum, animique omnem egritudinem abolente, Utreclit, 1689, in-8°; et l'autre un Commentaire sur les 3 premiers livres d'Aretée, 1726, in-4°. - Un traité des Amazônes, en latin, 1687, in-8°; en français, 1718, 2 tom. in-8°. — Un autre de la Sybille, 1686, in-8°. — Un vol. d'Observations mêlées, 1683, in-8°. — Des Dissertations manuscrites.

Petit, (Louis) ancien receveur général des domaines et bois du roi, mort à Rouen sa patrie, en 1693, âgé d'environ 79 ans, fut ami de Corviron 79 ancien receveur général des domaines et bois du contra de la c

neille, dont il fit imprim, les pièces de théâtre, à Rouen. Il était aussi un des plus assidus de ceux qui fréquentaient l'hôtel de Rambouillet. Les ducs de Montausier et de St.-Agnan faisaient grand cas de son mérite, ainsi que le P. Commire, qui rendit hommage à ses talens, en lui adressant un de ses poëmes, intitulé: Cicures lusciniæ totâ hyeme decantantes. Ses poésies qu'on ne lit plus, consistent en des satyres, dont le sujet est moral et critique; en plusieurs épigrammes, madrigaux, stances, ballades, parmi lesquelles on trouve plusieurs pièces d'un très - bon goût, si on fait grace à quelques expressions surannées.

PETIT, (Jean Louis) chirurgien, né à Paris en 1674, fut élève en anatomie du célèbre Littre dont Fontenelle a fait l'éloge, et en chirurgie de Castel, et Maréchal. Sa réputation s'étendit dans les pays etrangers. Il fut appellé en 1726, par le roi de Pologne; et en 1734 par Don Ferdinand, depuis roi d'Espagne. Il rétablit la santé deces princes, qui lui offrirent de grands avantages pour le retenir; mais il préféra sa patrie à tout. Il y trouva la récompense de ses talens. Il fut reçu de l'acad. des scienc. en 1715, et devint directeur de l'acad. royale de chirurgie. Cet habile homme mourat à Paris

en 1750, à 77 aus, après avoir inventé de nouveaux instrumens pour la perfection de la chirurgie. On a de lui : Une Chirurgie publice en 1774 par M. Lesne, en 3 vol. in-8°. -Un excellent Traité sur les maladies des os, dont la meilleure edit. est celle de 1723,2 vol. in-12.-Plusieurssavantes Dissertations dans les Mém. de l'acad, des sciences, et dans le premier vol. des Mém. de chirurgie. - D'excellentes consultations sur les maladies vénériennes, que M. Fabre a fait entrer dans son Traité sur ces maladies. Tous ces ouvrages prouvent qu'il connaissait aussi parfaitement la théorie de la chirurgie, que la pratique.

Petit, (Antoine) médecin à Paris, profess. d'anatomie, memb. de la ci-dev. acad. des sciences, naquit à Orleans, et monrut à Olivet près d'Orléans le 21 octobre 1784, âgé de 72 ans. Parmi les médecins modernes qui ont honoré la France par leurs talens, Petit est un de ceux dont la célebrité est la plus justement méritée. On a de lui: Lettre d'un méd. de Montpellieransujet de l'examen public du sieur Louis en 1749, in-8°. -Anatomie chirurgicale pnbliée par Palfin, augmentée, 1753, 2 vol. in-12.—Discours sur la chirurgie, 1757, in-4°. - Recueil de pièces relatives a la question des naissances

tardives, Paris, 1766, in 8°.

Rapports en faveur de l'inoculation, lus dans l'assemblée de la faculté de médecine, 1766, in-8°.— Lettres sur
quelques faits relatifs à la pratique de l'inoculation, Paris,
1767, in-8°.— Deux consultations medico-légales, 1767,
in-12.—Projet de réforme sur
l'exercice de la médecine en
France, in-8°.

- Petit, (A.) méd. et chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon, a prononcé l'Eloge de Desault; à l'onverture des cours d'anatomie et de chirurgie de l'Hôtel-Dieu de Lyon, Lyon, 1795, in-8°.

PETIT, (Emilien) ancien conseiller député des conseils supérieurs des colonies franç. ne le 13 mars 1713. On a de lui: Dissertation sur le droit public ou le gouvernement des colonies françaises, espaguoles et anglaises ("d'apres les lois des trois nations comparées entre Elles, 1778.—Il a travaillé pair ordre du roit à un code des colonies."

PETIT, (Jacques) fils du précedent, ancien conseiller honoraire au conseil superieur de la Martinique; ne à Dijon le 6 février 1738, a publié: Code de la Mastinique, 1767, in-fol.—Traité du gouvernement des esclaves, 1777, 2 vol. in-8°.

Petit, (Michel Edmé) député à l'assemb. législat. et à la couvent. nationale, a fait L'Eloge de J. J. Rousseau, 1792, in-8°. On a encore de lui : des chaugemens que l'amour de la vérité produira dans la poésie et l'éloquence, 1792, in-8°.

PETIT-DIDIER, dom Matthieu ) bénédictin de la congrégation de St.-Vannes, abbé de Senones en 1715, puis évêque de Macra en 1726, naquit à St.-Nicolas en Lorraine en 1659, et mourut à Senonès en 1728. Ses principaux ouvrages sont: Trois volumes in-8°. de Remarques sur les prémiers tomes de la Bibliothèque ecclésiastique. de du Pin. — L'Apologie des Lettres Provinciales de Pascal, contre les Entretiens de Daniel. - Un Traité de l'infaillibilité du pape, Luxembourg, 1724, in-12, qu'il flattait par intérêt et par reconnaissance.

Petit - Didier, (Jean-Joseph) jésuite lorrain, mort le 10 août 1756, à 92 ans, a compose différeus ouvrages apologétiques pour les jésuites, ou pour leur façon de penser. Ce qu'il a fait de plus considérable, est Paraphrasis Cànonica de Jure Clericorum, 1700, in-4°; in Librum quartum Decretalium. 1701, in fol.

PETIT-PIED, (Nicolas) docteur de la maison et société

de Sorbonne, natif de Paris. fut conseiller-clerc au Châtelet, et curé de la paroisse de St.-Martial, réunie depuis à celle de St.-Pierre-des-Arcis. Il était sous-chantre et chanoine de l'Eglise de Paris, lorsqu'il mourut en 1705, à 78 ans. Une contestation qu'il eut avec les conseillers-laics du Châtelet, qui lui refuserent le droit de présider en l'absence des lieutenaus, quoiqu'il sût le doyen des conseillers, lui donna lieu de composer son Traité du droit et des prérogatives des ecclésiastiques dans l'administration de la justice séculière, in-4°.

PETIT-PIED, (Nicolas) neveu du précédent, docteur de la maison et société de Sorbonne, né à Paris en 1665, signa en 1703, avec 39 autres docteurs, ce qu'on appelait pour lors le fameux cas de conscience. Cette démarche fut la source de toutes les persécutions et de tous les chagrins qu'il éprouva jusqu'en 1734, où, avant obtenu son rappel de la Hollande, il mena une vie tranquille à Paris jusqu'à sa mort, arrivée en 1747. Petit-Pied a laisso un grand nombre d'ouvrages sur les querelles du tems; les principaux sont : Règles de l'équité naturelle et du bon sens, pour l'examen de la Constitution Unigenitus, 1713, in-12. - Examen théologique de l'Instruction pastorale ap-

prouvée dans l'assemblée du clergé de France, et proposée à tous les prélats du royaume pour l'acceptation de la bulle, etc. 1713, 3 vol. in-12. -Réponses aux avertissemens de l'évêque de Soissons, Languet, 5 tom, in-12, en 10 part. - Examen pacifique de l'acceptation et du fond de la bulle Unigenitus, 3 vol in-12. -Traité de la liberté, en faveur de Jansenius; in-4°. -Obedientiæ credulæ vana Religio, seu Silentium religiosum in causâ Jansenii explicatum, et salvâ side ac auctoritate Ecclesiæ vindicatum, 1708, 2 vol. in-12. — Un Traité du refus de signer le formulaire, 1709, in-12. — De l'injuste accusation de jansénisme, Plainte à Habert, etc. in-12. — Lettres touchant la matière de l'usure. Il a aussi travaillé, avec le Gros, à l'ouvrage intitulé: Dogma Ecclesiæ circà usuram expositum et vindicatum, in-4°. -Trois Lettres sur les convulsions, et des Observations sur leur origine et leur progres, in-4°. Il ne leur est point favorable. On ne croit pas devoir pousser plus loin cette liste; on en trouvera une plus détaillée dans le nouveau Moreri.

PETIT RADEL, médecin, a donné les ouvr. suivans: Essai sur le lait, considéré médicinalement dans ses différens aspects, 1786, in-8°. — Anatomie des vaisseaux absorbans

du corps humain, par Cruikshank, trad. 1787, in-8°. -Introduction méthodique à la théorie et à la pratique de la médecine, par D. Marbride, trad. 1787, 2 vol. in-8°. -Essai sur la théorie et la pratique des maladies vénériennes, par W. Nisbett, trad. de l'anglais, 1787, in-8°. — Nouvel Avis au peuple, ou Instructions sur certaines maladies qui demandent les plus prompts secours, 1789, in-12. -Encyclopédie méthodique, chirurgie (avec de la Roche), 1790, et années suivantes. -Discours prononcé le 4 décembre 1791, à l'ouverture de la faculté de médecine de Paris, dans lequel on pronve . ([11] etablir un enseignement uniforme pour tous ceux qui se destinent à l'art de guerir, c'est agir au prejudice de l'humanite, 1782, in-8°. — De amoribus Pancharitis et Zoroa, poëma eroticon, idaliostyloexaratum, seu umbratica lucubratio de cultuveneris mileto olim peracto, ut Amathuntei mysta sacellisubduxit et vulgavit Athænis, I V. gr. in-8°, Paris, an VIII (1800).

Petit Vendin, (de) aucien capitaine-aide-major d'infanterie, correspondant de la ci-devant acad. des sciences à Paris, est auteur de Memoires sur les machines hydrauliques dans le 1er volume des ouvrages des savans étrangers, publié par l'acad. royale des sciences en 1749.—Il a donné plusieurs autres Mém. à cette académie, et il a obtenu le prix de l'acad. de Lyon sur la meilleure manière d'établir en cette ville des moulins à bled, en 1789. — Enfin, il a publié: Devis estimatif du Canal de Languedoc, 177\*.

Petity, (Jean Raymond de ) mort, a publié : Panégyrique de St.-Jean Népounucène, 175\*, in-8°. - Panégyrique de Ste.-Adelaide, 1757, in-8°. — Etrennes françaises, 1766, in-4°, et 1769, in-4°. — Bibliothèque des artistes et des amateurs, 1766, 3 vol. in-4°; nouv. éd. 4 v. in-12, 1770, sous le nom de Manuel des artistes et des amateurs, etc. -Encyclopédie élémentaire. ou Introduction à l'étude des sciences et des arts, 1767, 3 vol. in-4°.

Peuchet, (J.) ci-devant avocat, l'un des administrateurs de la municipalité de Paris (avec Bailly), a rédigé dans l'Encyclopédie méthodique, le Dictionu. de Police et des Municipalités. Il publia en 1792, l'exposition de sa gestion comme l'un des administrateurs de la municipalité de Paris, 1 vol. in-8°. - Il a été pendant quelque tems rédacteur du Mercure, pour la partie politique. — Il a travaillé au Moniteur universel, dans lequel il a insére un tres-grand nombre d'articles sur des objets de politique et d'administration. - Il a eu part à la Clef du Cabinet des Souverains, et il vient de publier le Dictionnaire universel de la géographie commercante, 5 vol. in-4°. Cet ouvrage important a été composé en partie sur les manuscrits du Dictionn. de Commerce de Morellet, auxquels l'auteur a ajouté de nouvelles connaissances puisées dans les meilleurs écrits qui ont paru depuis 1783, ainsi que les changemens survenus en Europe et en France depuis la même époque. L'Introduction, qui est à la tête du premier volume, présente le tableau le plus complet des progrès de la navigation, du commerce. de l'agriculture, des fabriques, des institutions relatives au commerce, et des lois de la propriété.

PEY, ci-devant chanoine. On a de lui : La Vérité de la Religion chrétienne prouvee à un déiste, 1770, 2 volumes. — Le Philosophe catéchiste. ou Entretiens sur la religion entre le comte de \*\*\* et le chev. de \*\*\*, 1779, in-12. — Le Sage dans la solitude, imité de Young, 1787, in-8° La loi de la nature développée et perfectionnée par la loi évangélique, Paris, 178): in-8°. - Le Philosophe chrétien considérant les grandeurs de Dieu dans ses attributs, et dans les mystères de la religion, Louvain, 1793, in-8°. PEYRAT, (Guillaume du)
prêtre et trésorier de la Ste.Chapelle à Paris, mourut en
1645. On a de lui: L'Histoire
de la Chapelle de nos rois,
1645, in-fol. — Des Essais
poétiques, 1633, in-12.

PEYRE, (Jacq. d'Auzolles, sieur de la ) gentilhomme auvergnac, né en 1571, fut secrétaire du duc de Montpensier, et mourut en 1642. Il s'était appliqué à la chronologie; et comme cette science était dans son enfance, ses ouvrages en ce genre, quoique pleins d'inexactitudes et bizarrement intitules, passerent pour des chef-d'œuvres aux yeux des ignoraus. On poussa l'admiration, jusqu'à faire frapper une médaille en son honneur, avec le titre de prince des chronologistes. Peyre ent des disputes assez vives avec le savant P. Petau, qui l'accabla d'injures. Ses productions ne méritent pas d'être citées, à l'exception de l'anti-Babau, Paris, 1632, in-8°, moins à cause de sa bonté que de sa singularité.

PEYRE, (Marie - Joseph) architecte du roi, inspecteur des bâtimens de Choisi, naquit à Paris en 1730, et mourut dans cette ville en 1785. Ses talens furent précoces: L'acad. d'architecture accorda en 1751 le premier prix, au Programme d'une fontaine publique de sa composition.

Elle vit dans cet essai, ainsi que dans les projets qu'il fit dans le même tems, un caractère d'architecture ferme et raisonné. Peyre fit le voyage d'Italie; il s'y attacha à. l'étude de l'antique; mais la nature, qui lui avait donné de l'imagination, lui désendait de copier. Il imita donc en homme en état de créer. L'acad, royale d'architecture l'admit au nombre de ses membres en 1767. Il avait publié, des 1765, un volume de projets, qu'il s'était plu à concevoir à Rome d'après la grande manière de l'antique; il a fait aussi une Dissertation sur les distributions des anciens, comparées avec celles des modernes, et sur leur manière d'employer les colonnes. Ses Œuvres furent réunies en 1765, en 1 vol. in-fol. Peyre avait des mœurs, pures et simples comme son goût, qui lui méritèrent l'estime des honnêtes gens. Il épousa en 1762 Mlle Moreau, sœur de Moreau, architecte du roi et de la ville, connu par ses talens. Peyre laissa, après lui, un frère, architecte de l'électeur de Trèves, qui a donné des prenves de ses talens et de son goût dans plusieurs constructions, et plus particulièrement dans celle du Théâtre Français, qu'il a fait construire conjointement avec de Wailly.

PEYRE, (Antoine-François)

fils du précédent, membre de l'institut national, a donné une nouv. édit. des Œuvres de son père, sous le titre suivant: Œuvres d'architecture, augmentées d'un Discours sur les monumens des anciens, comparés aux nôtres, et sur leur manière d'employer les colonnes, 1795, gr. in-fol.

PEYRÈRE, (Isaacla) né à Bordeaux, mourut à Paris en 1676, à 82 ans. Son livre des Préadamites, impr. en Hollande en 1755, in-4°, lui attira des disgraces, et le rendit célèbre pendant quelque tems. Malgré ses idées systématiques, il eut le talent de se rendre agréable au Grand-Conde, qui le fit son bibliothécaire. Il parut ensuite se détacher de son opinion, en l'abjurant publiquement, quoique plusieurs anteurs prétendent qu'il y a persisté jusqu'à sa mort. Les plus estimes de ses ouvrages se reduisent à une Relation de l'Islande, 1663, in-6°, et à une autre du Groënland, 1647, aussi in-8°, que les relations publices depuis ont fait oublier. On connaît sa réponse à la question qu'on lui sit, relativement à ce dernier ouvrage : Pourquoi il y avait tant de Sorciers dans le Nord? - C'est (répondit-il) que les biens de ces Magiciens sont confisque's, en partie, au profit de leurs juges, lorsqu'on les condamne au dernier supplice.

Peyrère, (Abraham la) frère du précédent, avocat au parlem, de Bordeaux, a donné un livre souvent cité par les jurisconsultes de Guienne. C'est un Recucil de Decisions du parlement de Bordeaux, dont la dernière édition est de 1725, in-fol.

PEYRILHE: (Bernard) chirurgien, né à Perpignan, est auteur des ouvrages suivans: Dissertation académique sur le cancer, Toulouse, 1776, in-12. - Remede nouveau contre les maladies venériennes, tiré du règue mineral, on Essai sur la vertu des alcalis volatils, dans lequel on expose la méthode d'administrer ces sels, Paris, 1774, in-12; 2°; édition, Paris, 1785, in-Co. - Histoire de la chirurgie, tome II, 177\*, in-4°. Le ler est de Dujardin. — Précis théorique et pratique sur le Peau, la maladie d'Amboine et de Terminthe, en 1783, 112-12.

Peyron, de Lyon, a donné: L'Homme sensible, suivi de la Femme sensible, trad. de l'anglais, Amsterdam, 1773, in-12. — Choix de Lettres de mylord Chesterfield à son fils, trad. de l'anglais, Paris, 1776, in-12. — Essais sur l'Espagne. — Voyage fait en 1777 et 79, Genève, 1785, in-8°, contrefait sons le titre: Voyage en Espagne, fait en 1777 - 78, Paris, 1782, 2 vol. in-8°.

PEYRONIE, (François de la) premier chirurgien de Louis XV, mourut à Versailles en 1747. Il a eu la gloire de fonder l'acad, royale de chirurgie de Paris; et, sous ce rapport, il mérite, autant que par ses talens, de tenir une place parmi ceux qui ont contribué aux progrès des lumières en France. La Peyronie, à sa mort, partagea ses biens entre la communauté des chirurgiens de Paris et celle de Montpellier. Il avait fait construire, dans cette dernière ville, un amphithéâtre de chirurgie; il avait, dit-on, formé le projet de se retirer à sa terre de Marigny, d'y bâtir un hôpital, et de s'y consacrer au service des malades. La mort l'empecha d'exécuter ce dessein qui atteste la sensibilité de son cœur, et sait le plus bel éloge de ses vertus.

Pevrot, né en Ronergue, a publié: Poésies diverses, patoises et françaises, 1774, in-12. — Les quatre Saisons, on les Géorgiques patoises, poème en 4 chants, 1782, in-12.

Peyrouse, (Philippe Picor de la) correspond. de la ci-dev. acad. des sciences de Paris, associé de l'inst. nat. pour la botanique. On a de lui: Description de plusieurs nouvelles espèces d'Orthoceratites et ostractites, en franç et en latin, 1781, in-fol. — Traité sur les mines de fer et les forges du

comté de Foix, Toulouse, 1786, in-8°.

PEYSSONNEL, (Charles) académicien libre reguicole de l'acad. des inscriptions et belles-lettres, naquit à Marseille le 17 décembre 1700. Il fut reçu avocat le 21 juin 1723, et exerça dans sa patrie, cette profession avec beaucoup de succès. Il fut, avec son frère aîné, un des principaux promoteurs de l'établissement de l'acad. de Marseille, en 1727. En 1735, le marquis de Villeneuve, ambassadeur à Constantinople, le demanda et l'obtint pour secretaire d'ambassade; il travailla sous lui à la fameuse paix de Belgrade, conclue en 1739. Quatre souverains s'empressèrent de lui témoigner leur reconnaissance. Le roi l'honora d'une pension; le pape, du titre de comte; l'Empire et la Porte lui firent passer une gratification. Peyssonnel parcourut l'Asie mineure, en observateur et en antiquaire. Il découvrit plusieurs médailles en or des rois du Bosphore, sur lesquelles il composa une savante dissertation. Il enrichit de plusieurs médailles rares et curieuses, le cabinet de Pellerin. L'état de maigreur, de désordre, de satigue et d'épuisement dans lequel il reviut à Constautinople, les périls de toute espèce qu'il avait courns, donnerent à de jeunes français du palais de

France, l'idée d'une petite comédie, sous le titre de l'Antiquaire français. Ces jeunes gens s'amusaient pendant l'hiver, faute de spectacles publics, à jouer eux-mêmes la comédie. Ils communiquèrent celle-ci à Peyssonnel, non sans quelqu'inquietude qu'il trouvât mauvais la liberté de le plaisanter ainsi sur ses opérations favorites; ils furent agreablement surpris, lorsqu'au lieu de s'offenser de la plaisanterie, il s'y preta le premier, et demanda, comme de droit, le rôle d'antiquaire. Il le joua en effet huit jours après, avec les mêmes habits qu'il avait rapportés de son voyage, et qui, par leur désordre, devenaient des habits de costume; et, pour completer le divertissement, il ajouta à la pièce un couplet anquel personne ne s'attendait. Le voici :

« Vous voyez l'acteur principal » De la nouvelle comédie :

» Vous riez de l'original, » Croyant rire de la copie. »

En 1747, il fut nommé au consulat de Smyrne. Après la mort de Desalleurs, il fut chargé des affaires de France à la Porte, jusqu'n l'arrivée du comte de Vergennes. En 1748, il reçut le titre d'associé correspondant de l'académie des inscriptions et belles-lettres, titre qui, en 1750, fut changé en celui d'academicien libre regnicole. Ce fut

pour remplir les vœux de l'académie, qu'il rechercha, dans l'Asie mineure, les traces de l'ancienne géographie. On connaissait assez bien la côte de l'Archipel, depuis les Dardanelles jusqu'à l'embouchure du Meandre; mais depuis ce fleuve, elle était presqu'inconnue jusqu'au golphe de Satalie; l'intérieur des terres qui répondent aux pays nommés autrefois Carie, Ly. cie, Pisidie et Pamphilie, était entièrement ignoré; il fit tout observer par les navigateurs et les voyageurs les plus habiles, et ensuite il voulut tout observer lui-même, par mer et par terre. H cut, en 1753, une attaque d'apoplexie, dont il ne se releva jamais; il se survécut à luimême pendant plus de trois ans, et mourut d'une autre attaque à Smyrne, le 16 mai 1757. Ses ouvrages sont: Un Eloge funébre du maréchal de Villars, in-8°. — Une Traduction d'un article des transactions philosophiques sur le corail. - D'autres ouvrages sur le commerce et la navigation.

Peyssonnet, fils du précédent, consul genéral à Smyrne, associé correspondant de l'académie des inscriptions et belles-lettres, mourut en 1790, âgé de 80 ans. Il s'est distingué, comme son père, dans la carrière des consulats, dans les Echelles du Levants

Nous avons de lui plusieurs ouvrages utiles, relatifs au commerce et à la politique. Les principaux sont : Observations historiques et géogra-. phiques sur les peuples barbares, qui ont habité les bords du Danube et du Pont-Euxin, 1765, in - 4°. - Lettre au marquis de N\*\*\*, contenant quelques observat. relatives aux Mémoires qui out paru sous le nom du baron de Cfr. Tott, Paris, 1785, in-8°. -Traité sur le commerce de la mer Noire, 1787, 2 vol. in-8°. - Examen du livre intitulé: Considerations sur la guerre actuelle des Turcs, par Volney, Paris, 1788, in-8°. — Situation polit. de la France et ses rapports actuels avec tontes les puissances de l'Europe, etc. Neuchâtel, 1789, 2 vol. in -8°.; nouvelle édit. très-augmentée, 1782, 2 vol.  $7n-8^{\circ}$ . — Discours sur l'alliance de la France avec les Suisses et les Grisons, 1700, in 8°.

Pezay, (N. Masson, marquis de) né à Paris, mourut en 1778. Il était frère d'une femme distinguée par les charmes de sa personne et ceux de son esprit. Ce titre joint à des talens aimables qu'il montra de bonne heure, lui ouvrit le chemin de la fortune. Il entra au service dans l'intervalle d'une longue paix. Il n'y pouvait espèrer un avancement bien prompt. Heureusement pour lui on chercha

un jeune officier qui ent des connaissances et de l'agrément, pour donner au dauphin, depnis Louis XVI, des idées de tactique. L'étoile de Pezay le fit choisir. A l'avenement du dauphin, il eut part à sa confiance, et il en jouit d'autant plus paisiblement, qu'ayant su se ménager entre les principaux partis qui divisaient la cour, en n'annonçant qu'une ambition modérée, il n'inspirait point d'alarmes, il semblait se borner à des graces pécuniaires, et il en obtenait de considérables. Il prenait pourtant déja un ascendant sensible dans les affaires, s'il est vrai, comme on le dit, que ce soit lui qui ait indiqué M. Necker pour l'administrat. des finances, et dirigé les arrangemens qui lo débarrassèrent d'un supérieur. C'est même la, à ce qu'on pretend, la cause de son malheur. Ayant fait on ministre, il crut pouvoir essayer d'en renverser un; il trouva de la résistance, et il se fit par là nécessairement un ennemi et même plusieurs, puisque c'etait avertir les autres depositaires de l'autorité, de le regarder comme un rival, et de se réunir pour veiller sur ses démarches. Dans ce moment d'une faveur et d'une jalousie naissantes, il crut devoir faire les fonctions d'un emploi crée exprès pour lui; celui d'inspecteur - general des gardescôtes. Il se transporta dans les

villes maritimes, examinant les lieux, approfondissant les details, vérifiant tout avec plus de soin et d'exactitude que l'on n'en aurait attendu d'un homme transporté subitement du commerce des muses aux intrigues de la cour. Par malheur, un intendant averti de se rendre auprès de lui à un instant fixe, ne crut pas devoir se piquer de ponctualité. Pezay en fut piqué, il se livra à l'indignation; il écrivit une lettre injurieuse et menacante. L'intendant se rendit à la cour, se plaignit, fut accueilli, et le savori fut renversé au milieu de sa course. Un ordre le força de se retirer dans la terre dont il avait pris le nom, où il mourut étouffé, à ce qu'on prétend, par le chagrin. Pezay, lié depuis sa jeunesse avec Dorat, en avait étudié et saisi la manière. Toutes les pièces de poésie qu'il a données sont dans le genre doux et voluptueux. Elles eurent de la vogue lorsqu'elles parurent, soit séparément, soit dans diverses collections périodiques. Auiourd'hui ces fleurs poétiques ont beaucoup perdu de leur fraicheur, et l'on s'apperçoit que quelques-unes sont artificielles. Son principal onvrage est : Zélie au bain, poème en 6 chants, plein de descriptions fleurics, de délicatesse et de tableaux voluptueux. Le plan, dit-on, aurait pu être mieux dessiné, et l'exécution plus

soutenne; ce qu'il y a de certain, c'est que la touche n'en saurait être plus élégante. On a donné en 1792, les Œuvres agréables et morales du marquis de Pezay, en 2 vol. in-12. Outre le poeme dont nous avons parlé, on trouve dans le premier volume, deux ou trois héroïdes, des fables, des chausons et des vers de société. Le second volume est terminé par quelques contes, où il y a plus d'esprit que de naturel. — Des Adieux à la Provence. - Un Essai sur les charmes de la solitude. Cet auteur s'est attaché, dans sa prose, à des objets plus graves, et les a traités du style qui leur est propre. Le plus connu de ses ouvrages en ce genre, est l'Histoire des campagnes de Maillebois en Italie, pendant les années 1745 et 1746,3 vol. in-4°., et I vol. de planches, in-fol. Ce n'est pas à nous qu'il appartient d'en juger le fond; nous dirous seulement que la forme en est méthodique, et la diction pure, qualités précieuses qui ne sont que le partage des bous écrivains. Pezay a donné encore une Traduction en prose, de Tibulle, Catulle, Gallus, 1771, 2 vol. in - 12, peu estimée et tombée dans l'oubli.

PÉZENAS, (Esprit) naquit à Avignon le 28 novembre 1692, et mourut dans cette ville le 4 fevrier 1776. Les jésuites, chez lesquels il entra, le destinèrent aux mathématiques. Il y avait vingt-un aus qu'il était dans cette société, lorsqu'en 1728, il fut pourvu de l'emploi de professeur - royal d'hydrogra phie, à Marseille. Il l'exerça jusqu'à la suppression des galères, en 1749, qu'il n'ent plus d'exercice; l'astronomie devint alors son occupation favorite, jusqu'à la dissolution de sa compagnie. Ou a de lui : La traduction de la Physique de Desaguliers, 2 vol. in-4°; de l'Optique de Smith, 2 vol. in - 4°; des Fluxions, de Maclaurin; de l'Algèbre, du même; du Microscope, de Baker; du Guidedes mathém de Wardo, in-8° Ces traduct. lui ont fait honneur. On a encore de lui: Elémens du pilotage, 1733 et 1754, in-4°. - Pratique du pilotage, 17/1 et 174), in-8°. -Methode du jaugeage, 1742, in-4°. — Théorie et pratique du jaugeage, 1747, in - 8°, reimpr. à Avignon en 1778. -- Astronomie des Marins, 1766, in-8°. - Cinq vol. in-4° de Mémoires de Mathématiques et de Physique, rédiges a l'Observatoire de Marseille, avec Blanchard et la Grange, 1755, et années suivantes. — L'exactitude qu'il a mise dans les Tables de Gardiner, impr. a Aviguon en 1770, les rend preferables à celles impr. en Augleterre. C'est lui qui a nivelé le Canal projeté en

Provence; on en trouve le detail dans l'ouvrage de La-laude, sur les Canaux de navigation.—Il a aussi traduit le Dictionnaire des Arts et des Sciences, de Thomas Dyche, 1753, 2 vol. in-4°.

Pezron, (Paul) né à Hennebon en Bretagne l'an 1639, se fit bernardin en 1661, fut recu docteur de Sorbonne en 1682, régenta ensuite au collège des Bernardins à Paris avec antant de zèle que de succès, sut nommé abbe de la Charmoie en 1697, et mournt en 1706, à 67 aus. La nature l'avait doué d'une mémoire prodigieuse et d'une ardeur infatigable. Son érudition était profonde; mais elle n'était pas toujours appuyée sur des sondemens solides. Parmi les conjectures dont ses ouvrages sont remplis, il y en a quelquesunes d'heureuses, et beaucoup plus de hasardées. On a de lui un savant Traité, intitulé : l'Antiquité des tems rétablie, 1687, in-4°. L'auteur entreprend de sontenir lachronologie du texte des Septante, contre celle du texte hébreu de la Bible; il donne au Monde plus d'ancienneté qu'aucun autre chronologiste avant lui. — Un gros vol. in-4°, 1691, intitulé: Désense de l'Antiquité des tems, contre les PP. Martianay et le Quien, qui avaient artaqué cet ouvrage.-Essai d'un Commentaire sur les Prophètes, 1693, in-12.—Histoire évangélique, confirmée par la judaique et la romaine, 1696, 2 vol. in-12.

— De l'antiquité de la nation et de la laugue des Celtes, autrement appelés Gaulois, 1703, in-8°: livre plein de recherches.

Preffel, (Christian-Frédéric ) jurisconsulte du roi pour les affaires etrangères, né à Colmar le 3 octobre 1726, mort.... est auteur des ouvrages suivans : Abrége chronologique de l'Elistoire du droit public d'Allemague, 1754, in-12; 1759, in-4°; 1767, 2 vol. in-12. — Memoires touchant le gouvernement de la Pologne, 1759, in-12. — Monumenta Boica, 1764-1768, Jo vol. in-4°: c'est un Recueil géneral des chartres de la Bavière, tire des archives de plus de quarante abbayes. — Plusieurs Memoires, doutles principaux sont: Un Essai sur les fimites de la Bavière dans les 10e et 11e siècles. — Histoire des ancieus margraves de Nordgau, on du Haut-Palatinat. — Deux Essais sur les sceaux des ancieus ducs de Bavière, et l'origine de leurs armoiries. — Illustration du Droit public de l'Allemagne, par celui de la Pologne. — Origine et antiquités des fiels de Bavière, etc.

PHÉLIPPEAUX, (Jean) né à Augers, fut précepteur de l'abbe Bossuct, nevendugrand

Bossuet, qui sut depuis évêque de Troyes. Il se trouvait à Rome avec son élève, lorsqu'on y instruisait l'affaire des Maximes des Saints de Fénélon; ce qui lui donna l'occasion de saire la Relation des progrès et de la condamnation du quiétisme en France, 1732, in-12. On peut bien juger qu'il est plus savorable à Bossuet qu'à Fénélou. Phélippeaux mourut le 3 juillet 1708.

Phélippeaux, député à la convention nationale, décapité en avril 1794, (an II) fut un des hommes qui, au milieu de l'effervescence des esprits, du déchainement des passions et de la lutte des partis, sut conserver le courage d'une ame généreuse et sensible, qui ne transige jamais avec le crime. Le sien fut d'avoir osé dire la vérité sur les causes de la guerre de la Vendée; d'avoir dévoilé des forfaits qui fesaient horreur, et démasqué des scélérats protégés par une faction enuemie de l'humanité : rien de plus touchant et en même tems de plus digne d'être transmis, que la magnammité que Phelippeaux manifesta dans son infortune. lorsqu'il fut précipité dans les cachots au milieu des victimes dévouces comme lui à la mort. « Je te conjure, ma tendre » et vertueuse amie (écrivait-» il à sa femme du fond de sa prison) de soutenir le coup qui nous fra; pe avec autant » de calme et de sécurité que » j'en éprouve dans ma nou-» velle demenre : la cause qui " m'a procuré cet acte de ven-» geance, doit élever et agran-» dir nos ames : sois digne » d'elle et de moi, en repous-» sant tonte atteinte de dou-» leur et d'accablement; il » est beau de sonffrir pour la » vérité et la vertu». Son grand caractère se soutint en présence du tribunal de sang qui devait le juger. L'accusateur-public ayant mêlé l'ironie à ses allégations : « Il vous » est permis (dit Phélippeaux avec le ton de la plus grande fierté) de me saire périr; » mais m'outrager..... je vons » le défends ». On doit juger que Phélippeaux ne se dementit point au moment de son supplice; il y marcha, en effet, avec la sérenité de la vertu : on ent dit, en le voyant, qu'une méditation importante et profonde le préoccupait. On a publié, aprés sa mort, ses Œnvres, contenant des Mémoires historiques sur la guerre de la Vendée, imprimé en in-80.

Philander, (Guillaume) né à Châlons-sur-Seine en 1505, fut fait chanoine de Rhodès et archidiacre de St.-Antonin. Il mourut à Tonlouse eu 1565. On a de lui: Un Commentaire sur Vitrave, dont la meilleure édit. est celle de Lyon en 1552.—

Un Commentaire sur une partie de Quintilien.

Philibert, préteur à Landau, mort en 1779, a donné: Hist. des révolutions de la haute Allemagne, 1765. — Le Cri d'un honnète homme en faveur du divorce, 1768, in-12.

Philibert, (Emmanuel Robert de) prêtre, né à Toulouse le 25 mars 1717, mort... est anteur des Annales de la société des ci-devant soidisant jésnites, 1764-65, 4 vol. in-4°.

PHILIBERT, (J. C.) a donné: Introduction à l'etude de la botanique, 3 vol. in-8°, ornés de planches.

PHILIPON-LA-MADELAINE, (Lonis) né à Lyon en octobre 1734, ancien avocat-général au bureau des finances, cour des aides de Besançon; des académ de Besancon et Lyon, attaché aujourd'hni an ministère de l'intérieur, a publié: Modèles de lettres sur différens sujets, Lyon, 1765. — Vues patriotiques sur l'éducation du peuple, ibid, 1783, — De l'education des colleges, Paris, Montard, 1785.—Dictionnaire des Homonymes, Paris, an VII (1799). — Les jenx d'un Enfant du Vaudeville, Paris, an VII. - Plusieurs pièces académiques, notamment un Discours sur le Désir de s'immortaliser, couronné à Besançon.—Un Mêm. couronné à Châlons en 1784, sur les Moyens d'indemniser l'innocence injustement accusée et punie. — Un autre sur les peines capitales, Besançon, 1770, etc. — Diverses pièces pour les petits théâtres, seul ou en societe, tels que Maître Adam; les Troubadours, Gentil Bernard avec Prévôt d'Iray; Chaulieu à Fontenai, avec Segur jeune, etc.

PHILIPPE, de Bonne-Espérance, religieux prémontré, est appellé aussi Philippe de Havinge, nom du village où il était né; et l'Aumônier, à cause de ses abondantes aumônes. Il devint en 1155 abbé de Bonne - Espérance, où il mourut l'an 1172. On a de lui: Des Questions théologiques. — Des Vies et des Eloges de plusieurs saints, et d'autres ouvrages, recueillis à Douai en 1623, in-fol. par le P. Chamart, abbe de Bonne-Espérance.

PHILIPPE DE PRETOT, (Etienne-Audré) né à Paris, censeur-royal, des acad. d'Angers et de Rouen, mourut le 6 mars 1787. Ses ouvrages sont des éditions de quelques auteurs latins, donnés par Coutellier: Essai de géographic, 1748, in-8°. — Analyse de l'Histoire universelle, in-8°. — Le Spectacle de l'Histoire

romaine, 1762, in-8°. — Tablettes géographiq. pour l'intelligence des auciens auteurs, 1755, 2 vol. in-12; ouvrages relatif aux leçons qu'il donnait.

PIA, apothicaire, chirurgien et ancien échevin de Paris. On a de lui : Description de la boëte d'entrepôt pour les secours des noyés, 1776, in-8°. — Détails des succès de l'établissement que la ville de Paris a fait en faveur des personnes noyées, Amst., 1773, et ann. suiv. in-12.

Piales, (Jean Jacques) de Rhodez, un des plus célèbres jurisconsultes en droit canonique, a donné : Traité des collations et provisions de bénéfices, 1753 et années suivantes, 8 vol. in-12. — Traité de l'expectative des gradués, des droits et privilèges des universités et des avantages que l'eglise et l'état en retirent, pour servir de suite au Traité des Collations, 1757, 4 vol. in-12. — Traité de la devolution et des vacances de plein droit, pour servir de suite au Traité des Collations, etc. 1757-58, 3 vol. in-12. — Traité des provisions de cour de Rome à titre de prévention, 1757, 2 vol. in-12.—Traité des commandes et des réserves ou des provisions de benefices pour dérogation à la régle Regularia regularibus, 1759, 3 vol. in-12. — Traité des réparations des églises, 1762, 4 vol. in-12.

PIATT a publié: Traits intéressans de la vie des Hommes illustres de l'ancienne Rome depuis Romulus jusqu'à Auguste, trad. du latin de l'Homont, 2 vol.

PICARD, (Jean) prêtre et prieur de Rillé en Anjou, né à la Flèche, vint de bonne heure à Paris, où des talens supérieurs pour les mathématiques et l'astronomie le firent connaître. L'acad. des sciences l'admit au nombre de ses memb. en 1666. Cinq ans après, le roi l'envoya an château d'Uranibourg, bâti par Ticho-Brahé en Danemarck, pour y faire des observal. astronomiques. Cette course fut très-utile à l'astronomie. Picard rapporta de Danemarck des lumières nouvelles et les manuscrits originaux des observations de Ticho-Brahé, augmentées d'un livre. Ces découvertes furent suivies de plusieurs autres; il observa le premier la lumière dans le vide du baromètre, ou le phosphore mercuriel. Il parcourut divers endroits de la France, par ordre du roi, pour y mesurer les dégrés du méridien terrestre, et déterminer la méridienne de France. Il travaillait avec le célèbre Cassini, son ami et son émule,

lorsqu'il mourut en 1683. Ses ouvrages sont : Traité du nivellement. - Pratique des grands cadrans pour le calcul. Fragmens de Dioptrique. — Experimenta circa aquas effluentes. - De mensuris. - De mensura liquidorum et aridorum. — Abrégé de la mesure de la terre. - Voyage d'Uranibourg, on observations astronomiques faites en Danemarck.— Observations astrouoniques faites en divers endroits du royaume. — La connaissance des tems pour les amées 1679 et suivantes, jusqu'en 1683 inclusivement. Tous ces ouvrages se trouvent dans les toines VI et VII des Mémoires de l'académie des sciences. Il fut un des premiers qui appliquerent le télescope au quart de cercle. Auzout, célèbre mathématicien, ent le premier cette idée heureuse; mais Picard la persectionna tellement, qu'on lui en attribue assez généralement la gloire.

PICARD, (Benoît) capucin, connu sous le nom du P. Benoît de Toul, naquit en cette ville l'an 1680, et mourut en 1720. Il se consacra aux recherches historiques. Nous avons de lui: Une Hist. de la maison de Lorraine, 1704, in-8°. — Une Hist. ecclésiastique de Toul, 1707, in-4°.— Un Pouillé de Toul, 2 vol. in-8°. Ces livres sont mal écrits, et manquent quelque-

fois de critique; mais il y a des choses qu'on ne trouve point ailleurs.

Picard, (Mathurin) curé de Mesnil-Jourdain, diocèse d'Evreux, est auteur d'un livre singulier et rare, intitulé: Le fouet des paillards, ou juste punition des voluptueux et charnels, in-12, Rouen, Vereul, 1623. Cet anteur avait écrit comme Urbain Grandier, et il en eut le sort, mais après sa mort, car on l'exhuma pour le brûler comme sorcier, à Rouen, le 21 août 1647. On peut lire à ce sujet un autre ecrit aussi rare, du P. Esprit Boscroger, capucin, la Piete affligée, etc.

Picard, (Charles-André) mort le 18 mars 1779, a laissé une Lettre de M. à M. sur les monumens d'antiquité, 1758, in-12.— Et un catalogue raisonné du cabinet de Babault, avec Glomy, 1763, in-12.

PICARD, (L. B.) autenr dramat. à Paris, a donné les ouvr. suiv., savoir : au théâtre de la rue Feydeau, le Masque, com. 1791; Encore des Menechines, 1791; les Visitandines, opera, 1791; les Sabines; la Reprise de Toulon; Rose et Anrele; et les Comediens ambulans. — Au théâtre Français : le Conteur ou les deux postes, com. cn 3 actes, 1793; la Moitie du

chemin, avec Duval; la vraie Bravoure; Médiocre et rampant, com. en 5 actes, en vers; le Voyage interrompu, com. en 3 actes en prose; les Amis de collége, com. en 3 actes en vers; les Conjectures, com. en 4 actes en vers ; l'Entrée dans le monde ; com, en 5 actes en vers; les Trois Voisins, coin, en 1 acte en prose. - Au théâtre de la Cité, le Cousin de tout le monde, 1793. - Au théâtre du Vaudeville: Arlequin friand, 1793. — Au théâtre de la rue Favart, avec Duval, Andros et almona, opera en 3 actes, 1793.

PICARD DE PREBOIS, avocat, memb. des ci-dev. acad. de Rouen et de Caen, est auteur d'une Introduction à un seul code de lois, etc. Caen, 1788, 2 vol. in-12.

Picardet, (N.) prieur de Neuilly, membre de l'acad. des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, né en cette ville, mort..... On a de lui: Histoire météorologique, no-zologique et économique pour l'année 1785. (en societé avec Maret) — Observations zon-logiques, physiques et economiques pour les 1er et 2e semestres de 1785. Ces ouvrages font partie des Mémoires de l'acad. de Dijon, 1785.

Picardet, (N.) frère du précédent, conseiller-hons-

raire à la table de marbre du palais à Dijon, sa patrie, de l'académie de la même ville, mort..... a donné, dans les Mémoires de cette académie, année 1785: Journal des Observations du Baromètre de Lavoisier. Il a publié quelques Pièces fugitives de poésie.

Picardet, (Mme.) actuellement Mme. Guyton-Morveau, a traduit du suédois différens ouvr. de chimie, entr'autres: Mém. de chimie de Schéele, tirés des Mém. de l'acad. des sciences de Stockholm, Paris 1785, 2 vol. in-12. — Traité des caractères extérieurs des fossiles, traduit de l'allemand de Werner, 1790, in-8°, etc.

Preart, (François le) docteur de Sorboune, né à Paris en 1504, mort dans la même ville en 1556, a laissé un livre singulier et rare, intitulé: Le Débat d'un Jacobin et d'un Cordelier, à qui aura sa religion meilleure, 1606, in-12.

Pichon, ci-dev. chanoine au Mans, sa patrie, a donné: La Raison triomphante des nouveautés, 1756, in-12.— Traité historique et critique de la nature de Dieu, 1758, in-12.— Cartel aux Philosophes à quatre pattes, ou l'Immatérialisme opposé au Matérialisme, Bruxelles, 1763, in-8°.— La Physique de l'Histoire, ou Considérations générales sur les principes élé-

mentaires du tempérament et du caractère naturel des peuples, la Haye, 1765, in-12. - Mémoire sur les abus du célibat, 1765, in-12. - Memoire sur les abus dans les mariages, Amsterdam, 1766, in-12. — Les droits respectifs de l'Etat et de l'Eglise rappelés à leurs principes, Avignon, 1766, in-12. — Des Etudes théologiques, 1768, in-12. Principes de la religion et de la morale, extraits des ouvrages de Saurin, 1768, 2 vol. in-12. - Sacre et couronnement de Louis XVI, etc. (avec Gobet) 1775, in-1° et in-8°. — Les Argumens de la raison en l'aveur de la religion et du sacerdoce, ou Examen de l'Homme, d'Helvétius, Londres, 1776, in-12.

Pichon, est auteur du Tableau méthodique du Cours d'hist. naturelle, i vol. in-8°.

Picноu, (N.) poète français. né à Dijon, fut assassine en 1631, à la fleur de son âge. Il n'est guères connu que par des ouvrages très-médiocres. Les principaux sont : Les Folies de Cardenio, 1630, in 8°. —Les Aventures de Rosiléon, 1630, in -8°. — L'infidelle Confidente, 1631, in - 8°: pièce qui fut souvent représentée par les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. — Une traduction en vers de la Pastorale de la Filis de Scire 1631, in-8°. — Le cardinal

de Richelieu faisait cas de cette traduction, qui n'est pas pourtant excellente. — L'Aminte, 1632, in-8°; pastorale en vers français. Sa versification est négligée et lâche.

PICOT DE CLORIVIÈRE a donné: La Vie de Louis-Marie Grignou de Montfort, missionnaire apostoliq., 1785, in-12. — Exercices de dévotion à St.-Louis de Gonzague, trad. de l'italien du P. Galpin, 1785, in-12.

Picquenard (J.-B.) a publié: Zoflora, ou la bonne Négresse, anecdote coloniale, 2 vol. in-18, etc.

PICQUET, (Christophe) avocat et censeur-royal, mort le 23 janvier 1779. On a de lui: Hist. de Jonathan Wild, trad. de l'anglais de Fielding, 1763, 2 vol. in-12.

Pidou, (François) plus connu sous le nom du chev. de St.-Olon, envoyé extraordinaire à Gênes et à Madrid, ambassadeur extraordinaire à Maroc, né en Touraine en 1640, mourut à Paris en 1720. On a de lui: L'Etat présent de l'empire de Maroc, in-12, 1694; et les Erénemens les plus considérables du règne de Louis le-Grand, 1690, in-12.

Piépage, (Philpin de ) ci-devant conseiller d'Etat, a publié: Observations sur les lois criminelles de France, 1789, in-4°.

Pierquin, (Jean) fils d'un avocat de Charleville, curé de Châtel dans le diocèse de Reims, mourut en 1742, âgé d'environ 70 ans. Il a écrit sur la Couleur des Nègres, sur l'Evocation des Morts, sur l'Obsession naturelle, sur le Sabat des Sorciers, sur les Transformations magiques, sur le Chant du Coq, sur la Pesanteur de la flamme, sur la Preuve de l'innocence par l'immersion, sur les Hommes amphibies, etc. On a rassemble ses Œuvres physiques et géographiques, Paris, 1744, in-12. Elles offrent des choses singulières et beaucoup d'idées fausses. On a encore de lui: Une Viede St.-Juvin, Nancy, 1732, in-12. — Une Dissert. sur la Conception de J.-C., et sur une Ste.-Face, qu'on a voulu faire passer pour une image constellée, Amsterd. 1742, in-12.

Pierre de Cluni, ou Pierre-le-Vénérable, né en Auvergne, de la famille des comtes de Montboissier, se fit religieux à Cluni. De prieur de Vézelay, il devint abbé, puis général de son ordre en 1121, à l'âge de 28 ans. Ses talens et ses vertus lui méritèrent cette place. Le pape Innocent II vint à Cluui en 1130; Pierre l'y reçut avec magnificence. Ildonna un asyle

à Abailard, qui tronva en lui un ami et un père. Il mourut dans son abbaye le 24 décembre 1156. On a de lui six livres de Lettres, et plusieurs autres ouvrages curieux et intéressans. Pierre - le - Vénérable était un homme d'un seus droit et naturel, d'une charité rare, d'un cœur compatissant. Il était au-dessus de son siècle. Moins éloquent que St.-Bernard, mais d'un caractère plus doux, et d'un esprit plus juste; il défendit son ordre contre les écrits de ce Père, qui reprochait aux religieux de Cluni d'être trop somptuenx en bâtimens, d'avoir une table trop peu frugale, de s'eloigner de quelques pratiques de la règle de St.-Benoît, par exemple, de porter des culottes. Pierre-le-Vénérable répondit à ces reproches, dont quelques-uns étaient minutieux, d'une manière satistaisante. Son Apologie, ainsi que ses autres écrits, se trouvent dans la Bibliothèque de Cluni, publiée à Paris, en 1614, in-fol.

PIERRE DE CELLES, religieux natif de Troyes, abbé de Celles vers 1150, ensuite de St. Remide Reims en 1162, enfin, évêque de Chartres en 1182, mourut en 1187. On a de lui des Lettres, des Sermons, des Traités de morale, et d'autres ouvrages, dans la Bibliothèque des PP., et recueillis par Dom Ambr. Janvier, impr. à Paris en 1671, in-4°.

PIERRE COMESTOR, OU LE MANGEUR, né à Troyes, chanoine et doven de cette ville, puis chancelier de l'Eglise de Paris, compila l'Histoire ecclésiastique, et en sut nommé le maître. On a encore de lui des Sermons, publiés sous le nom de Pierre de Blois, par le P. Busée, jésuite, en 1600, in-4°. On lui attribue Catena temporum. C'est une compilation indigeste de l'Hist. universelle, Lubeck, 1475, 2 v. in-fol.; trad. en français sous le titre de Mer des Histoires, Paris, 1488, 2 vol. in-folio. Pierre Comestor mourut en 1198.

Pierre le Chantre, docteur de l'université et chantre de l'église de Paris, est auteur d'un livre intitulé: Verbum abbreviatum. Il fut imprimé à Mons en 1637, in-4°. L'auteur mourut vers 1197.

Pierre de l'Eglise de Paris, mort en 1200, est auteur de quelques Ecrits, insérés dans la Bibliothèque des PP.; et d'un Traité des Sciences, imprimé à la fin des Œuvres de Robert Pullus, 1655, in-fol.

PIERRE DE BLOIS, ainsi nommé, parce qu'il était né dans cette ville, fut précepteur, puis secrétaire de Guillaume II, roi de Sicile. Appellé en Angleterre par le roi Henri II, il y mourut en 1200. On a de lui des Lettres, des Sermons, et d'autres ouvrages, dont la meilleure édition est celle de Pierre de Goussainville en 1667. Il s'y élève avec tant de force contre les déréglemens du clergé, que les écrivains protestans l'ont souvent cité dans leurs déclamations contre ce corps.

Pierre, moine de Vauxde Cernai, ordre de Cîteaux, au diocese de Paris, a écrit l'Histoire de la guerre des Albigeois, dont il avait éte témoin oculaire. Elle est curieuse et intéressante; mais on peut reprocher à l'anteur d'exagerer les déréglemens de ses ennemis, et de ne rendre pas assez de justice à leurs vertus. Cette Histoire a été imprimée à Troyes en 1615, in-8°, et dans la Bibliothèque de Citeaux, de Dom Tissier. Arnaud Sorbin l'avait traduite du latin en français, à Paris en 1569.

PIERRE DE ST.-ROMUALD, (Pierre Guillebaud) né à Angoulème en 1585, fut d'abord chanoine de sa ville, puis Feuillant, et mourut en 1667, à 81 ans. On a de lui: Un Recueil d'Epitaphes, 2 vol. in-12. — Le Trésor chronologique, 1658, 3 vol. in-fol. — L'Abrégé, en 3 vol. in-12, 1660. —La Chronique d'Ad-

hémar, avec une continuation, 1652, 2 vol. in-12, qui fut censurée par l'archevêque de Paris en 1633. La censure fut supprimée par arrêt du parlement. Tous ces onvrages sont mauvais, et d'un goût même au-dessons du siècle où ils furentécrits.

PIERRE DE SAINT-LOUIS, religieux de l'ordre des Carmes, né à Valréas en Provence en 1626, mourut vers l'an 1700. Il est auteur du poëme de la Magdelaine, chefd'œuvre de ridicule qui parut en 1668, tems où écrivaient les Nicole, les Pascal, les Bossuet, les Boilean, les Racine. La même année vit éclore Andromaque et la Magdelaine. Il serait possible de l'aire un pareil ouvrage par plaisanterie, pargageure, pour montrer l'abus de l'esprit, et la sottise des pointes, et encore ce serait un tour de force extraordinaire; mais ce qui est beaucoup plus plaisant, c'est qu'il ait été fait le plus sérieusement du monde, pour montrer de l'esprit et du talent, et qu'il ait été franchement loué par les confrères et les amis de l'auteur. Voici ce qui donna lieu à ce singulier poeme. Pierre de St.-Loms. dont le nom de famille etait Barthelémi, devint amoureux, à l'âge de 18 ans, d'une demoiselle nommee Magdelaine : il eut la douleur de la perdre par la petite-vérole,

an moment où il était sur le point de l'épouser. Sa mélancolie lui inspira le dessein de se faire dominicain; mais se rappellant que sa chère Magdelaine lui avait fait présent d'un scapulaire quelques jours avant sa mort, il n'en fallut pas davantage pour lui persuader que Dieu voulait qu'il fût carme. Il entra donc dans cet ordre. Le P. Pierre était né avec quelque goût pour la poésie, et il la cultiva dans son nouvel état. Pour sanctifier son travail, il forma le dessein de chanter dans un poeme les actions de quelque saint ou de quelque sainte. Il balanca long-tems entre Elie, qu'il regardait comme le fondateur de son ordre, et Magdelaine, patrone de son ancienne maîtresse. Enfinles reproches que lui fit, dans un songe, sa chère Magdelaine, le déterminerent à célébrer cette sainte. Son poeme lui coûta cing ans deveilles; desqu'il sutacheve, il se rendit à Lyon, où , après quelques traverses, il vint à bout de le faire imprimer. Nous ne citerons de ce poëme qu'un morceau, pour faire connaître ce que peuvent l'esprit et la sottise réunis, Magdelaine, par la seule contemplation de son crucifix, apprend toutes les sciences, et premièrement la grammaire. Elle frémit de voir que, par un cas du tout déraisonnable, l'amour du sauveur lui ait rendu la mort indéclinable, qu'à

force d'être actif il se soit sait lui même passif.

" Tandis qu'elle s'occupe à punir le " lorfait,

» De son tems prétérit qui ne sut » qu'imparsait,

» Tems de qui le futur réparera les » pertes....

» Et le présent est tel que c'est » l'indicatif

» D'un amour qui s'en va jusqu'à 
» l'infinitil....

» Mais c'est dans un degré toujours » superlatif,

» Et tournant contre soi toujours

» l'accusatif;

» Direz-vous pas après qu'ici notre

» ècolière,

» Faisant de la façon est vraiment
» singulière
» Davoir quitté le monde et sa

» D'avoir quitté le monde et sa » pluralité. »

De la grammaire, Magdelaine passe à la versification : elle examine la quantité de ses pechés; elle les trouve sans mesure, sans rime, sans raison, sans nombre, et sans règle, etc. Cepoëme, malgré son extravagance, jouit de l'honneur d'une seconde édition. Le P. de St.-Louis ne vit pas cette espèce de triomphe de sa Magdelaine; il était mort d'une hydropisie de poitrine quelque tems auparavant. Il avait achevé, avant sa mort, nu autre poëme sur le prophète Elie, et il lui avait donné pour titre l'Eliade, La ressemblance de ce nom avec celui d'Iliade, lui paraissait d'un heureux augure pour le succès de son poeme; mais il n'a point paru : les carmes eurent la prudence de le supprimer. Ce rimailleur était aussi le plus grand faiseur d'anagrammes de son tems. Il avait anagrammatisé les noms de tous les papes, des empereurs, des rois de France, des généranx de son ordre, et de presque tous les saints. Il avait la simplicité de croire que la destine e des hommes etait marquée dans leurs noms, et il citait le sien en preuve. Il avait trouvé dans ces deux mots Ludovicus Bartheleini, cette anagramme: Carmelo se devovet; et en francais: Il est du Carmel.

PIERRES, (Philippe Denis) imprimeur, membre de plusieurs sociétés littéraires, né à Paris en 1741, a donné: Corn. Schrevelii Manuale græco lat num, nouv. édition, 1767, in-8°. — Catalogue hebdomadaire, ou Liste alphabétique des livres tant nationaux qu'étrangers, 176\*. - Description d'une nouvelle presse d'imprimeric, approuvee par l'acad. des sciences, 1786, in-4°. — Il a travaille à l'art de l'imprimeric; pour servir de suite à la Coilection des Arts de l'acad. royale des sciences; et il a donné quelques Lettres surson Art, dans dissérens Journaux.

Piet, accoucheur, est auteur de Réflexions sur la section de la symphise du pubis, Paris, 1778, in-8°.

Pierres, de Nimes, de la

ci-dev. acad. de cette ville associé de l'institut national. On a de lui : L'Ecole des Pères, comédie en 5 actes, en vers; et les amis à l'épreuve, comédie en 1 acte, en vers, 1788, in-8°.

PIGANIOL DE LA FORCE. (Jean Aymar de) né en Auvergne d'une famille noble, s'appliqua de bonne heure à la géographie et à l'histoire de France. Pour se perfectionner dans cette étude, il fit plusieurs voyages. Il en rapporta des connaissances qui lui servirent beaucoup pour composer les ouvrages que nons avons de lui. Les principaux sout : Une Description historique et géographique de la France, dont la plus ample édition est de 1753, en 15 vol. in-12.—Description de Paris. en 10 vol. in-12: ouvrage instructif, curieux, intéressant, et beaucoup plus parfait que la Description de Germain Brice. Il est d'ailleurs écrit avec un élégante simplicité. Il en donna un Abrégé en 2 vol. in-12. — Description du château et parc de Versailles, de Marly, etc., en 2 vol. in-12. Elle est agreable et assez bien faite. - Voyage de France, 2 vol. in-12. Liguaniol a aussi travaillé, avec l'abbé Nadal, an Journal de Trévoux, Il mourut à Paris en 1753, à 80 aus. Ce savant etait aussi recommandable par ses mours que par ses lalens.

PIGAULT LEBRUN. Il a donné les pièces suivantes à différens théâtres; savoir : an théâtre de la République : le Pissimiste, comédie, 1789; l'Orphelin, comédie, 1789; la Joueuse, 1789; Charles et Caroline, comédie, 1790; le Marchand provençal, coméd. 1790; l'Amour et la Raison, coméd. 1790; la Mère rivale, coméd. 1791. - Au théâtre de la Cité: Les Feinmes rusées, ou la Journée difficile, com. en 3 actes; les Dragons et les Bénédictines; les Dragons en cantonnement; les Rivaux d'eux-mêmes; le Cordonnier de Damas. - An théâtre Feydeau : Le petit Matelot; le major Palmer; le Cousin et la Cousine. — A l'Odéon : Mendoce. Piganlt Lebrun est aussi auteur de plusieurs romans, parmi lesquels on distingue : L'Enfant du Carnaval, 1792; nouvelle edition, 1796, in-8°, etc.

PIGEAU, avocat, est auteur de la Procédure civile du Châtelet de Paris, et de toutes les jurisdictions du royaume, 1779, 2 vol. in-4°. — Introduction à la procédure civile, exposée par demandes et par réponses, 1784, in-8°.

Pigray, (Pierre) chirurgien ordinaire du roi, né à Paris, se distingua dans l'exercice de son art, tant dans la capitale, qu'à la suite des armées, sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII. Il fut disciple et rival du célèbre Ambroise Paré; mais leur émulation ne fit que resserrer les nœuds de leur amitié et de leur estime réciproques. Pigray a donné en français un Abrégé de chirurgie très-estime, que l'on a joint aux Œuvres de Paré. Pigray mournt en 1613.

Piis, auteur dramatique à Paris, a donné à différens théâtres les pièces suivantes, savoir : au théâtre de la rue Favart, senl, les Solitaires de Normandie, opéra-com. en r acte et en vaudevilles. - Les trois Déesses rivales, ou le double jugement de Paris, opera-com, en 1 acte en vers, melé d'ariettes et de danses, 1788. — La fausse Paysaune, ou l'heureuse inconséquence, com. en 4 actes, en vers, mêlée d'ariettes, 1788.—La suite des Solitaires de Normandie. opera en racte en vaudevilles. 1700. — Les Savoyardes ou la continence de Bayard, fait historique en 1 acte, en prose, mêlé d'ariettes. - Avec Després et Resnier, la Bonne femme, ou le Phénix, parodie d'Alceste, en 2 actes, en vers, mêlée de vaud. 1776.-L'Opera de province, parodie d'Armide, en 2 actes, en vers, mêlée de vaudevilles, 1777. -- Avec Resnier, le Compliment de clôture, donné à la suite des Trois Sultanes, 1778. Au théâtre du Vau-

deville, avec Barré: Cassandre oculiste, ou l'oculiste dupe de son art, com-parade en I acte en vaudev. — Aristote amoureux, ou le Philosophe bridé, opera-com, en 1 acte, en vaud.—Les Vendangeurs, on les deux baillis, divertissement en 1 acte en vaud. -Le Préjugé de la sympathie, ou Cassandre astrologue, com. parade en 1 acte en vaud. 1780. - Les Etremes de Mercure, ou le Bonnet magique, opera com. en 3 actes, en vaud. — La Matinée et la Veillée villageoise, ou le Sabot perdu, divertissement en 2 actes, en vaud.—Le Printems, divert. pastoral, en racte en vaud. Les Amours d'été, divert. en I acte, en vand, 1781. — Le Gateau, opera-com, en 1 acte et en vaud. — Le Mariage in extremis, com. en 1 acte, en vers. — L'Oiseau perdu et retrouvé, ou la coupe des foins, opera-com. en racte en vaud. 1782. — Les Voyages de Rosine, fragmens en 2 actes en vaud. 1783.— Constance, parodie de l'énelope, en 1 acte en vaud. 1784. — Léandre, Candide, en 2 actes, en vaud. 1781. — Les deux porteurs de chaise, comédie parade, en I acte en vaud. 1781. — Les Quatro coins. — La Vallée de Montmorency. — Une journée de Ferney. - Franche et Mont-Mutin. — Alequin bon fils. - Nantilde et Dagobert, com, en 3 actes, en vers, mêlee d'ariettes. - Le Seigneur

d'aprésent, com. en 1 acte en prose.-Les deux Panthéons. en 3 actes en vers, mêlée de vaud. 1781. - Les limosins. opera-com. en 1 acte et vaud. - Le Saint déniché. - Le savetier et le financier.—L'abbé verd. — La Nourrice républicaine, etc. On a encore du même auteur : Les Augustins, contes moraux, 1779, 2 vol. in-12. — La Carlo-Robertiade, ou Epître badine des chevaux, anes et mulets de ce bas monde, au sujet des ballons, Paris, 1784, in-8°. Chansons nouvelles, 1785. nouv. édit. 1788 .- L'Harmonie imitative de la langue française, poëme en 4 chants, 1785, in-12; nouv. édit. 1788, in-8°. — Les Œufs de Pâques de mes critiques, dialogne mêlé de vaud. Paris, 1786, in-8°. - Opuscules divers, 1791, in-12. — Beaucoup de pièces fugitives dans plusieurs recueils.

Pijon, né à Provins, en 1736, y fut conseiller au présidial, et y mourut le 1er novembre 1766. On a de lui la tragedie de Progné; les Muses françaises, première partie, on tableau des théâtres de France, 1764, in-12.

PHATRE DE ROSIER, (François) né à Metz le 32 mars 1756, fut placé d'abord chez un apothicaire, qu'il quitta pour aller chercher des lumières dans la capitale. Il

cultiva l'histoire naturelle ct la physique; et il avait déja acquis quelque célebrité, lorsque la découverte de Mongolfier vint étonner les savans. Le 25 octobre 1783, il tenta un voyage dans les airs avec d'Arlande. Il fit ensuite, en présence du roi de Suède et du prince Heuri de Prusse, différentes autres courses aériennes qui eurent un brillant succès. Il résolut alors d'aller en Angleterre par la voie des airs: il se rendit à Boulogne-surmer, d'où il s'eleva à 7 heures du matin, le 15 juin 1785; mais demi-heure après le leu prit au ballon, et l'aéronaute avec Romain, son compagnon, furent fracassés par la chûte de cette machine plus singulière peut-être qu'utile. Les vertus sociales de Pilatre et son courage, le firent regretter de ses amis. Son mérite comme chimiste, et ses tentatives comme aéronaute. Ini avaient procuré des récompenses et des places : il était pensionnaire du roi, intendant des cabinets de physique, de chimie et d'histoire naturelle de Monsieur, secrétaire du cabinet de Madame, professeur de physique, membre de plusieurs acad, et chef du Musée de Monsieur.

Piles, (Roger de) peintre célèbre, naquit à Clameci en 1635, et mourut en 1709. Nous le considérerons ici comme

homme de lettres, ayant écrit sur son art. On a de lui : Les Vies des peintres, 1715, in-12, et une Dissertation sur les ouvrages des plus célèbres d'entr'eux, 1681, in-12.—Un Abrégé d'anatomie accommedée aux arts de peinture et de sculpture, publié sous le noin de Tortebat, 1667, in-fol. — Des Elémens de peinture-pratique, 1684, in-12. — Une Traduction du poëme de Dufresnoy avec des remarques utiles, 1684, in-12.—Un Cours de peinture par principes 1708, in-12. Il fut à Venise, à Lisbonne, en Suisse, à Madrid, secrétaire d'ambassade d'Amelot, qui avait été son élève, et avec lequel il avant déja voyagé en Italie, uniquement par amour pour les arts et avaut qu'ils fussent l'im et l'autre employés. Le ministre Louvois, instruit de sa sagacité, le fit passer en Hollande avec une commission secre'e pendant la guerre de 1681. Ses ennemis le dénoncèrent au gouvernement hollandais; il fut arrêté et traduit eu prison. Il y porta le goût du travail qui le suivait par-tout, et il y composa ses meilleurs ouvrages. A son retour en France le roi lui donna une peusion, Il voulut suivre encore Amelot, nommé en 1705 autbassadeur en Espagne; mais sa mauvaise santé le força de quitter le pays. Il succomba à ses infirmites quelque tems après.

PILLET, (Fabien) né à Lyon, en octobre 1772, a publié : Un Recueil intitulé : Quelques vers, contes, épigrammes et couplets, I vol. in-12. — Un Examen raisonné et impartial des comediens de Paris, sous le titre de la Lorgnette de spectacles, I vol. in-12, 2e edit.—Il a travaillé à la partie litteraire du journal d'Instruction publique, puis à celle du journal le Déjeuner, supprimé par suite des événemens du 18 fructidor. Il travaille maintenant à la partie dramatique du Journal de Paris. Il a fait jouer au theâtre national un opera en 3 act. (Wenzel on le magistrat du peuple) in-8°.

PIN, (Jean du) moine de Citeaux, dans l'abbaye de Notre-Dame du Vaucelles, près Cambrai, mort en 1372, age d'environ 70 ans, est auteur du Champ vertueux, in 4°, en vers français, imprimé en lettres gothiques et écrit d'un style semblable.

Pin, (Louis Ellies du) né à Paris en 1657, d'une famille ancienne originaire de Normandie, fut elevé avec soin par son père. Il fit paraître, dès son enfance, beaucoup d'inclination pour les belles-lettres et pour les sciences. Apres avoir fait son cours d'humanité et de philosophie au collége d'Harcourt, il embrassa l'état ecclésiastique, et

resut le bonnet de docteur de Sorbonne en 1684. Il avait déjà préparé des matériaux pour sa Bibliothèque universelle des auteurs ecclésiastiques, dont le premier volume parut in-8°. en 1686. Les huit premiers siècles étaient achevés, lorsque la liberté avec laquelle il portait son jugement sur le style, la doctrine et les autres qualités des écrivains ecclésiastiques, déplut à Bossnet, qui en porta ses plaintes à Harlay, archevêque de Paris. Ce prélat obligea du Pin à donner une rétractation d'un assez grand nombre de propositions dont quelques - unes étaient susceptibles d'un sens favorable. L'auteur, en se soumettant à tout ce qu'on voulut, espérait que son onvrage ne serait pas supprimé. Il le fut cependant le 16 avril 1693; mais on lui accorda la liberté de le continuer, en changeant seulement le titre. Cet ouvrage immense, capable d'occuper lui seul la vie de plusieurs hommes, ne l'empécha point de donner au public plusieurs autres écrits sur des matières importantes. L'activite de son genie suffisait à tout. Il était commissaire dans la plupart des affaires de la faculté ; il était obligé de remplir sa chaire de philosophie au collége royal; il travailla pendant plusieurs années au Journal des Savans; il etait le couseil de plusieurs écrivains, fournissant des Mein. aux uns,

donnant des avis aux autres. Malgré cette multiplicité d'occupations, il trouvait encore le moyen de se délasser une partie de la journée avec ses amis. Né avec un caractère facile et sociable, il ne se refusait à personne. La douceur de sa vie fut troublée par l'affaire du Cas de conscience; il fut l'un des docteurs qui signèrent ce cas. Cette décision lui fit perdre sa chaire et le séjour de la capitale. Exilé à Chatelleraut en 1703, obtint son rappel en se retractant; mais il ne put jamais obtenir sa place de professeur royal. Clément XI remercia Louis XIV de ce châtiment, et dans le bref qu'il adressa à ce monarque, il appella ce docteur un homme d'une trèsmauvaise doctrine, et coupable de plusieurs excès envers le siege apostolique. Du Pin ne fut pas plus heureux sous la régence; il etait dans une étroite liaison avec l'archevéque de Cantorberi, et même dans une relation continuelle. On soupçonna du mystère dans ce commerce, et le 10 Sévrier 1719, on fit enlever tous ses papiers. Du Pin mourut la même année, à 62 ans. Vincent, son libraire, honora son tombeau d'une pierre de marbre, avec une épitaphe de la composition du célèbre Rollin. Les principaux ouvr. de ce laborieux écrivain sont : Bibliothèque des auteurs ecclesiastiques, contenant l'histoire de leur vie, le catalogue, la critique, la chronologie de leurs ouvrages, tant de ceux que nous avons, que de ceux qui se sont perdus, le sommaire de ce qu'ils contiennent, un jugement sur leur style, leur doctrine, et le dénombrement des différentes édit. de leurs ouvrages, en 58 vol. in-8°; réimpr. en Hollande en 10 vol. in-4°. - Une édit. de Gerson, en 5 vol. in-fol. — Traité de la puissance ecclésiastique et temporelle, in-8°. — Hist. de l'eglise en abrégé, en 4 vol. in-12.—Hist. profane, 6 vol. in-12. Cet ouvrage et le précédent, faits à la hâte, manquent d'exactitude. - Bibliotheque universelle des historieus, 2 vol. in-8°, suivant le plan de sa Bibliothèque ecclésiastique, qui n'a pas été achevée. -Hist. des juis depuis J. C. jusqu'à present, 1710, en 7 vol. in-12. C'est l'ouvrage du ministre Basnage, que du Pin s'appropria en y faisant quelques changemens. — De antiqua ecclesia disciplina, in,4°. -Liber psalmorum cum notis, in-8°. — Traité de la doctrine chrétienne et orthodoxe, 1 vol. in-8°, qui était le commencement d'une théologie française qui u'a pas eu de suite.—Traité histor, des excommunications, in - 12. -Methode pour étudier la théologie, in-12, réimpr. en 1769, avec des augm. et des correct. par l'abbé Dinouart. - Une

édit. d'Optat de Milève, Paris, 1700, in-fol.

Pinart, (Michel) né à Sens vers 1660, mort à Paris en 1717, s'appliqua avec ardeur à l'étude de l'Hist., des langues, des antiquités et de la bibliographie. Ses succès lui meritèrent une place dans l'acad. des inscript. Le recueil de cette société savante offre divers Mém. de cet auteur. Sa Dissertat. sur les Bibles hébraiques est estimée, pour l'exactitude et les bonnes recherches qu'elle renferme.

Pinçau, médecin à Niort, a donné: Mém. sur le danger des inhumations précipitées, 1776, in-8°.

PEINCHESNE, (Etienne Martin de) était neveu de Voiture; mais, quoique poète, il n'herita pas de sa reputation. Il y a 2 vol. in-4°. de ses poésies, auxquelles on ne songe que quand on lit ces deux vers de Boileau:

« D'un Pinchesne in-quarto, Do-» dillon étourdi,

» A long-tems le teint pâle et le » cœur alladi.»

PINEAU, (Séverin du)
Pinœus, mort à Paris en 1619,
doyen des chirurgiens du roi,
était de Chartres. Il fut trèsexpert dans la lithotomie. On
a de lui: Discours touchant
l'extraction de la pierre de la

vessie, 1610, in-8°. — Traité de Virginitatis notis Leyde, 1641, in-12. Celui-ci est estimé des gens de l'art, qui le recherchent.

PINEAULT, (Pierre-Olivier) ci-devant avocat à Paris, a traduit les ouvrages suivans : Relation abrégée, concernant la république que les jésuites ont établie dans les provinces d'outre - mer qui dependent de l'Espagne et du Portugal, (du portugais) de Dom Carvalho, 1758, in-12. - Recueil des pièces pour servir d'addit. à l'ouvr. précéd., 1758, in-12. - Réflexions d'un Portugais sur le Memorial des jésuites au pape Clément XIII, (de l'italien ) 1758, in-12. - Maniseste du roi de Portugal, 1759, in-12. - Jugement du conseil souverain, chargé par le roi d'instruire le procès des jesuites, (du portugais) 1759, in-12. — Lettres royales de S. M. très-fidèle, 1759, in-12. - Suite du Recueil des Décrets apostoliques, 1760, in-12. - Arrêts des inquisiteurs contre le P. Malagrida, 1761, in-12. — Lettres de B. Charles Borroniee, 1762, in-12. - La nonvelle Philosophie dévoilée, et pleinement convaincue de lèse-majesté divine et humaine, 1770, in-12. — Traité du pouvoir des évèques, (du portugais) de Pereira, 1771, in-8°. - 11 a encore donné une édition des Lois ecclésiastiq par d'Héricourt, considérablement augmentée, 1772, in-fol.

PINEL, (Philippe) médecin, a donné: Institutions de médecine-pratique, trad. de l'anglais, de Cullen, 1785, 2 vol. in - 8°. — G. Baglivi Opera omnia medico practica et anatomica; nouv. édition, Mundis innumeris expurgatam notis illustravit et præfatus est, 1788, 2 vol. grand in 8°. — Traité physico-philosoph, sur l'aliénation mentale, on la Manie, Paris, I vol. grand  $in-8^{\circ}$ .

PINET, (Antoine du) seigneur de Noroy, vivait au 15e siècle. Besançon était sa patrie. Il fut attaché à la religion protestante. La Conformité des Eglises réformées de France, et de l'Eglise primitive, Lyon, 1564, in-8°; et les notes qu'il ajouta à la traduct. française de la Taxe de la chancellerie de Rome, qui fut imprimée à Lyon en 1564, in-8°, et réimprimée à Amsterd. en 1700, in-12, décèlent les sentimens qui l'animaient pour son parti. Sa traduct. de l'Hist. natur. de Pline, impr. à Lyon en 1566, 2 vol. in-folio, et à Paris en 1608, a été beaucoup lue autrefois. Pinet a encore mis au jour les Plaus des principales forteresses du monde, Lyon, 1564, in-fol.

taire du musée de Paris, né à Lyon, mort à Versailles en 1795, âgé de 60 ans. On a de lui des traductions de plusieurs ouvrages italiens et anglais, écrits d'un ton qui annonce une plume facile et heureusement exercée. Ses Dissertations, qui out pour objet la politique, l'administration des finances, l'agriculture, le commerce, lui ont mérité un rang honorable parmi les écrivains utiles de ce siècle. Voici la liste de ses productions : Traité des vertus et des récompenses, pour servir de suite au Traité des délits et des peines, trad. de l'italien du marq. Hyac. Dragonetti, Paris, 1768, in-12. — Conseils d'une mère à son fils, qui est sur le point d'entrer dans le monde, traduit de l'italien, de Mme, la duchesse Piccolomini Petra di Vasto Girardi, 1769, in-12. - Essai sur la peinture, traduit de l'italien du marq. Algaratti, 1769, in-12. — Traité des violences publiques et particulières; avec une Dissertation sur les devoirs des magistrats, trad, de l'italien de Mx. Murena, 1769, in-12. -Poëme sur les Abeilles, trad. de l'italien de Ruccellai; avec un Traité sur l'éducation des Abeilles, par le traducteur, 1770, in-8°. Puis sous le titre: Traité complet de l'éducation des Abeilles, préc. du Poëme italien de J. Ruccellai, imité Pingeron, (J.-C.) secré- de Virgile, sur les mêmes

Insectes, Amsterdam, 1781, in-12. - Vies des Architectes ancieus et modernes, traduit de l'italien de Milizia, 1771, 2 vol. in-12. — Voyages dans la partie septent, de l'Europe, par Jos. Morshal, pendant les années 1768 et 1770, trad. de l'anglais d'après la 2e édit, 1776, in-8°. — Description de l'île de la Jamaïque, trad. de l'anglais, 1782, in-12. — Le Manuel des gens de mer, 178\*. - L'art de faire soimême des ballons aërostatiques, Paris, 1783, gr. in-86. - Lettres de l'abbé Sestini. écrites à ses amis en Toscane pendant le cours de ses Voyages en Italie, en Sicile et en Turquie, etc., traduites et enrichies de notes, 1789, 3 vol. gr. in-8°. — Description d'une machine électrique, construite et perfectionnée par Cathberson, traduite de l'anglais, 1-90. — Il a publié le Journal de l'Agriculture, du Commerce, des Arts et des Finances, 1778; - et il a donné beaucoup de Mémoires sur des sujets économiques, et sur plusieurs Machines, dans différens Journaux.

Pingolan ou Puyguillon, (Aymeric de) poète proveuçal, mort vers 1260, fit diverses pièces ingénieuses, mais si satiriques, qu'elles lui attirérent de facheuses affaires. On a de lui un poëme intitulé: Las Angueyssas d'amour. Pétrarque l'a imité.

PINGRÉ, (Alexandre Guy) chanoine-régulier, et bibliothéc. de Ste.-Géneviève, astronome, géographe de la marine , membre de la ci-devant acad. des sciences de Paris. de plusieurs sociétés savantes et de l'institut national pour l'astronomie, naquit à Paris le 14 septembre 1711, et y mourut le 1ermai 1796 (an IV). Des sa plus tendre jeunesse, le desir d'apprendre, et la justesso de ses jugemens, firent concevoir les plus heurenses espérances. Jaloux de profiter de ces dispositions précoces, ses parens l'envoyèrent au collège de St.-Vincent de Senlis. Ce fut dans cette école, que le jeune Pingré annonça, par l'activité de son esprit, par la facilité de son travail, et par un amour de l'etude, que ses maîtres se virent obligés plusieurs fois de modérer, que la nature avait formé en lui un homme destiné à reculer les bornes des connaissances humaines. En 1727, il entra dans la congrégation des chanoines-réguliers de France. La vie laboriouse et retirée qu'il y menait, fut bientôt troublée par les querelles religieuses du tems; il fut enveloppé daus les persécutions que le gouvernement fit éprouver, en 1745, à beaucoup d'hommes savans et vertueux, et obligé de se soustraire par la fuite à plusieurs lettres-de-cachet, que ses ennemis avaient eu

le crédit d'obtenir contre lui. Les sciences eurent la gloire de l'arracher aux persécutions qu'il éprouvait. Un des premiers anatomistes de ce siècle (Lecat) ayant connu le mérite de Pingré, tronva le moven d'arrêter le cours et l'effet des ordres arbitraires. Il le fit recevoir, en qualité d'astronome, membre de l'académie qu'il avait sondée, et il eut le bonheur de rendre aux lettres et à la philosophie, un homme dont les traverses et les chagrins auraieut peutêtre fletri pour jamais les rares talens. Pingré, jaloux de justifier le choix que l'on avait fait de lui, étudia l'astronomie à l'âge de 38 aus; et des-lors cette science, à laquelle son génie était particulièrement propre, obtint sur toutes les autres une présérence marquée. Son premier travail, fut le calcul de l'éclipse de lune arrivée le 23 décembre 1749. Après cette opération, il executa le calcul le plus pénible, auquel un astronome puisse se livrer, en entreprenant un Almanach nautique, pour donner aux navigateurs la facilité d'observer les longitudes, par le moyen de la lune, en les dispensant de la partie la plus difficile, qui est celle des calculs qu'exige cette méthode. Bientôt Pingré s'ouvrit une nouvelle carrière, celle du calcul des cometes. La détermination des orbites comé-

taires est, comme l'on sait, le problême le plus difficile de l'astronomie. Malgré l'embarras de ces sortes d'opérations, Pingré calcula un nombre considérable d'orbites de comètes, comme ou peut le voir dans l'immense ouvrage de sa Cométographie, qui parut en 1784, 2 vol. in-4°. En 1760, le passage de vénus sur le disque du soleil, qu'on attendait pour le 6 juin 1761, engagea les puissances et les académies à envoyer des astronomes dans les différentes parties du Monde. Pingré fut chargé d'aller dans la mer des Indes, et il choisit sa position à l'île Rodrigue. La relation de ce voyage, quant aux observations astronomiques, est imprimée dans les Mém. de l'acad. des sciences. En 1766, Pingré contribua à la perfection du savant ouvrage, intitulé: l'Art de vérifier les dates. Lacaille avait calculé les éclipses de 1900 ans pour la première édition; Pingré soumit ces éclipses à de nouveaux calculs, dans la seconde édition donnée par D. Clément, Il enchérit même sur les travanx de son collégue, en calculant les éclipses de 1000 aus avant l'ère vulgaire. On trouve ces calculs dans le 42° vol. des Mem. de l'acad. des inscriptions. En 1767, Courtanvaux entreprit de vérifier les horloges marines de Leroy; Pingré l'accompagna en Hollande, et publia l'année

Suivante I vol. sur ce voyage. Il fut encore choisi par l'acad. des sciences, en 1769 et 1771, pour faire d'autres voyages utiles aux progrès de la navigation et de l'astronomie. Celui appellé Voyage de l'Isis, du nom du vaisseau sur lequel il était, a été un des plus importans pour la géographie. Pingré travailla à la redaction qui en sut publiée en 1773, 2 vol. in-4°. Il eut également part à la rédaction, qui parut en 1778, 2 vol. in-4°, du second voyage, appellé Voyage de la Flore. Les services que Pingré avait rendus anx sciences et à la marine, déterminèrent le gouvernement à le nommer astronome - géographe à la place du savant Delisle. En même-tems, sa congrégation le nomma chancelier de l'université, et bibliothécaire de Ste. - Géneviève. Elle lui avait fait construire un observatoire en 1755, et lui avait procuré tous les instrumeus qui pouvaient lui être nécessaires. Ces récompenses ne firent qu'augmentersonardeur pour l'étude. Il travailla à la traduction de plusieurs voyages espagnols; et en 1786, il publia celle des astronomiques de Manilius, et d'autres poètes latins. Pingrés'était occupé depuis long-tems d'une Histoire de l'Astronomie du 17e siècle; il reprit en 1786 cet ouvrage, qu'une longue suite de travaux avait interrompu; il rédigea les maté-

riaux nombreux qu'il avait recueillis, et l'ouvrage fut terminé en 1791. On lui doit la construction de plusieurs cadrans : celui qu'il fit à la Halle-au-Bled en 1764, rappellera toujours le souvenir de ce savant modeste. Pingré s'était toujours intéressé aux progrès des sciences et des arts: aussi son ame fut-elle profondément affligée dans ces jours de deuil et de consternation, où des hommes savans et vertueux étaieut traînés au supplice. Il eut le bonheur d'échapper à la proscription générale; et lorsque le gouvernement confia à des savans le soin d'élire parmi les artistes et les hommes de lettres, les membres qui devaient composer l'institut national, il fut choisi pour la classe de l'astronomie, et ce choix fut universellement applaudi. La séauce du 6 floreal au IV fut la dernière à laquelle il assista. Le lendemain il éprouva une grande faiblesse; le 8, la fievre se déclara, et il succomba quatre jours après, à l'âge de 84 ans et quelques mois, sans avoir perdu un instant ni sa présence d'esprit, ni sa douceur, ni sa tranquillité ordinaire. Pingre était né bon, simple, tolérant; jamais la jalousie n'eut accès dans son cœur : aussi jouit il, pendant toute sa vie, d'un avantage que peu d'hommes de lettres out partagé : il n'eut pas d'ennemis, et il fut cons-

tamment aimé et estimé des savans, sur-tout de ceux qui suivaient la même carrière que lui. On a de Pingré les ouvr. suiv.: Etatdu Ciel, 1754, 1755, 1756 et 1757. — Projet d'une Histoire astronomique du 17º siècle, la Haye, 1756, in-4°. — Memoire sur la Colonne de la nouvelle Hallean - Bled, 1764, in - 8°. -Mémoire sur le choix et l'état des lieux, où le passage de Venus du gjuin 1769, pourra être observé avec le plus d'avantage et principalement sur la position géographique des iles de la mer du Sud, 1767, ibid. in-4°; puis sous le titre: Memoire sur les découvertes faites dans la mer du Sud avant les derniers voyages des anglais et des français autour du Monde, In à l'acad, des sciences, 1766—1767, ibid. 1778, in-4°. — Cométographie, on Traité historique et théorique des comètes, ibid. 1783-34, 2 vol. in-4°. — Il a publié: Mémoires de l'abbé Arnaud, 1756, 3 vol. in-4°. - Géographie en vers artificiels du P. Buffier, 11º édit. 1781, in-12. — Il a eu part aux Voyages de Borda, de Courtanyaux et de Fleurica, à l'Art de verifier les dates, et au Calendrier républicain; il a donné beaucoup de Mémoires dans la Collection de l'academie des sciences, et un Journal de Trevoux, 1762-1766.

Pinière. (C. A. B.) On a

de cet écrivain: Histoire géuérale de la marine, 3 vol.— Un poëme en 3 chants, sur l'influence politique des semmes.— Une Ode dithyrambique, sur les jeux du champ de Mars.— Un poëme intitulé: la Fête des Adieux.— Des Elegies.—La Satire du siècle.

Pinon, (Jacques) conseiller au parlement de Paris, sa patrie, se distingua dans le barreau par ses lumieres et son intégrité, et sur le théatre littéraire, par ses connaissances prolondes et variées, et sur-tout par son talent pour la poésie. On a de lui: Un poeme de anno Romano, qu'il dédia au roi Louis XIII, et un autre concernant la suite chronologique des empereurs romains en Orient et en Occident, depnis Jules-César jusqu'à Maximilien I. Ce poète historien mourut doven des conseillers en 1641. Les édit. de ses poésies sont de Paris, 1615 et 1630, in-4°. Il ent un fils, de même nom que lui, chanoine de l'eglise de Paris, qui cultiva aussi la poésie latine. On a de lui entr'autres livres : Paraphrase des Pseaumes de la pénitence.

PINS, (Jean de) conseillerclerc au parlement de Toulouse, puis évêque de Rieux en 1523, ambassadeur à Venise et à Rome, mourut à Toulouse, sa patrie, l'an 1537. On a de lui: Les Vies de Ste-

Catherine de Sienne, de Philippe Beroalde, son maître, en latin, l'une et l'autre imp. à Bologne en 1505, in-4°. De Vità Aulica, Toulouse, in-4°. -- De claris Fæminis, Paris, 1521, in - fol. — Sti. Rochi Vita , Paris , in-4° .--Son Eloge, avec quelques unes de ses Lettres à François Ier et à Louise de Savoie, régente, a été publié à Avignon en 1748, in-12. Il écrivait en latin avec élégance et politesse, et il mérita qu'Erasme, bon juge, dit de lui: Potest inter Tullianæ dictionis competitores numerari Joann. Pinus.

PINSONNAT, (Jacques) né à Châlons-sur-Saône, professeur d'hébreu au collégeroyal, mourut en 1723, âgé de 70 ans. On a de lui: Une Grammaire hébraïque.—Des Considérations sur les mystères, les paroles et actions principales de J. C. avec des prières.

PINSSON, (Jean de la) mort en 1678, s'est fait connaître par quelques ouvrages historiques. Le premier parut en 1650, sous ce titre: le vrai Etat de la France; c'est une description du gouvernement à cette époque. Le second'est le Recueil des priviléges des officiers de la maison du roi, qui parut en 1645. Il y joignit, en 1649, 1650 et 1652, des états de la maison du roi, de la reine, etc. Enfin, en 1664,

il publia in-tol., un Traité de la connétablie et maréchaussée de France.

Pinsson, (François) né à Bourges, d'un professeur en droit, mort à Paris en 1691, à 85 ans, sut regardé comme l'oracle de son siècle, sur-tout pour les matières bénéficiales, auxquelles il s'appliqua particulièrement. Les ouvr. qu'il a laissés sur cette matière, prouvent combien il y était versé. Les principaux sont: Un ample Traité des Bénéfices, commencé par Antoine Bengy, son areul maternel, eélèbre professeur à Bourges; imprimé en 1654-— La Pragmatique-Sanction de St. Louis, et celle de Charles VII, avec de savans eommentaires, 1666, in-fol. — Des Notes sommaires, sur les Indults accordés à Louis XIV par Alexandre VII et Clément IX, avec une Prél'ace historique, et quantité d'Actes qui forment une collection utile.—Traité des Régales, 1688, 2 vol. in-4°. avec des Instructions sur les matières bénéficiales. Pinsson a travaillé à la révision des Œuvres du savant de Mornac , et de celles de du Monlin.

PÍNTEVILLE CERNON, (de) a douné: Nouveau Dictionnaire géographique de France, 1792, in-12.

PIPELET, (Constance Dathéis) née à Nantes, a donné;

Sapho, opéra joué en 1794, et dont Martini a fait la musique: imprimé. — Une Epître adressée aux femmes, pour les engager à cultiver les beaux - arts; imprimée. -Une pièce de poésie contre les dissentions des gens de lettres; imprimée. - De petits vers de société; imprimés.— Un grand nombre de Pièces fugitives; impr. dans différens recueils. - L'Eloge de Sedaine. lu au lycée des arts, ainsi que d'antres rapports sur différens objets, lus an même lycée; impr. — Camille, drame en 5 actes et en vers, joué au théâtre de la République.

Piron, (Alexis) naquit à Dijon en 1689, et mournt à Paris en 1773. Piron passa les premières années de sa jennesse dans la dissipation et les plaisirs. Ce fut pendant cette époque de sa vie qu'il fit cette ode trop fameuse dont chaque vers outrage la pudeur; le scandale qu'elle produisit à Dijon l'obligea à quitter cette ville. Il se rendit à Paris où il resta dix ou douze ans inconnu. Il s'y soutint en faisant le métier de copiste. Il fut ensuite secrétaire de M. de Bellisle, et d'un financier, qui, en lui dictant des lettres, ne soupçonnaient pas qu'ils possédaient un homine de génie. Piron chercha ensuite des ressources dans la carrière peu glorieuse de l'opéra-comique, et ce sut par les conseils de Crébillon, son compatriote, qu'il osa travailler pour le théâtre français. La comédie des Fils ingrats, dont il a depuis changé le titre encelui de l'Ecole des pères, lut son premier essai dramat., et cette pièce n'eut qu'un succès médiocre : ce n'est pas que le sujet ne sut très-digne du théâtre, et peut-être, en ce sens, supérieur à celui de la Métromanie; mais les gens de goût ne lui pardonnerent pas de l'avoir défiguré par un rôle de paysan, très déplacé dans une action noble, et plus encore par le personnage ridiculement imbecille de l'auditeur des comptes. L'étrange disparate de ce mauvais comique, avec les situations intéressantes placées dans l'ouvrage, prouve que Piron, en homme dont le goût était peu sûr, s'était laissé séduire par l'exemple de quelques novateurs, qui avaient introduit ce genre bâtard, cet insipide mélange de la bouffonnerie et du pathétique, genre qui a dénaturé enfin, parmi nous, la vraie comédié, et qui a fini par nous donner des monstres sous le nom de drames. Piron crut se dédommager de la médiocrité de son premier succès, en se retournant du côté de la tragédie; mais ce nouveau début fut encore moins heureux. Dans la tragédie de Callisthène, on lui reprocha d'avoir avili le personnage d'Alexandre, en le

représentant comme un insense, uniquement possédé de la manie de se faire rendre par ses sujets, les honneurs divins; et sacrifiant à cette fureur le philosophe Callisthène; caractère qui, par le stoïcisme de la philosophie, n'est guère plus intéressant que l'autre : car, selon le précepte d'Horace, si vis me flere, dolendum est, un personnage impassible peut exciter, pendant quelques momens, une froide admiration, mais n'inspire ni la terreur, ni la pitié; et par conséquent n'est point propre à la tragédie. Piron ne nous paraît pas avoir été plus heureux dans Cortès: les cœurs toujours favorables aux opprimés, ne lui pardonnèrent pas d'avoir voulu détourner, sur les farouches vainqueurs du Mexique, l'intérêt qu'on prend si naturellement au malheur des américains. Voltaire s'était bien gardé de faire une pareille faute, en traitant le sujet d'Alzire. D'ailleurs, en dégradant le caractère de Montézume, jusqu'au point de le rendre meprisable, Pirou ne nous parait pas avoir relevé celui de Cortès : il en fait urie espèce de chevalier errant qui n'a cherché un nouveau monde, et qui ne s'est signalé par des exploits inouis, que pour plaire à une froide Elvire, à qui ou ne prend aucun intérét. On trouve dans la tragédie de Gustave les mêmes défauts et les mêmes

beautés; mais cette pièce, le plus heureux des essais tragiques de Piron, s'est conservée sur la scène, par la foule de situations intéressantes dont elle est, pour ainsi dire. surchargée: cette abondance est, sans doute vicieuse, parce que dans un sujet borné par la règle des 24 heures. elle ne peut manquer de blesser la vraisemblance; mais le public pardonue aisément une faute rachetée par de grands effets. Observous encore que dans cette trag., le personnage de Gustave est très-noble et très-bien soutenu; ceux d'Adélaïde et de Léonore sont placés dans des situations dont il résulte un intérêt pressant : c'en est assez pour trouver grace, même aux yeux de la critique. Si la versification pêche, comme celle des autres, par l'harmonie, ce défaut, peu sensible pour la multitude; et qui n'est guère remarqué que par les connais. seurs, ne saurait nuire à l'effet de la représentation. Jusqu'à présent, on n'apperçoit dans Piron qu'un homme né avec beaucoup d'esprit et de talens, qui lutte, avec plus ou moins d'avantage contre les difficultés de sou art. Il n'avait eu, dans la carrière des Corneille, des Racine, des Voltaire, des Crébillon, aucun de ces succès assez marqués pour lui donner l'espoir d'être jamais compté parmi les ému≂ les de ces hommes de génie. Cette gloire l'attendait dans un geure, plus difficile peutêtre : un seul ouvr. lui assura l'honneur d'être au 1er, rang des successeurs de Molière: ce fut son immortelle Métromanie. Ce sujet semblait donner si pen de matière, qu'on a peine à concevoir, même en lisant l'ouvrage, comment l'auteur a pu trouver dans son esprit assez de ressources pour le finir. Piron dit, avec modestie, dans sa préface, qu'entre les mains de l'auteur du Misantrope, cette pièce, sans être ni plus longue, ni moins regulière contiendrait une fois plus et mille fois mieux. Nous peusons qu'à cet égard il ne s'est pas rendu justice, et qu'il a tiré de sa pièce tout ce que Molière lui-même cût été capable d'en tirer. Par sa Métromanie, Piron à acquis le droit d'être placé dans l'infiniment petit nombre de ceux qui out soutenu, dans ce siècle, la gloire du siècle, dernier. Il eût augmenté sa réputation, s'il avait en autant de goût que de talens; mais, son éducation négligée, ne lui avait pas permis de perfectionner, autant qu'il l'aurait pu, cette qualité rare et précieuse, saus laquelle on n'a, pour aiusi dire, que des accès de génie : il sentait lui-même que cette qualité lui manquait; aussi avait-il l'habitude de dire, comme pour s'en venger, que le goût menait au café, et que

le génie seul conduisait à l'immortalité. Il se dissimulait que le génie, éclairé par le goût, y conduit plus sûrement encore et plus honorablement. Le mépris, on du moins l'indifférence que Piron paraissait avoir pour le talent qui l'a distingué, peut avoir contribué encore à le tenir éloigné du haut degré de réputation auquel il serait parvenu. Il faut aux grands artistes un peu d'enthousiasme pour soutenir leur émulation; et certainement, Racine, Boileau, Molière, ne se seraient jamais permis de parler avec légèreté d'un art qui devait les rendre immortels. La nation qui s'enorgueillit aujourd'hui de leur gloire, ue leur aurait point pardonné cette petite vanité, qui consiste à vouloir paraître supérieur au taleut même qui nous honore. Les pièces fugitives de Piron n'ajouteraient que peu d'éclat à son nom; mais on connaît de lui quelques contes pleins de verve et de gaieté, qui méritent d'être conservés, quoiqu'ils n'ayent point la naiveté piquante des contes de Lafontaine. On sait qu'il a fait aussi d'excellentes épigrammes, et c'était un de ses principaux talens. Ce qui est singulier, c'est qu'avec cette facilité dangereuse de faire des épigrammes très-mordantes, et de s'en permettre beaucoup; il a en l'avantage de ne point passer pour méchant. Il les composait et les recitait avec une gaieté franche, qui les lui faisait pardonner. Roussean, avec un extérieur moins enjone, une physionomie moins ouverte, excita plus de haine par les siennes; il en devint la victime; mais ne serait-ce pas aussi parce qu'il avait eu des succès plus marqués, plus répétés, et que par conséquent il avait plus souvent hamilié l'envie? On sait qu'une ode licencieuse, échappée à la jeunesse de Piron, lui ferma les portes de l'academie; il fut d'autant plus sensible à cette exclusion, qu'il fut à portée de voir long-tems ces mêmes portes s'ouvrir à des gens de lettres qui n'avaient pas ses taleus. Un mérite que Piron portait dans la société, et dont on ne peut guère se former une idee sans l'avoir connu, c'est l'abondance de traits, de saillies, de contes joyeux, d'épigrammes piquantes, dout il savait animer la conversation: personne n'a en plus que lui de ces bonnes fortunes soudaines, qu'on appelle bons mots; tous ceux qui out eu l'avantage de vivre avec lui, attestent manimement cette profusion d'esprit et de gaieté quisemblait inepnisable: tous ont peine a croire ce qu'ils en ont vu. La comparaison d'un feu d'artifice bien servi, n'en donnerait qu'une idée imparfaite. Rien n'est plus rare que

cette alliance d'un génie mâle et robuste avec cet esprit du moment, de l'a-propos, qu'une expression familiere caractérise assez bien, en le nommant de l'esprit en argene comptant. Plein du sel de Rabelais et de l'esprit de Swist, toujours neuf, toujours original, il n'est point d'homme qui ait fonrai un plus grand nombre de traits à recueillir. Nousen citerons quelques-uns qui feront connaître son tour d'esprit et son caractère. La Semiramis de Voltaire ne fut pas fort bien accueillie à la 1<sup>re</sup>, représentation, L'auteur trouvant Piron dans les foyers, lui demanda ce qu'il pensait de sa pièce? Je pense, répondit celui-ci, que vous voudriez bien que je l'eusse faite... Fernand-Cortèz, tragédic de Piron, ayant fait désirer quelques changemens à la première representation, les comédiens députèrent le Grand à l'anteur, pour lui demander quelques corrections. Piron se gendarma au mot de corrections. L'acteur insista, en citant l'exemple de Voltaire, qui corrigeait ses pièces an gre du public. Cela est different, répondit Piron, Voltaire travaille en marquetterie, et je jete en bronze. Si cette réponse n'est pas modeste, il faut convenir qu'elle est energique. Il se croyait, si-non superieur, du moins egal à Voltaire. Quelqu'un le félicitant d'avoir sait la dernière 194

comédie de ce siècle, il répondit, avec plus de franchise que de modestie : Ajoutez, et la dernière tragedie. On connait les vers dans lesquels il dit:

« En deux mots voulez-vous dis-» tinguer et connaître

» Le rimeur dijonais et le parisien? » Le premier ne lut rien, et ne vou-» lut rien être ;

L'autre voulut tout être, et ne fut » presque rien ».

On voit par ces différens traits, que Piron avait assez d'amour propre. Ce qui servait à le nourrir et à lui saire penser qu'il etait au-dessus du plus celebre de ses contemporains, c'est que la gaieté originale qu'il portait avec lui, fit pendant long-tems préferer sa société à celle de Voltaire, d'ailleurs trop vif, trop sensible et trop epineux. Mais ceux qui ont rapporté les plaisanteries dont sa conversation étincelait, auraient dû donner des saillies de table pour ce qu'elsont, et rayer celles qui étaient ou indécentes ou insipides. Telle chose a fait rire le verre à la main, qui devient froide lorsqu'on la répète, surtout si en la répétant on veut lui donner de l'importance. Quoi qu'il en soit, l'ingénuité maligne de Piron sut encore une des canses qui l'exclurent de l'acad. franç. : Je ne pourrais, disait-il, faire penser trente - neuf personnes comme moi, et je pourrais encore moins

penser comme trente-neuf. Il appellait très injustement cette compagnie celebre, les invalides du bel esprit, et cependant il avait travaillé plus d'une fois pour avoir ces invalides. Une chute qu'il fit quelque tems avant sa mort, en précipita l'instant. Il s'était fait lui-même cette épitaphe, qui tient de l'épigramme:

« CI GÎT PIRON QUI NE FUT RIEN, » Pas même académicien. »

Il eut, pendant plusieurs années, une compagne donce et pleine d'esprit comme lui, et aucun éponx ne remplit mieux les devoirs de son état. Le recueil de ses ouvrages parut en 1776, en 7 vol. in-8°. et 9 vol. in-12. Les principaux sout: l'Ecole des pères, coinedie jouee en 1728 sous le titre des Fils ingrats. — Calisthenes, trag., dont le sujet est tiré de Justin. - L'Amant mysterieux, com.—Gustave. trag. — Fernand-Cortez, trag. - La Métromanie, com. -Les Courses de Tempé, pastorale ingénieuse.—Des odes, des poemes, des contes, des épigrammes. Les préfaces dont il a accompagne ces differentes pièces, se sont remarquer par des choses pensées, neuves et plaisantes, par des expressions heureuses et des tours naits; mais on y.desirerait un style plus pur, plus noble, et moins de jargon. Il ne sallait pas d'ailleurs surcharger le public de 7 vol., il y en a au moins 5 de trop. A l'exception de la Métromanie, de Gustave, des Courses de Tempé, de quelques odes, d'unevingtained'épigrammes, de 3 ou 4 contes, de quelques épîtres, tout le reste est plus ou moins médiocre. Cette édit. trop volumineuse, qui est due à Rigoley de Juvigny, prouve l'amitié de l'éditeur pour l'auteur, mais elle ne fait pas honneur au goût du premier.

Piron, (Jacques) est auteur de Recherches sur différens points de physique, 1778, in-12. — D'une Ode sur la naissance de M. le Dauphin, 1781, in-8°.

Piroux, architecte à Nancy, a publié: Moyens de préserver les édifices des incendies, d'empêcher les progrès des flammes, Mémoire qui a remporté le prix de l'acad. de Nancy, 1782, in-8°. — Mém. sur le sel et les salines de Lorraine, qui a remporté le prix de la même académie, Nancy, 1791, in-8°.

Prsan, (Christine de) née à Venise vers l'an 1363, n'était âgée que de 5 ans, lorsque son père, qui était conseiller du roi Charles V, la fit venir en France. Sa beauté et son esprit la firent rechercher par un grand nombre de personnes de distinction. Le

mérite d'un jeune gentilhomme de Picardie, nommé Etienne Castel, obtint les suffrages du père et le cœur de la fille, qui lui donna sa main à l'âge de 15 ans. Une maladie contagieuse ayant emporté cet éponx en 1389, à 34 ans; Christine, âgée seulement de 25 ans, fut accablée d'un grand nombre de procès. Elle se consola de sa mauvaise fortune par l'étude, et elle composa un grand nombre d'ouvrages en vers et en prose. Ils lui acquirent l'estimo de plusieurs princes, qui eureut soin de ses enfans, et qui lui firent des gratifications. Charles VI lui en accorda une considérable. On a d'elle: Les Cent hist. de Troye en rimes, petit in-fol. sans date. — Le Trésor de la cité des dames, Paris, 1497, in-fol.—Le chemin de longue étendue, trad. par Jean Chaperon, Paris, 1549, in-12. — Une partie de ses poésies a été imprimée à Paris en 1549, in-12. Les autres se trouvent en manuscrit dans la bibliothèque nationale et dans d'autres bibliothèques. Elles respirent la naïveté et la tendresse. L'ouvrage en prose qui lui a fait le plus d'honneur, est la Vie de Charles V, qu'elle composa à la prière de Philippe le Bon, duc de Bourgogue. Cette Vie se trouve dans le 3º vol. des Dissert. sur l'Hist. ecclésiastique de Paris, par l'abbé le Bouf, qui a écrit la vie de cette femme illustre. On trouve son portrait à la tête de son livre intitulé: La Cité des dames et dans divers manuscrits; mais la plus parfaite de toutes ces miniatures, selon Boivin, est celle qui se trouve dans le manuscrit, 7395 de la bibliothèque nationale, et dont il donne une description détaillée.

Piscator, (Jean Fischer) surnommé théologien allemand, enseigna la théologie à Strasbourg, sa patrie. Son attachement au calvinisme l'obligea de quitter cette ville, pour aller professer à Herborn. Il mourut à Strasbourg en 1546. On a de lui: Des Commentaires sur l'Ancien et le Nouveau Testament, en, plusieurs vol. in-8°.— Amica collatio de Religione cum C. Vorstio. Goudæ, 1613; in-4°.

Piston, (Victor) de Marseille, a publié: Observat. météorologiques et raisonnées depuis 1708 jusqu'en 1772, faites à Marseille et en divers endroits, 1777, in-4°.

PITARD, (Jean) normand, premier chirurgien de Saint-Louis, de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel, fonda le collége ou la communauté des chirurgiens de Paris, et en dressa lesstatuts en 1260. Sous ce rapport, il doit tenir une place distinguée parmi les bienfaiteurs de l'humanité.

Cet homme estimable mourut vers l'an 1311.

Pithois, (le P.) minime de la province de Champagné, et grand prédicateur, s'étant dégoûté de son état, se retira à Sedan, où il embrassa la religion protestante; il y fut avocat et professeur de philosophie, et y mourut en 1676, à 85 ans. Il est auteur de l'Apocalypse Méliton, ou Révélation des mystères Cénobitiques, 1668, in-12. C'est un onvrage satirique contre les moines, extrait de l'ouvrage de M. le Camus, evêque du Bellay, intitulé : De l'Ouvrage des moines.

Pitnon - Curt, (l'abbé) mort en 1780, est auteur de l'Histoire de la noblesse du Cointat Venaissiu, 1743, 4 v. in-1°, intéressante pour les familles qui la composent.

Pithou, (Pierre) d'une famille noble, originaire de Normandie, naquit à Troyes en 1539. Il ent pour maître en littérature Turnèbe, et Cujas en jurisprudence. Arrive à Paris, il ne tarda pas à acquerir la plus grande celebrite, qu'il partagea avec Loisel, son ami intime et son compagnon d'etude. Après avoir exercé, l'un la place de procureur-général, et l'autre celle d'avocat-general d'une chambre de justice en Guyenne,

ils vinrent reprendre les fonctions d'avocats dans la capitale, où ils échappèrent, par leur prudence, aux horreurs de la St. Barthelemi, Pierre Pithon, s'etant fait catholique, prit part aux affaires publiques, et contribua au rétablissement d'Henri IV dans Paris. Il lui rendit le service non moins important de couvrir la Ligue de ridicule, par la satire Menippée, à laquelle il eut beaucoup de part. Cet homme célèbre mournt le 1er novembre 1596, à pareil jour qu'il était né en 1539. Voici la liste de ses ouvrages : Un Traité des libertés de l'Eglise gallicane : dont la meilleure édition est celle de Paris, 1731, 4 vol. in-fol. Cet onvrage a rendu le nom de Pithou immortel: c'est le seul, avec les Arrêtés du premier président Lamoignon, qui, sans être sorti des mains d'un législateur, ait en, par la seule autorité de la raison, force de loi devant les tribunaux. — Un grand nombre d'Opuscules, imprimés à Paris en 1609, in-4°. — Des éditions de plusieurs Monumens anciens, dont la plupart regardent l'Hist. de France. - Des Notes sur différens auteurs profaues et ecclésiastiques. — Un Commentaire sur la contume de Troyes, in-4°. - Plusieurs antres ouvrages sur la Jurisprudence civile et canonique. Pithou a aussi enrichi la république des lettres, de quelques au-

tenrs anciens, qu'il a tirés de l'obscurité, comme Phèdre, et les Nouv. de Justinien. Il était l'oracle de la France, et sou nom pénétra dans les pays etrangers. Ferdinand, grandduc de Toscane, l'ayant consulté sur une affaire importante, se soumit à son jugement, quoique contraire à ses intérêts. Les lecteurs, qui seront curieux de connaître plus en détail les qualités de l'esprit et du cœur de ce bon citoyen, et de ce digne magistrat, pourront consulter sa Vie, publiée à Paris en 1756, 2 vol. in-12, par Grosley, avocat à Troyes sa patrie. On y trouve des recherches intéressantes, et les agrémens dont ce sujet était susceptible.

Pirnov, (Franç.) frère du précédent, naquit à Troyes en 1544. Nommé procureurgénéral de la chambre de justice, etablie sous Henri IV, contre les financiers, il exerça cette commission avec autant de sagacité que de désintéressement. Rendu ensuite à son cabinet, il fit des découvertes ntiles dans le droit et dans les belles-lettres. Ce fut lui qui trouva le manuscrit des Fables de Phèdre, qu'il publia, conjointement avec son frère. Cet homme, d'une vertu rare et d'une modestie exemplaire, mourut en 1621 , à 77 aus , regrette de tous les bons citoyens. Il eut part à la plupart des ouvrages de son frère; et il s'ap-

pliqua particulièrement à restituer et à éclaircir le Corps du Droit canonique, impr. à Paris en 1687, 2 vol. in-fol., avec leurs corrections. On doit encore à François Pithon: La Conférence des lois romaines avec celles de Moise, 1673, in-12. - L'édition de la Loi salique, avec des notes. - Le Traité de la grandeur, Droits du Roi et du Royaume de France, in - 8°, aussi précis que savant. - Une édition du Comes Theologicus. -- Observationes ad Codicem, 1689, in - sol. - Antiqui Rhetores Latini, Rutilius Lupus, Aquila Romanus, Julius Rufinianus, Curius Fortunatianus, Marius Victorinus, etc. Paris, 1599; redonnés par Capperonier, à Strasbourg, in-4°. La Vie de Pierre Pithou, par Grosley, dont nous avons parlé dans l'article précédent, contient aussi celle de François: on lit l'une et l'autre avec intérét.

PITHOU, est auteur d'un Abrégé de la vie et des travaux de Mirabeau, suivi de son Testament, de son Oraison funèbre, et de son Epitaphe, 1791, in-8°. On a encore de lui: Le Plaisir prolongé, et le Retour de l'Abeille dans sa ruche, 1791, in-8°.

PITHOUD. On a de lui: Idée de l'éducation du cœur, ou Mannel de la jeunesse, par un Père de famille, Paris, 1777, in-12.

PITOT, (Henri) d'une samille noble du Languedoc, uaquit à Aramont, diocèse d'Usez, le 29 mai 1695, et y mourut le 27 décembre 1771, à 76 aus. Il apprit les mathématiques sans maître, se rendit à Paris en 1718, et y lia une étroite amitié avec l'illustre Réaumur: il y sut reçu, en 1724, de l'acad. royale des sciences, et parvint en pen d'anuées au grade de pensionnaire. Outre une grande quantité de Mémoires, imprimés dans le Recueil de cette compagnie, il donna en 1731, la Théorie de la manœnvre des vaisseaux, I vol. in-4°: ouvrage excellent, qui fut traduit en anglais, et qui fit admettre l'auteur dans la société royale de Londres. En 1740, les états-généraux du Languedoc le choisirent pour leur ingénieur en chef, et il sut en même tems inspecteur-général du canal de la jonction des deux mers. Cette province lui est redevable de beaucoup de monumens qui attesteront son génie à la postérité. La ville de Montpellier manquait d'eau; Pitot fit venir de trois lieues deux sources qui fournissent 80 pouces d'eau; elles arrivent sur la magnifique place du Peyrou, et de la elles sont distribuées dans toute la ville; cet ouvrage étonnant fait l'admiration de tous les étrangers. Le maréchal de Saxe était le protecteur et l'ami de Pitot, qui avait enseigné à ce héros

les mathématiques. Ce savant fut decoré en 1754 de l'ordre de St.-Michel. Pitot était un philosophe - pratique, d'une probité rare, et d'un désinteressement égal à sa probité. Il était membre de la société royale des sciences de Montpellier. Son Eloge fut prononcé, en 1772, à l'acad. royale des sciences de Paris par Fouchi, alors secrétaire.

PITRA, auteur dramatique à Paris, a donné à l'Opéra: Andromaque, tragéd., 1781.

Apollon et Daphné, pastorale en 1 acte, 1781.

PITTON, (Jean-Scholastique ) docteur en médecine d'Aix en Provence, mort en 1690, a donné : Les Eaux chaudes d'Aix, 1678, in-8°. -Annales de l'Eglise d'Aix, avec des Dissertations historiques contre de Launoy, Lyon, 1668, in-4°. — Histoire de la ville d'Aix, 1666, in-fol, mal écrite et sans ordre. — Sentimens sur les Historieus de Provence, Aix, 1682, in-12. Cet ouvrage est le plus estimé, parce que Templery, auditeur des comptes d'Aix, l'a mis en état d'être lu.

PLACE, (Pierre de la) né dans l'Augoumois, fut successivement avocat, conseiller, et enfiu premier président de la cour-des-aides en 1553. Il fut tué en 1572, à la Stabarthelémi. On a de lui des

Commentaires de l'état de la religion et de la république; depuis 1556 jusqu'en 1561, in-8°, 1566; et quelques livres de piété, comme l'Excellence de l'Homme chrétien, 1581, in-12. A la tête se trouve une Vie de la Place, par P. de Farnace.

PLACE, (Josué de la) ministre protestant à Nantes, ensuite profess. de théologie à Saumur, où il mourut en 1655, à 59 ans, avait une opinion qui lui était particulière sur l'imputation du péché d'Adam: elle fut condamnée dans un synode de France, sans que l'auteur eût été ouï. Ses Œuvres ont été réimprimées à Francker en 1699 et 1703, en 2 tom. in-4°.

PLACE, (Pierre - Antoine de la ) secrétaire-perpétuel de l'acad. d'Arras, né à Calais en 1707, mort au mois de mai 1793. On doit à cet estimable et laborieux écrivain, les ouvrages suivans : Essai sur le goût de la Tragédie, 1738, in-8°. — Oronoco, ou le Prince nègre, Paris, 1740, in-12; nouv. édit. 1768, in-12, -Le Théâtre anglais, Londr. 1745—1748, 8 vol. in-12.— Venise sauvée, tragédie en 5 actes, traduite de l'anglais, d'Otway, la Haye, 1747, in-8°; nouv. edit. 1782, in-8°. -Jeanne d'Angleterre, trag. 1748, in-8°. — Le véritable Ami, ou Histoire de David

Simple, trad. de l'anglais de Fielding, 1749, 2 vol. in-12; nouv. édit. Genève, 1782, 2 vol. in-12. - Mémoires de Cécile, par M11e. Guichart, revus, 1751, 4 vol. in - 12; nouv. édition, Rouen, 1788, 2 vol. in-12. — Histoire, de Tom Jones, on l'Enfant trouvé, imitation de l'anglais de Fielding, Amsterdam, 1750, 4 vol. in-12; 4e édition, 1767, 4 vol. in-12. - L'Orpheline anglaise, on Hist. de Charlotte Summers, trad. de l'anglais, Amsterd. 1753, 4 vol. in-12; nouvelle édition, 1771, 1793 et 1800. 4 vol. in-12. -Thomas Kenbrook, trad. de l'anglais, 1754, 2 vol. in-12. —Les Erreurs de l'amourpropre, traduit de l'anglais, 1754,3 vol. in-12; nouv. édit. Paris, 1776, in-8°.—Calliste, ou la belle Peuitente, tragéd. en 5 actes, la Haye, 1750, in-12. - Adèle, comtesse de Ponthieu, tragédie, la Haye, 1759, in-12. — L'Epouse à la mode, comédie en 3 actes et en vers, 1760, in-12. - Les Désordres de l'Amour, ou les Etourderies du chev, de Brières, 1768, 2 vol. in-12; nonv. edition, 1774, in-12. Lydia, ou Mémoires de mylord D\*\*\*, trad. de l'anglais, Paris, 1773, 4 vol. in-12. -Lettres à milady \*\*\*, et autres Œuvres melées, tant en prose qu'en vers, 1773, 3 vol. in-12. - Le Veuvage trompeur, 177\*, in-8°. — Jeaune Gray, traged. 1781, in 8°. - Theatre,

1772; nouv. édition, 1783, in-8°. - Recueil d'Epitaphes sérieuses, badines, satiriques et burlesques, 1783, 3 vol. in-12. — Les deux Mentors, traduction libre de l'anglais, Amsterd. 1784, 2 vol. in-12. — Pièces intéressantes et peu commes, pour servir à l'histoire et à la littérature, en partie tirées d'un manuscrit de Duclos, 1785-90, 8 vol. in-12. — La nouvelle Ecole du monde, on Recueil de nouv. Quatrains, 1787, in - 8°. — Collect, de Romans et Contes, imités de l'angl., corr. et revus de nouveau, 1788, 8 vol. in.8°. - Anecd. modernes, histor. et françaises, relatives aux circonstances présentes, avec quelques poésies légères, 1789, in-8°. Hermippus redivivus ou le Triomphe du sage sur la vieillesse et le tombeau, trad. de l'augl. du doct. Cohauseu, Paris, 1789, 2 vol. in-8°. — Lettre a M. Cérutti, sur les prétendus prodiges et faux miracles employés dans tous les tems pour subjuguer les peuples, 1790, in-80; 2º leitre, 1790, in-8°; 3e lettre, 1791, in -8°. — Les forfaits de l'intolerance sacerdotale, on calcul modéré de ce que les herésies, les pratiques pretendues pieuses, l'ambition et la cupidité, tant des papes que du clerge, out produit de victimes humaines dans la chretienté, par le seu lord\*\*\*, 1791. — Le Valere Maxime français, livre classique, pour servir à l'éducation de la jeunesse et de l'adolescence française, 1792, 2 vol. in-8°. — Il à publié le Mercure français en 1762 et 1764; il a travaillé à la Bibliothèque des Romans, et il a fourni des pièces de poésie à l'Almanach des Muses.

PLACE, (Pierre-Simon de la) ci-dev. de l'acad. des sciences, aujourd'hui memb. du sénat conservateur, de l'institut national et du bureau des longitudes, est auteur de la Théorie du mouvement et de la figure elliptique des plauètes, 1784, in-4°. — De la Théorie des attractions des sphéroïdes et de la figure des planetes, 1785, in-4°. - De l'Exposition du système du monde, 1796, 2 vol. in-8°; 2º édit. in-4º. - D'un Traite de mécanique céleste, en 2 vol. in-4°. - Et de beaucoup de Méin, dans le recueil de l'acad. des sciences.

Placette, (Jean de la) né à Pontac en Béarn, l'an 1639, d'un ministre protestant, mourut à Utrecht en 1718. Il exerça d'abord le ministère en france, mais après la révocation de l'édit de Nantes, en 1683, il se retira en Dancmarck et de-là en Hollande. On a de lui un grand nombre d'ouvrages de morale, qui l'ont fait regarder comme le Nicole des protestans. Les principaux sont : Nouveaux

Essais de morale, 6 vol. in-12.-Traité de l'orgueil, dont la meilleure édit. est celle de 1600.—Traité de la conscience. — Traité de la restitution. - La communion dévote, dont la meilleure édit. est celle de 1699. — Traité des bonnes œuvres en général.—Traite du serment, in-12. — Divers: traites sur des matières de conscience, in-12. — La Mort des justes, in-12.—Traite de l'aumône, in-12.-Traité des joux de hazard, in-12. -La morale chrétienne abrégée, dont la meilleure édit. est celle de 1701, in - 12. — Béflexions, chrétiennes sur divers sujets de morale, in-12. — De insanabili ecclesiæ Romanæ septicismo, dissertatio, 1685, ou 1696, in-4°.— De l'autorité des sens contre la transsubstantiation, in-12. -Traité de la loi divine. 4 tomes in-4°. - Dissertation sur divers sujets de théologie et de morale, in-12. Il fut du nombre des protestans qui réfutèrent Bayle. Il publia contre lui une réponse à deux objections sur l'origine du mal, et sur le mystère de la Trinité, 1707, in-12, et un Eclaircissement pour servir de suite à cette réponse, 1709, 1/1-12.

Plaid a donné un Cours de Mathématiques, en 3 vol. in-8°. en 1759.

PLANEAU. (REY de ) On lui

doit: Traité sur la culture de la pomme de terre, Meaux, 1786, in-4°. — Traité sur la culture des turneps, 1786, gr, in-4°. — Description d'une machine hydraulique, 1786. — Traité sur les moyens simples de composer un engrais des plus économiques et des plus avantageux, 1786, gr. in-4°. — Description et explication d'une machine simple, pour battre les grains, 1786, in-4°.

PLANCHE, (N. le Fêvre de la) avocat du roi à la chambre du domaine, puis conseiller d'honneur au bureau des finances et à la chambre du domaine, mournt à Paris en 1738, dans un âge assez avance. Nous avons de lui un ouvrage posthume qui a paru en 1765 à Paris, en 3 vol, in-4°, sous ce titre: Mémoires sur les matières domaniales, ou Traité du domaine, avec des notes par Lorry.

PLANCHER, (Dom Urbain) né dans le diocèse d'Augers, bénédictin, mort à Dijon, l'an 1750, âgé de 83 aus, est quiteur de l'Histoire du duché de Bourgogne. Il en donna 3 vol. in-fol 1741-1748. Le 4° parut après sa mort.

Plane, (J. M.) a publié: Physiologie morale, ou l'art de connaître les hommes sur leur physionomie, ouvrage

doit : Traité sur la culture de lextrait de celui du célèbre la pomme de terre, Meaux, Lavater, 2 vol. in-8.

·PLANQUE, (Franc.) docteur. en médecine, né à Amiens en 1696, mort en 1765, est auteur de quelques ouvrages qui ont fait honneur à son savoir: Chirurgie complete, 'suivant le système des modernes, en 2 vol. in-12 : traité élémentaire, dont les chirurgieus conseillent la lecture à leurs élèves.—Bibliothèque choisie de médecine, tirce des ouvrages périodiques, tant français qu'étrangers : cette collection curieuse, continuée et achevée par Goulin, forme 9 vol. in-4°, ou 18 vol. in-12. —La traduction des Observations rares de médecine et de chirurgie, de Vander-Wiel, 1758, 2 vol. in-12. Planque dirigea diverses éditions d'ouvrages de médecine et de chirurgie, et les enrichit de notes.

PLANTAVIT DE LA PAUSE, (Jean) né dans le diocèse de Nîmes, d'abord calviniste et ministre à Béziers, ensuite catholique et évêque de Lodève, était savant dans les langues orientales. On a de lui: Chronologia præsulum Lodovensium, Aramont, 1634, in-4°. — Un Dictionnaire hebreu, Lodève, 1645, 3 vol. in-fol. Il mourut en 1651.

PLANTERRE, acteur à Paris, mort en l'an VIII, (1800) a

donné: Midas au Parnasse.—
Agnés de Châtillon, opéra
heroïque à grand spectacle en
3 actes et en vers, 1792, in 8°.
— Les deux Hérmites, opéra
en 1 acte, 1793, in 8°.— La
Famille indigente.— Le jour
de l'An, ou les Etrennes.—
— Les Dévotes, ou la triple
Vengeance, com. en 3 actes.
— Le Cimetière, on les Charlatans.— Le Bailli coeffé.—
La Tentation de Saint-Antoine, etc.

PLANTIN, (Christophe) ne à Mont-Louis près de Tours en 1514, savant et célèbre inprimeur du 16e siècle, se retira à Auvers, pour exercer son art. Les dépenses qu'il avait faites pour se procuterles plus beaux caractères, et les plus savans correcteurs, montaient à des sommes immenses. On prétend même qu'il employait des caractères d'argent. Une riche bibliothéque ajoutait à l'admiration des étrangers. Le detail des ouvrages sortis de ses presses serait trop long. Cet homine illustre mourut en 1589, âgé de 75 aus, après avoir amassé de grandes richesses, dont il se servit pour honorer les sciences, et aider les savans. Il avait plus de réputation en qualité d'imprimeur, qu'en qualité d'homme de lettres, quoique ce dernier titré ne put pas lui erre refuse.

PLATIÈRE, (Sulpice Imbert)

de la ) membre des académies d'Arras et d'Orleans, est auteur des ouvrages suivans : Invention des Globes aërostatiques, Paris, 1784, in-8°. — - Galerie universelle des Hommes qui se sont illustrés dans l'Empire des Lettres, des grands Ministres, et des Femmes célèbres, ornée de leurs portraits, 1787: onvrage qui a paru par cahiers. — Fastes de l'Ordre de Malte, in-fol. - De l'influence de l'Ordre de Malte sur le Commerce français, 1792, in-8°,

PLANCHET, (J.-C. VINCENT) né à Nîmes en 1755, membre de l'acad, de Nîmes, de la société royale des antiquités de Londres, physicien correspondant de la société ci-dev. royale de Paris, est auteur de la partie physique et littéraire de la Topographie Nîmoise, couronnee par la société de médecine de Paris. — De plusieurs Mémoires et Articles de Physique, Chimie et Economie, impr. dans les Journaux. — De plusieurs grands Rapports à la première législature, (sur les ordres de chevalerie, Malte, les Congrégations séculières, etc.) tous imprimés.

PLEINSCHESNE, (Regnard) aucien capitaine d'infanterie, a donne au theâtre de la rue Favart: Le Jardinier de Sidon, com. en 2 actes, mêlée

d'ariettes, 1768, in-8°. — Le Mal-entendu, comédie en 3 actes, en prose. — Berthe et Pépiu, comédie. — Plusieurs autres Pièces représentées en société.

PLÉLO, (Louis - Robert-Hippolyte de Brenan, comte de) colonel d'un régiment de sou nom, né en 1699, est cet ambassadeur de France en Dannemarck, à jamais célèbre par sa mort glorieuse, arrivee devant Dantzick en 17312, à ce sieze mémorable, ou Stanislas, roi de Pologne, prêt à tomber entre les mains des Saxons et des Russes, leur échappa, déguisé en paysan, à travers mille dangers. Le comte de Plelo joignait à des sentimens héroiques, l'étude des belles lettres et de la philosophie. Il avait recueilli, dans la bibliothèque, qui a passé au duc d'Aiguillon, son gendre, tout ce qu'il y a de plus curieux sur le Nord. Il cultivait même la poésie avec succès. On a de lui diverses Pièces legères, très-ingénieuses et tres-piquantes, repandues dans differens Recueils, dont la plus étendue est une Idylle, naive à la-fois et pleine de finesse, sous ce titre: La manière de prendre les oiseaux. Elle se trouve dans le Porie-seuille d'un homme de goût, 3 vol. in-8°.

Pressis, (Claude du) avocat au parlement de Paris,

natif du Perche, mourut en 1681. On a ses Œuvres en 2 vol. in - folio, contenant ses Traités sur la Coutume de Paris, ses Consultations, etc. avec des notes de Claude Berroyer et d'Eusèbe de Laurière, Paris, 1754, 2 vol. in-fol.

Pressis, (Dom Toussaint-(Chretien du ) parisien, d'abord oratorien et ensuite bénédictin de la congrégation de St.-Maur, mort à St.- Denis en 1764, est auteur des ouvr. suivans : Histoire de la ville et des seigneurs de Coucy, Paris, 1728, in-4°. - Hist. de l'Eglise de Meanx, 1731, .2 vol. in-4°. - Description de la ville d'Orléans, 1736, in-8°. - Description de la Haute-Normandie, 1740, 2 vol. in-4°. - Histoire de Jacques II, 1740, in - 12. - Nouvelles Annales de Paris, 1753, in 4°. - Des Lettres et des Dissertations dans le Journal de Trévoux et le Mercure de France. Dom Duplessis avança dans son Hist. de Meaux, comme un fait presque certain, que l'art de sabriquer les titres était un vice universel dans le 11e siècle, qui infectait presque toutes les abbayes; les corps de villes, les communautés, et les cathédrales mêmes. Cette assertion lui attira une foule de critiques et de tracasseries.

Pleuvri, (Jean-Olivier) prêtre, On a de lui: Discours

sur la gloire des heros, 1747, in-12. — Examen de cette question: Nous naissons poètes, nous nous formons orateurs. 1747, in-12. — Panégyrique de St.-Louis, 1757, in-4°. — Histoire, antiquités, et description de la ville et du port du Hâvre-de-Grâce, 1765, in-12; nouv. édit. 1769, in-8°. — Sermons sur les mystères et sur la morale, 1778, in-8°. - Sermons de morale, et Panégyriques, 1780, in-12. - Tables chronologiques des principales époques, et des plus mémorables événemens de l'Hist. universelle, 1787, in -24.

PLINGUET, ingénieur, a publié: Traité sur les réformations et aménagemens des forêts, avec une application à celles d'Orléans et de Montargis, 1789, in-8°.

PLISSON, (M<sup>me</sup>.) sagefemme à Paris, nèe à Chartres en décembre 1727. Elle a donné: Ode sur la naissance du duc de Bourgogne.—Stances sur la naissance du duc d'Aquitaine, 1753.— Réflex. critiques sur les écrits qu'a produit la question sur la légitimité des naissances tardives, 1765, in-8°.

PLUCHE, (Antoine) abbé, né à Reims en 1688, mort en 1761, après avoir exercé différentes places en province, se rendit à Paris, où il donna des lecons de géographie et d'histoire. Produit sur ce théàtre par des auteurs distingués. son nom fut bientôt célèbre, et il soutint cette célébrite par ses ouvrages. Il donna successivement au public : Le Spectacle de la Nature, en 9 vol. in-12. Cet ouvrage est instructif, malgré la diffusion, à laquelle l'auteur s'est laissé entraîner. Pluche avait fort bien recueilli les notions qu'on avait de son tems, sur la physique et l'histoire naturelle, et il les avait puisées dans les meilleures sources. Si le tems a ameué des connaissances nouvelles, on ne lui doit pas moins savoir gré, d'avoir contribué à faire naître parmi nous le goût d'une science utile. — Histoire du Ciel, en 2 vol. in-12. On trouve dans cet ouvrage deux Traités, indépendans l'un de l'autre. Le premier contient des Recherches sur l'origine du Ciel poétique. C'est presque une mythologie complète, sondée sur des idées simples et ingénieu ses. Le second et destiné à l'Hist. du Ciel, ou du moins des Philosophes. Outre une diction noble et arrondie, on y trouve une érudition qui ne fatigue point.—De Linguarum artificio, ouvrage qu'il a traduit sous ce titre : La Mecanique des langues, in-12. Il y propose un moyen plus court pour apprendre les langues: c'est l'usage des versions, qu'il voudrait substituer à celuidesthêmes, etses réflexions sont aussi judicieuses que bieu exprimées. — Concorde de la Géographie des différens ages, Paris, 1764, in-12: ouvrage posithume très-superficiel, mais dont le plan décèle l'homme d'esprit. — Harmonie des Pseaumes de l'Evangile, ou traduct des Pseaumes et des Cantiques de l'Eglise, avec des notes relatives à la Vulgate, aux Septante et au texte Hébreu.

PLUQUET, (Franc.-André) naquit à Bayeux le 14 juillet 1713. Après ses études, il entra dans l'état écclésiastique, et dut béaucoup à la bienveillance de Choiseul, archevêque de Cambray, qui lui donna un canonicat dans sa cathédrale. S'étant fixé à Paris Pluquet fut professeur d'histoire au collége Royal. Dèslors, il ne pensa plus qu'à la composition des ouvrages, par lesquels il s'est fait connaître, Il se lia avec des homines de lettres, qui jouissaient d'une grande reputation; mais il n'en adopta ni les idées, ni les systemes. Il avait beaucoup de caractère, et rien ne pouvait le seduire. On lui reprochait un peu de durete; ce qui arrive, pour l'ordinaire, aux hommes éloignes de toute flatterie, et ne cédant jamais aux opinions du moment. Attaqué d'apoplexie, il mourut presque subitement le 18 septembre 1790. Nous avons de

lui : Examen du fatalisme, 3 vol. in-12', 1757. Il remonte à son origine, en suit les progrès, 'et en l'ait voir toute l'absurdité. Il y démontre ensuite qu'une intelligence infinie à tout créé librement, et que l'homme est affranchi de la nécessité à laquelle il avait cru tout soumis. Cet ouvrage, d'un profond métaphysicien, est aussi bien écrit que fortement raisonné. - Mémoires pour servir à l'Histoire des egaremens de l'esprit humain, on Dictionnaire des hérésies. etc. 1762, 2 vol. in 8°. La ire partie de cet ouvrage, est un excellent Discours, qui contient une histoire, suivie, des principes generaux, et des causes générales des égaremens de l'esprit humaru, par rapport à la religion en general; et au christianisme en particulier. Là 26 partie, qui est proprement le Dictionnaire, renferme une histoire détaillée des causes et des effets de ces erreurs, avec l'exposition et la réfutation de leurs principes. Pour traiter un pareil sujet, il fallait avoir toute l'exactitude d'un historien, les lumières d'un théologien, et la critique d'un vrai philosophe. Pluquet montre qu'il possède ces trois qualités: Il à de l'impartialité, de la moderation et une bonne logique. Il expose, avec beaucoup de précision et de clarté, les systêmes et les opinions de tou's les siecles et de toutes les na-

tions. Il suit bien la marche de l'esprit humain, et rarement il s'égare. Cet ouvrage est un chef-d'œnvre en son genre; aussi le succès en a-t-il eté complet. Le Discours préliminaire mérite sur-tout les plus grands éloges. Le plan en est neuf et bien exécuté. -De la Sociabilité, 2 vol. in 12, 1767. L'objet de ce Traité est de prouver que l'homme est par sa nature sociable, qu'il ne naît point méchant, et en état de guerre, comme Hobbes l'avance; qu'au contraire, il est porté à la bienfaisance, à l'exercice de toutes les vertus sociales; que l'égoïsme et l'intérêt personnel ne sont pas inhérens à son cœur; qu'il est essentiellement religieux, et qu'il fant nécessairement l'éclairer sur ses devoirs. Tout cela est parfaitement discuté et bien ecrit. - Les Livres classiques de l'empire de la Chine, requeillis par le P. Noël, 7 vol. in-18, 178, et 1786. Cette traduction est bien faite; elle est precedee de bonnes observations sur la nature et les effets de la morale des Chinois. —Traite philosophique et politique sur le Luxe, 2 vol. in-12, 1786. Cet onyrage est solide et bien raisonné, mais écrit pesainment et d'une manière trop didactique. Pluquet avait commencé une Hist. gener., qui est restee manuscrite et imparfaite.

PLUMIER, (Charles) mi-

nime, ne à Marseille en 1616, savant en mathématiques, en physique, en botanique et en histoire naturelle, fut envoyé trois fois, par Louis XV, en Amérique, pour y chercher des plantes médicinales. Le célèbre Hagon, premier médecin du roi, l'engagea à faire un quatrième voyage, pour découvrir, s'il était possible, la cause pour laquelle le quinquina, qu'on apportait alors en Europe, avait moins de vertu que celui qu'on y apportait au commencement qu'on le connût. Le savant minime entreprit courageusement cette périlleuse carrière; mais la mort l'arrêta au port de Sz.-Marie, proche de Cadix, ou il expira en 1706, à 60 ans. On a de lui : Nova Plantarum Americanarum genera, Paris, 1703, in-1°. — Description des Plantes de l'Amérique, Paris, 1693, in-fol. 108 planches: par erreur, il y a sur le titre, 1713. — Un Traité des songères de l'Amerique. en latin et en français, Paris, 1705, in-fol. 172 planches.— Un ouvrage curieux, et enrichi de figures, intitulé : l'Art de tourner, 174), in-folio. L'auteur enseigne la manière de faire toutes sortes d'ouvrages an tour. — Denx Dissertations sur la cochenille, dans le Journal des Sayans, et dans celui de Trévoux, 1703. On trouva dans son cabinet plue sieurs ouvrages écrits de sa main, qui auraient pu former 12 volumes. Il y traitait de tous les oiseaux, de tous les poissons et de toutes les plantes de l'Amérique. Cet ouvrage était embelli par une infinité de dessins, dont l'auteur, liabile dessinateur et graveur, avait déjà gravé lui même une boune partie.

PLUVINEL, (Antoine) gentilhomme du Dauphine, est le premier qui ouvrit en France à la noblesse, des écoles de manége, que l'on nomma académies. On était auparavant obligé d'aller apprendre cet art en Italie. Il sut premier écuyer de Henri, duc d'Aujon, qu'ilsuivit en Pologne, et qui, à son retour en France, le combla de biens. Henri 1V lui donna la direction de sa grandeéenrie, le fit son chambellan, sous - gouverneur du Dauphin, et l'envoya ambassadeur en Hollande. Il mourut à Paris en 1620, après avoir composé un livre curieux, intitulé: l'Art de monter a cheval, Paris, 1625, infol. avec figures.

POCHET a publié: La Boussole nationale, ou Voyages et aventures histori - rustiques d'un laboureur descendant du frère de lait de Henri IV, 1791, 3 vol. in-8°.

POEDERLÈ, (de) estauteur du Manuel de l'arboriste et du forestier belgique, 1772-1779, 2 vol. in-8°.

Poinsiner, (Antoine -Alexandre-Henri ) naquit à' Fontainebleau en 1755, d'une famille attachée depuis longteins au service de la maison d'Orléans. Il aurait pu suivre l'exemple de ses aucètres, et prendre l'emploi de son père; mais il se livra dès sa plus tendre jeunesse au goût du théâtre et de la poésie. Cette démangeaison précipitée de rimer et d'écrire, avant d'en avoir acquis le droit par de bonnes études, fut trèssuneste aux talens de Poinsinet, et influa sur le reste de sa vie. Quoiqu'il fut né avec de l'esprit, il finit par être un médiocre écrivain, parce qu'il ne voulut pas prendre le tems de devenir meilleur. La liste de ses ouvrages est trèsnombreuse, quoique sa carrière n'ait pas été longue; et depuis 1753, qu'il publia mie manyaise petite parodie de l'opera de Titon el l'Aurore, il no cessa de se faire jouer consecutivement sur tous les théâtres de la capitale, prenant tour-à-tour les formes les plus opposées et les plus bisarres. Ses principales pièces sont : Gilles garçon peintre; Sancho Pança; le Sorcier; Tom - Jones; Ernelinde, on Sandomir, trag.-lyrique en 5 actes; et le Cercle, ou la soirée à la mode, com. à tiroirs, en 1 acte; pleine de détails piquans, et qui est restee an Théatre Français. Poinsmet aimait à voyager;

apres

après avoir parcouru l'Italie en 1760, il partit pour l'Espagne en 1767. Il comptait travailler dans ce royaume à la propagation de la musique italienne et des ariettes francaises; mais il se noya dans le Guadalquivir, et sa mort fut consignée dans presque tous les papiers publics. Elle le surprit au milieu de beaucoup d'ouvrages qu'il avait commences. Il était de l'acad. des Arcades, et avait été de l'acad, de Dijon. Il perdit cette dernière place par un procès très-singulier qu'il eut avec une demoiselle de l'Opera. On sait les détails de ce procès, et sur-tout le parallèle qu'il fait dans son Factum de sa simplicité avec celle de Grotius et de La Fontaine. Il avait déja consacré luimème ses fameuses mystifications, dans une Ode à la vérité, où il se compare à un agneau qui va le foudre à la main, poursuivre dans les sombres abymes, ceux qui riaient de sa crédulité et de sa bêtise. Au reste, tout le monde connaît ces vers tires d'un poëme dout on en a retenu beaucoup d'autres:

Ainsi tomba le petit Poinsinet;
If fut dissous par un coup de sifflet.

» Telle au matin une vapeur lé-» gère

» S'évanouit aux premiers feux du » jour,

» Tel Poinsinet disparut sans re-» tout ». Poinsinet joignait à quelque talent une singulière ignorance des choses les plus communes, et une extrême crédulité. Comme son ignorance etait mêlée de beaucoup de vanité, on lui persuadait tout ce qu'on voulait. Une société de persiflleurs s'empara de lui pour l'accabler de ridicules. On lui fit croire que plusieurs semmes distinguées étaient amoureuses de lui; on lui donna de l'aux rendezvous qui ne le désabusèrent point. On lui proposa d'acheter la place d'Ecran chez le roi, et on le fit griller pendant quinze jours, pour accoutumer ses jambes à soutenir l'ardeur d'un brasier. On Iu**i** annonça un jour qu'il devait être de l'académie de Petersbourg, pour avoir part aux bienfaits de l'impératrice; mais qu'il fallait préalablement apprendre le russe. Il crut étudier cette langue, et au bout de six mois il vit qu'il avait appris le bas-breton.

Poinsinet de Sivry, (Louis) memb. de plusieurs acad., a donné les ouvrages sniv: les Egléides ou poesies amoureuses, 1754, in-8°.— L'Inoculation, poëme, 1756, in-8°.— L'Emulation, poëme, 1756, in-8°.— Anacréon, Sapho, Moschus, Bion, Tyrthee et autres poètes grecs, trad. en vers français, 1758, in-12; 2° édit. 1760, in-12;

4º édit. augmentée de divers morceaux d'Homère, 1788, in-18. - La même traduction sous le titre: Les Muses grecques, Deux-Ponts, 1771, in-12 .- Le saux Dervis, opéracom. en 1 acte, 1757, in-8°. Briséis, tragédie 1759.—Pvgmalion, comédie, 1760, in-8° .- Ajax, trag. 1762, in-8°. - L'Appel au petit nombre. 1762, in 12. Théâtre et Œnvres diverses, 1764, in-12; nouv. édit. 1773, in-8°. - Origine des premières sociétés des peuples, des sciences, des arts et des idiomes anciens et modernes, 1769, in-8°. - Le Phasma on l'apparition, hist. grecque, Paris, 1772, in-8°. - Traduct, française du livre XCI de Tite-Live, 1773. — Hist. naturelle de Pline, traduct, en franç, avec le texte latin, accompagnée de notes critiques en 12 vol. 1771 -81, in-4°.—Nouvelles recherches sur la science des médailles, inscriptions et hiéroglyphes antiques, avec un tableau des divers alphabets, etc. 1778, in-4°. — Théâtre d'Aristophane, en français, partie en vers, partie en prose, avec les fragmens de Ménandreet de Philémon, 1784, 4 vol. in-8°. — Caton d'Utique, trag. avec une Epître à la patrie. — Un avant-propos sur la mort de Caton.

Poinsinet de Sivry, fils du précédent, est auteur d'une Lettre à Naudet, con tenant une traduct, latine, et vers pour vers, du passage du Xanthe, dans la trag. de Briséïs de son père, et d'un envoi par le même de la trag. de Caton d'Utique à l'université de Paris, 1789, in-8°.

— Du Mauuel poétique de l'adolescence républicaine, 1794, 2 vol. in-18. — De poésies dans l'Almanach des Muses.

Pointe, (H. I.) chirurgien, a publié: Essai sur la nature et le progrès de la gangrène humide, vulgairement dite pourriture, 1769, in-8°.

Poiret, (Pierre) né à Metz en 1646 d'un fourbisseur, s'appliqua au latin, au grec, à l'hébreu, à la philosophie et à la théologie. Il se rendit en 1668 à Heidelberg, où il sut fait ministre, et en 1674 à Anweil, où il obtint la même place. Pendant son séjour dans cette ville, les ouvrages des mysfigues, et sur-tout ceux de la Bouriguon, échauffèrent tellement son cervean, qu'il résolut de vivre et d'écrire comme eux. Il mourut en 1719, âgé de 73 ans. On a de lui plusieurs ouvrages dignes de l'esprit qui l'animait. Les principaux sont : Cogitationes Rationales de Deo, animâ et malo. - L'Œconomie divine. 1687, en 7 vol. in-8°. — La Paix des bonnes ames, in-12. — Les principes solides de la religion chrétienne, etc. in-

12. - Une édit. des œuvres de la Bouriguon, en 21 vol. in-8°, avec une Vie de cette pieuse insensée; et plusieurs Traités de Mme Guyon et d'autres auteurs, qu'il trouvait conformes à ses rêveries. Poiret était né pour les travers en tout genre; aussi pitoyable raisonneur en dialectique, qu'alembiqueur subtilenthéologie, il attaqua Descartes, dans un traite, De eruditione triplici, 2 vol. in-4°, imprimés à Amsterd., 1707 : c'était le serpent qui mordait la lime.

Poiret, abbé. On a de lui: Voyage en Barbarie, ou lettres écrites de l'ancienne Numidie, 1785-86 sur la religion, les coutumes, les mœurs des Maures et des Arabes Bedouins, avec un Essai sur l'histoire naturelle de ce pays, 178), 2 vol. gr. in-8°.

Poirier, (Germain) cidevant bénédictin, né à Paris en 1724, a travaillé avec Dom Précieux, an vol. XI du Recueil des historiens des Gaules et de la France, 1767.

Pors, (Antoine le) médecin de Charles III, duc de Lorraine, tres-versé dans la connaissance de l'antiquité, mort en 1578 à Nancy sa patrie, est auteur d'un ouvrage curieux et recherché, intititulé: Discours sur les médailles et gravures antiques, Paris, 1579, n-4°.—Le Priape

qui doit être au verso de la page 146, est quelquesois est lacé.

Pois, (Nicolas le) médecin et frère du précédent, lui survécut. Il ent un fils, Charles le Pois, qui exerça aussi la profession de médecin, sut en cette qualité auprès du duc Henri II, et mourut en 1655. Le père et le fils, appellés en latin Pisones, partagérent entr'eux les parties diverses de cette science, et les Traités qu'ils en ont donnés, forment une sorte de corps complet de médecine. Ils furent imprimés séparément lorsqu'ils parurent. Le célèbre Boerhaave excellent juge en cette matière, les crut dignes d'être recueillis ensemble, et en donna une édit. à Leyde, 1736, 2 vol. in-4°. Il les regardait comme une bonne bibliothèque médicale.

Poisle, (Jacques) conseiller au parlement, mort en 1623, est auteur de quelques poésies, 1626, in-8°. Il eut une fille, Françoise Poisle, mère du maréchal de Catinat.

Poisson, (Nicolas Joseph) oratorien, l'ut l'ami de Descartes et sou disciple; la reine Christine voulut l'engager à écrire la vie de ce philosophe; mais il s'en excusa. Ce savant mourut à Lyon en 1710, dans un âge avance. On a de lui: Une Somme des conciles,

imprimée à Lyon en 1706, en 2 vol. in-fol., sous ce titre: Delectus auctorum ecclesia universalis, sen Nova Gumma conciliorum, etc.; près de la moitié du second volume est remplie de notes sur les conciles. - Des remarques estimees sur le discours de la mé-Thode, sur la méchanique et sur la musique de Descartes. —Une Relation de son voyage d'Italie, dans laquelle il parle des savans italiens de son tems. - Un Traité des bénéfices. — Un antre sur les usages et les cérémonies de l'eglise. Ces trois derniers ouvrages sont mannscrits,

Poisson, (Raimond) né à Paris d'un mathematicien célebre, alla exercer la profession de comédien dans les provinces. Louis XIV, faisant le tour de son royaume, se trouva à une pièce ou Poisson jonait. Il en fut si salisfait, qu'il le choisit pour un de ses comédiens. Poisson mourat à Paris en 1690. Il excellait dans le comique, et il est regarde, à cause de son jen à la fois fin et naturel, comme un des plus grands comediens qui aient paru sur notre theâtre. Le rôle de Crispin est de son invention; et comme il jouait avec des bottines, les acteurs qui ont depuis representé ce rôle, ont aussi retenu cette chaussure. Les comedies de Poisson sont Lort réjouissantes; on a conservé au théâtre le baron de la Crasse et le Bon soldat, comedies en un acte. Ses autres pièces dramatiques sont: Lubin; le Fon de qualité; l'Apres sonper des auberges; le Poète basque; les Fanx Moscovites; la Hollande malade; les Femmes coquettes; les Fous divertissans. La plus ample édit. de ses pièces est celle de Paris, 1743, 2 vol. in-12. Poisson n'était pas plaisant seulement sur le théâtre; il l'était encore plus dans la societé. Son imagination vive et gaie etait inepuisable.

Poisson, (Philippe) petit-fils du précédent, mourut à Paris en 1743, à 60 ans, après avoir joné, pendant 5 on 6 ans, la comedie avec beaucoup de succès. On a de lui six comédies : Le Procureur arbitre; la Boëte de Paudore; Alcibiade, en 3 actes, en vers, où il y a plusieurs traits d'esprit; mais qui manque de conduite et de vraisemblance; l'Impromptu de campagne. Cette pièce, ainsi que le Procureur arbitre, reparaît souvent sur la scène française; le Réveil d'Epimenide. Son Theâtre est en 2 vol. in-12.

Poissen, (Pierre) cordelier, né à St.-Lo en Normandie, se distingua par ses talens pour la predication. Il prêcha l'Avent à la cour en 1710. On a de lui deux Oraisons funèbres du Dauphin, et du duc de Bouflers; l'unc impr. en 1711 et l'autre en 1712. — Un Panègyrique de St.-François d'Assise, 1733, în-4°. Tous ces discours sont composés dans le goût des vieux sermonnaires. Les auteurs prolanes, les PP. de l'église, les écrivains ecclésiastiques, les poètes, les orateurs, les philosophes, y sont cités tour-à-tour. Il mourut en exil à Tanley, en 1744.

Poissonnier, (Pierre-Isaac ) docteur-régent de la faculte de médecine de Paris, membre de la ci-devant acad. des sciences, naquit à Dijon le 5 juillet 1720, et monrut à Paris le 25 fructidor an VII (1797). Il étudia d'abord en pharmacie, mais entraîné par son gout, il se livra ensuite à la medecine, et fut reçu licencie en 1744. Cinq après, il fit paraître la suite du Cours de chirurgie, dicté aux écoles de médecine, par Col de Villars, tomes V et VI, contenant un Traité des fractures et des luxations. En 1746, il fut nomme professeur de la faculté de médecine de Paris. Il fit quelques tems apres un cours de chimie qui fut très-suivi et très-utile, dans un tems ou il n'y en avait pas dans les etablissemens publics de Paris, En 1758, il fut élevé a la place de premier médecin des armees, et medecin consultant du roi. Dans

la même année, le gouvernement l'envoya à Peters bourg pour être consulté sur la santé de l'impératrice Elisabeth; il était chargé, à ce que l'on croît, de quelques negociations politiques. Il y resta deux ans. Pendant son séjour, il rendit compte dans l'Hist. de l'acad. de la célèbre expérience de la congélation du Mercure à laquelle il avait pris part. A son retour, il fut nommé conseiller d'état, et en 1764, inspecteur-général de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie des colonies de la France. L'année suivante il fut recu associé libre de l'acad. des sciences, place qu'on ne donnait qu'à la grande réputation des personnes qui ne ponvaient s'occuper assiduement des travaux de la compagnie. L'Essai qui a été le plus utile et qui a fait le plus d'honneur à Poissonnier, est celui qu'il fit en 1763 pour dessaler l'eau de la mer. Les expériences qui furent faites prouvèrent la bonté de sa méthode, et d'après le compte qui en fut rendu au roi, il fut gratifié d'une pension de 12,000 liv. Poissonnier jonissait en paix du fruit de ses travanx et de la conssdération publique qui en etait la suite, lorsque la revolution vint l'arracher à toutes ses jouissances. Heprouva le sort de tous les hommes qui par lems richesses ou leurs talens, portaient ombrage aux

enfermé à St.-Lazare avec sa femme et son fils. Placé entre la vie et l'échafaud, il n'opposa à son malheur que la sérénité d'une ame vertueuse et résignée; il conserva dans sa prison toute la politesse et l'aménité des mamanières dont il avait contracté l'usage dans la fréquentation habituelle des meilleures sociétés. Rendu à la liberté, il ne survécut aux dangers qu'il avait courus que pour eprouver les infirmités douloureuses auxquelles il succomba à l'âge de près de 80 ans. On a de lui : Traité des fièvres de St. Domingue, 1763, 66, 80, in-8°.—Traité des maladies des gens de mer, 1769, in 8°; nouv. édit. suivie d'un Mém. sur la nourriture des gens de mer, 1780, 2 vol. in 8°. - Mém. sur les avantages de changer la nourriture des geus de mer, 1774, 1777, in-8°. — Abrégé d'anatomie à l'usage des élèves de chirurgie dans les écoles roy. de marine, 1783, 2 vol. in-12.

Porrevin, (François-Louis) a donné nue Méthode nouv. pour apprendre la langue française et allemande, Paris, 1794, in-8°.

Poitevin, (Jean Jacques) medecin à Montpellier. On a de lui: Oratio de colica pictorum dict, contre Tronchin, 1760, in-12. — Observations

tyrans de la France; il sur les bains et donches, ensermé à St.-Lazare avec sa femme et son fils. Placé en l'acad. des sciences.

Poivre, (N.) ancien intendant des isles de France et de Bourbon, naquit à Lyon en 1719. Il entra d'abord dans la congrégation des missionnaires etraugers. On l'envoya à la Chine, qu'il parcourut en grande partie avec les yeux d'un philosophe. En revenant en Europe, le vaisseau qu'il montait fut attaqué par un bâtiment anglais; et dans le combat, il eut un bras emporté par un boulet de canon. Cet accident malheureux l'obligea de renoncer à l'état ecclésiastique. La compagnie des Indes, à laquelle il s'était fait connaître comme un homme actif et intelligent, le choisit pour établir une nonvelle branche de commerce à la Cochinchine. Ayant réussi dans cette entreprise, il fut envoyé, en 1766, par le duc de Choiseul aux isles France et de Bourbon, pour faire fleurir ces deux colonies. Le nouvel intendant remplit parfaitement les vues du ministère. Il fit naître daus ces isles l'amour de l'agriculture et des arts. Pour les approvisionner plus promptement, il tira de Madagascar une quantité immense de troupeaux. Il forma une pépinière de tous les arbres utiles; il naturalisa l'arbre à pain; et après beaucoup de peine et

de dangers, la culture du giroffier et du muscadier. De retour en France, il mourut à Lyon, sa patrie, le 6 janvier 1786, d'une hydropisie de poitrine, dans sa 67e annee. Homme d'état et homme de bien, il unit les qualités de l'ame et les dons de l'esprit.Observateur judicieux et ecrivain philosophe, il a laissé quelques ouvr. courts, mais pleins et bien écrits; tels sont : Voyage d'un philosophe, in-12, qui renferme des observations sur les mœurs, les arts et l'agriculture des peuples de l'Asie et de l'Afrique. - Un Mém. sur la préparation et la teinture des soies. - Des Remarques sur l'hist, et les mœurs de la Chine. — Des Discours prononcés aux habitans des isles de France et de Bourbon. — Quelques autres ouvr. manuscrits dans le portefeuille de l'acad. de Lyon, dont il était membre. Ses œuvres complètes précédée de sa vie et compagnées de notes, ont paru en 1797, in-8°.

Poli, (Martin) membre de l'acad. des sciences de Paris, né à Lucques le 21 janvier 1662, puis résident en France, mourut à Paris le 29 juillet 1714. Ce chimiste habilese fit connaître en France en 1702, lorsqu'il vint offrir à Louis XIV un secret important relatif à la guerre. Le roi ne voulut point s'en

servir, et préféra, dit Fontenelle, l'intérêt de l'humanité au sien. Il s'assura seulement que l'invention serait supprimee, et mit à ce prix. les biensaits qu'il répandit sur l'inventeur. Poli retourna en Italie en 1704, publia en 1706 à Rome un grand ouvrage intitulé : Il triompho de gli accidi; fut nomme, en 1708, premier ingénieur des troupes du pape; fit exploiter avec succès en 1712, des mines de cuivre et de vitriol; revint en France en 1713, et prit séance à l'acad. dont il était depuis long-tems associé correspondant. En 1714, après avoir recu de nouvelles graces du roi, il prit le parti de se fixer entièrement à Paris; il fit venir d'Italie sa femme et ses enfans qui, ayant vendu tous leurs effets avec précipitation et avec perte, n'arrivèrent à Paris que pour voir expirer celui sur lequel ils avaient fondé l'espérance d'un meilleur sort dans ce pays.

Polignac, (Melchior de) cardinal. de l'acad. française, né au Puy en Velay en 1661, d'une des plus illustres maisons de Languedoc, mourut à Paris en 1741. Le jeune Poliguac brilla dans ses études, et annonça dès-lors ce qu'il devait être un jour. Il achevait sa théologie en Sorboune, lorsqu'en 1689, le cardinal de Bouillon le pressa instamment de venir avec lui

à Rome, au conclave, où Alexandre VIII, successeur d'Innocent XI, int élu; on le sit entrer dès-lors dans les négociations qui regardaient les quatre fameux articles du clergé, de 1682. Le nouveau pape goûta infiniment le caractère de son esprit : il lui dit un jour, dans une de leurs conférences, Vous paraissez zoujours être de mon avis, et à la fin c'est le votre qui l'emporte. Les querelles entre la cour de Rome et la cour de France etant heureusement terminées, le jeune negociateur vint en rendre compte à Louis XIV. C'est à cette occasion que ce monarque dit de lui : Je viens d'entretenir un homme, et un jeune homme qui m'a toujours contredit et qui m'a toujours plû. Ses talens parurent décides pour les negociations. Le roi l'envoya ambassadeur en Pologue, l'an 1693. Il s'agissait d'empêcher qu'a la mort de Jean Sobieski, près de descendre au tombeau, un prince dévoué aux ennemis de la France n'obtint la couronne de Pologne, et il fallait la faire donner à un rejetou de la maison de France. Le prince de Conti fut élu par ses soins; mais diverses circons tances ayant retardé son arrivée en Pologne, il trouva tout changé lorsqu'il parut, et fut obligé de se rembarquer. L'abbé de Polignac contraint de se retirer, fut exilé

dans son abbaye de Bon-Port. Après y avoir fait un séjour de 3 ans, uniquement occupé des belles-lettres, des sciences et de l'histoire, il reparut à la cour avec plus d'éclat que jamais. Il fut envoyé à Rome en qualité d'auditeur de Rote, et il n'y plut pas moins à Clément XI, qu'il avait plu à Alexandre VIII. De retour en France en 1709, il fut nommé plenipotentiaire, avec le maréchal d'Uxelles, pour les conférences de la paix, ouvertes à Gertruydemberg. Ces deux négociateurs en anraient lait une avantagense, si elle avait été possible. La franchise du maréchal était tempérée par la douceur et la dextérité de l'abbé, le premier homme de son siècle dans l'art de négocier et de bien dire. Tout l'art des négociateurs fut inutile; et l'abbé de Polignac, indigué de la hauteur des hollandais, ne put s'empêcher de leur dire: Messieurs, vous parlez bien comme des gens qui ne sont pas accoutumes à vaincre. Il fut plus heureux au congrès d'Utrecht, en 1712, mais les plenipotentiaires de Hollande, s'appercevant qu'on leur cachait quelques - unes des conditions du Traité de paix, déclarèrent aux ministres du roi, qu'ils ponvaient se préparer à sortir de leur pays. L'abbé de Polignac, qui n'avait pas oublié le tou altieraveclequelilsluiavaient

parlé aux conférences de Gertruydemberg, leur dit: Non, Messieurs, nous ne sortirons pas d'ici; nous traiterons chez yous, nous traiterons de vous, et nous traiterons sans yous. Ce fut la même annee 1712 qu'il obtint le chapeau de cardinal, qui fut accompagné, l'année d'après, de la charge de maître de la chapelle du roi. Après la mort de Louis XIV, il se lia avec les ennemis du duc d'Orléans, et ces liaisons lui valurent une disgrace éclatante. Il fut exilé, en 1718, dans son abbaye d'Anchin, d'où il ne fut rappellé qu'en 1721. Innocent XIII étant mort en 1724, le cardinal de Polignac se rendit à Rome pour l'élection de Benoît XIII et y demeura 8 ans, chargé des affaires de France. Nommé à l'archevêché d'Auch en 1726, et à une place de commandeur de l'ordre du St.-Esprit en 1732, il reparut cette année en France, et y fut recu comme un grandhomme. Il mourut avec une réputation immortelle. Polignac avait remplacé Bossuet dans l'académie française en 1704; il avait été reçu honoraire des deux acad, des belles-lettres et des sciences. Il savait bien le grec, et la langue de Cicéron lui était aussi familière que la sienne. Cependant il etait éloquent dans sa langue naturelle. Son discours de réception à l'acad. française avait été admiré,

ainsi que des discours latins qu'il avait prononcés à Rome. On en avait sur-tout remarqué un qu'il avait fait en prenant possession de sa place d'auditeur de Rote, peu de tems après un tremblement de terre qui avait fait ouvrir le dôme de St.-Pierre, et jeté Rome dans la consternation. Il peignit ce terrible événement avec des traits qui laisserent dans les esprits l'inpression la plus vive et la plus profonde. Mais le plus beau de tous ses titres littéraires, est son poeme de l'anti-Lucrèce. On le lit à la fois avec satislaction et avec plaisir, comme un bel ouvrage et de raisonnement et de poésie. Voici à quelle occasion ce poëme fut, dit-on, entrepris. L'abhé de Polignac avait connu Bayle en Hollande: il avait eu alors avec lui divers entretiens sur les matières dont Bayle paraissait occupé dans ses disputes avec Jacquelot et Jurieu. L'abbé de Poli gnac désira de savoir à quelle secte de la religion protestante il donnait la préference, et s'il en était quelqu'une à laquelle il fut particulièrement attaché. Bayle se contenta d'abord de répondre d'une manière générale, qu'il était bon protestant; mais presse de détailler davantage cette déclaration: — Oni, Monsieur, dit-il, avec quelqu'impatience, je snis bon protestant, et dans toute la force du mot,

car, au fond de mon ame, je proteste contre tout ce qui se fait. - L'abbé de Polignac ayant remarqué que dans cet entretien, Bayle faisait à tout moment des citations de Lucrèce, et s'en servait pour appuyer ses idées, se mit à relire Lucrèce, et cette lecture lui fit naître l'envie de le réfuter. Il perdit beaucoup de tems et de vers, dit Voltaire, à combattre la déclinaison des atômes, et toute la mauvaise physique de Lucrèce. C'etait employer de l'artillerie pour détruire une chaumière. Le poëme de l'anti-Lucrèce parut en 1747, sous ce titre: Anti-Lucretius, seu de Deo et natura, libri IX, in-8° et in-12. Le duc de Bourgogne et le duc du Maine traduisirent en partie ce poëme. Bougainville le traduisit en entier, et mit à la tête une belle et savante Préface, qui fut son premier titre littéraire. L'abbé de Polignac n'était pas seulement orateur français et poète latin; il était encore physicien distingué et antiquaire. A des suites nombreuses de médailles de toutes les grandeurs et de tous les métaux, il avait ajonté une superbe collection de statues, bustes, bas - reliefs, monumens antiques de tout genre, pour la plupart fruit de ses déconvertes. Dans le tems qu'il était à Rome, il apprit qu'un particulier, faisant bâtir une ferme entre Frescatiet Grotta

Ferrata, s'était trouvé arrêté encreusant les fondations, par des restes d'anciens murs lort épais, et qu'il etait presque impossible de détruire; le cardinal, d'après les circonstances, conjectura, en examinant l'emplacement, que c'était celni de la maison de Marius : il fit fouiller, et sa conjecture fut justifiée par un fragment d'inscription concernant le 5° consulat de Marius. On continua la fouille; et à l'ouverture du plus gros mur, se présentaun magnifique sallon, orné entr'autres, de dix statues de grandeur naturelle, du plus beau marbre et du plus beau travail, qui formaient ensemble cette célèbre histoire d'Achille, reconnu par Ulysse à la cour de Lycomède. Ce fut aussi sous ses yeux et par ses soins que se fit la découverte du palais des Césars, dans les jardins de la vigne Farnèse sur le mont Palatin. Le duc de Parme, qui avait ordonné les travaux, lui fit présent d'un bas-relief de 14 figures, représentant une Fete d'Ariane et de Bacchus. Le cardinal de Polignac n'aurait souhaite, disait-il, d'être le maître de Rome, que pour détourner le Tibre pendant quinze jours, depuis Ponte-Mole, jusqu'au mont Testacio, et en retirer les statues et les monumens qu'on y avait jetés dans le tems des troubles et des guerres civiles. Aux talens littéraires, le cardinal de Polignaci

ajontait tous les charmes de l'aménité française. Sa conversation était douce et amusante. Le son de sa voix, et la grace avec laquelle il parlait et prononçait, achevaient de mettre dans son entretien une espèce de charme, qui allait presque jusqu'à la seduction. L'universalité de ses connaissances s'y montrait, mais sans dessein, ni de briller, ni de saire sentir sa superiorité. Il était plein d'égards et de politesse pour ceux qui l'écoutaient; et s'il aimait à se saire écouter, on se plaisait encore plus à l'entendre. Sa mémoire ne le laissa jamais hésiter sur un mot, sur un nom propre, ou sur une date, sur un passage d'anteurs, ou sur un fait; quelqu'éloigné on détourné qu'il pût être, elle le servait constamment, et avec tout l'ordre que la méditation peut mettre dans le discours. Quoique le cardinal de Polignac aimat les bons-mots, et qu'il en dît souvent, il ne pouvait souffrir la médisance. Un seigneur étranger, attaché au service d'Angleterre, et qui vivait à Rome sous la protection de la France, cut un jour l'imprudence de tenir, à sa table, des propos peu mesurés sur la religion et sur la personne du roi Jacques. Le cardinal lui dit, avec un serieux molé de donceur : J'ai ordre, monsieur, de protéger votre personne, mais non pas vos discours. Un de ses panégyristes

lui rend le témoignage, qu'il semblait n'être fait que pour aimer et pour être aimé. Sa seule vue terminait les procès et les querelles, adoucissait les esprits, et les disposait à la paix.

Poligny, (François-Félix de) maître-des-comptes, a donné: Mémoires historiques sur la ville et seigneurie de Poligny, avec des recherches relatives à l'Histoire du comté de Bourgogne, etc. Lons-le-Saunier, 1767 et 1769. 2 vol. in-4°.

Polinière, (Pierre) né à Coulonce près de Vire en 1671, fit son cours de philosophie au collége d'Harcourt à Paris, et recut le bonnet de docteur en médecine. Un attrait puissant l'entraînait à l'étude des mathématiques, de la physique, de l'histoire naturelle, de la géographie et de la chimie. Ce fut lui que l'on choisit le premier pour démontrer les expér. de physique dans les colléges de Paris, et il en fit un cours en présence da roi. Il mourut subitement dans sa maison de campagne à Coulonce en 1734, âgé de 63 ans. Polinière était un homme appliqué, qui ne connaissait que ses machines et ses livres. Il était d'un flegme et d'une douceur admirables; frugal, laboricux, iulangable, obligeant, etc. Il vivatt extrêmement retiré, soit à Paris, soit à Vire. Il u'était guères lié qu'avec des savans, ou avec des hommes curieux. Il cherchait plus, dans l'explication de ses expériences, la clarté, que l'elégance : car quoique des physiciens distingues vinssent profiter de ses leçons, il n'oubliait point qu'elles étaient destinées pour des écoliers. Ses ouvrages sout: Des Elémens de Mathématiques, peu consultés. - Un Traité de Physique expérimentale, qui a eu beaucoup de vogue avant les leçons de l'abbe Nollet; il est intitulé : Expériences de Physique. La dernière édition est de 1741. 2 vol. in-12.

Pollet. On a de lui: Des Elemens d'orthographe, 1787, in-8°.

Pollin, abbé, est auteur des ouvrages suivans: Le Citoyen des Alpcs, ou Observations morales et politiques, 1789, 2 vol. in-8°. — Le Hameau d'Agnièles; suivi du Ruisseau, et de Cécile et Bloudel, etc. 1792, in-8°.

Polluche, (Daniel) né à Orléans le 4 octobre 1689, était de la societé littéraire de cette ville, et y est mort le 5 mars 1768. Il a publié des Dissertations sur la Pucelle d'Orléans, qu'on trouve dans l'Hist, qu'en a publiée l'abbé Lenglet, des Discours sur les Droits des évèques d'Orléans

et sur la ville, qu'on trouve dans les Mémoires d'Artigny dou dans des Journaux.

Polonceau a douné: Petit Traité de gnomonique, ou l'Art de tracer les Cadrans solaires, 1788, in-8°.

Polverel a publié des Mémoires, et un Tableau de la constitution du royaume de Navarre, et de ses rapports avec la France, 1789, in-8°.

Pomer, (Pierre) né en 1658, marchand droguiste, rassembla, à grands frais, de tous les pays, les drogues de toute espèce. Il fit les demonstrations de son droguier au Jardin du Roi, et donna le Catalogue de toutes les drogues contenues dans son magasin, et une liste de toutes les raretés de son cabinet. Il se proposait d'en publier la description; mais il n'en eut pas le tems, étant mort à Paris en 1699, le jour même qu'on lui expédia le brévet de pension que Louis AIV lui accordait. On a de lui un excellent ouvrage, que Joseph Pomet, son fils, a fait reimprimer en 1735, en 2 vol. in-4°, sous le titre d'Histoire générale des Drogues. Il avait dejà paru à Paris en 1694, in-folio; et les figures de cette première édition, sont plus belles que celles de la seconde.

Pomey, (François) jésuite,

mourat en 1673. Ses principaux ouvrages sont : Un Dictionnaire français-latin, in 4°, qui n'est plus guères d'usage. —Flos latinitatis: c'est un bon Abrégé du Dictionnaire de Robert Etienne. — Indiculus universalis, dont l'abbé Dinouart a donné une édition, corrigée et augmentee en 1756, à Paris, in-12. Ce petit livre est un Répertoire utile. -Des Colloques scholastiques et moranx. - Libit.na. ou Traité des funérailles des anciens, en latin. — Un Traité des particules, en français. -Panthæum mysticum, seu Fabulosa Deorum historia, Utrecht 1697, in-8°, avec figur. C'est une Mythologie assez bonne, qui a été traduite en français par Tenant, in-12. - Novus Rhetoricæ candidatus : mauvaise méthode de rhétorique, qui ne fera jamais un orateur. Le P. Jouvenci en donna, en 1717, une nouvelle édition, corrigée et augmentée, à l'usage des rhétoriciens du collége des Jésuites de Paris.

Pomier. On a de lui: Traité sur la culture des mûriers blancs, Orléans, 1763, in-8°.

Pomme, médecin, a publié: Essai sur les affections vaporeuses des deux sexes, 1760, in-12. — Traité des affections vaporeuses des deux sexes, 1763, nouv. édit. 1767—1769; nouv. édition, augmentée, et

publiée par ordre du gouvernement, 1792, in-4°. — Recueil de Pièces publiées pour l'instruction du procès que le Traité des Vapeurs a fait naître parmi les médecins, 1781.

Pommeraye, (Dom Jean-François ) bénédictin de la congrégation de St.-Manr, né à Rouen en 1717, mourut d'apoplexie dans la maison du savant Bulteau, auguel il etait allé rendre visite en 1687, âgé de 70 ans. L'amour de l'étude et celui de son état étaient ses plus grandes passions. On a de lui plusieurs ouvrages pesamment écrits, mais pleins de recherches laborieuses. Les principaux sont : Histoire de l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen, et celles de Saint-Amand et de Ste.-Catherine . de la même ville, 1662, infol. — Hist. des archevêques de Rouen, 1667, in-sol. C'est le meilleur de ses ouvrages. - Histoire de la cathédrale de Rouen, in-4°. -- Un Recueil des Conciles et Synodes de Ronen, 1677, in-4°. On préfère la collection des mêmes Conciles, donnée par le P. Bessin.—Pratique journalière de l'aumône, in-12. C'est une exhortation de donner à ceux qui ont la charité de quêter pour les pauvres. Voyez l'Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur, pages 121 et 122.

POMMEREUL, (Franc. Rend-

Jean ) général de division, aujourd'hui préset du département d'Indre-et-Loire, né à Fongères, département d'Illeet Vilaine, né le 12 déceinbre 1745, est auteur des ouvr. suivans: Lettres sur la littérature et la poésie italienne, trad. de l'italien, I vol. in-80, 1778, Paris. - Histoire de l'Isle-de-Corse, 2 vol. in-8°, 1770, Berne, societé typographique. - Recherches sur l'origine de l'esclavage religieux et politique du peuple en France, in-8°, 1781, Londres; 2e édition in-8°, 1783, Genève. — Des chemins, et des moyens les moinsonéreux an peuple et à l'état de les construire et de les entretenir, in-8°, 1781, en France. — Manuel d'Epictète, précédé de Réflexions sur ce philosophe, et sur la morale des stoiciens, in-8°, 1783, Genéve, Barth. Chirol. — Etreunes au clergé de France, ou Explication d'un des plus grands mystères de l'Eglise, in-8°, 1786. - Mémoire sur une nouvelle administration des bois, in-8°, 1787. — Des Corvées; nouvel Examen de cette question, snivi d'un Essai sur les Chemins, in-8°, 1787. — Essais minéralogiques sur la solfatare de Pouzzoles, trad. du manuscrititalien de Breislach, 1 vol. in. 8°, Naples, 1792. — Vues générales sur l'Italie et Malte, dans leurs rapports politiques avec la républ. franç., et sur les limites de la France

à la rive droite du Rhiu, I vol. in-8°, Paris an V, (1797) Desenne.—Campagne du général Bonaparte en Italie, r vol. in-8°, Paris an V, (1797) Bernard. - De l'Art de voir dans les beaux-arts, suivi des Institutions propres à les faire fleurir en France, et d'un état des objets d'arts, dont ses musées ont été enrichis par la guerre de la Liberté, 1 vol. in-8°, Paris an VI, (1798) Bernard, - Dans l'Art de vérifier les dates, vol. II, l'article: Chronologie historique des barons de Fougères. Dans le Dictionnaire géographique et historique de Bretagne, les articles: Carnac, Dol, Josselin, la Croix-Helléan, Rennes. - Dans le Dictionnaire des sciences morales, économiques et diplomatiques, les articles: Isle et royaume de Corse; Théodore de Newhof. fen. - Dans l'Encyclopedie méthodique, les articles: Chemin, Corvée. — Dans l'Ency clopédie in-4° et in-8°, les articles: Artillerie, Corps de l'artillerie, Ecoles d'artillerie, Artillerie de campagne, affût, canon, canon de bataille; Batterie, boulet, butenblanc, artilleur, etc.; Corse, Cuprain, Bastia, Ajaccio, Calvi, Corte, Bonifacio, etc. - Dans le journal de la Clef du Cabinet des Souverains, tons les articles signés F. P. -Il a traduit de l'italien, et augmenté de notes, les Voyages physiques et lythologiques dans la Campanie, par Scipion Breislack, romain, 2 vol. in - 8°, avec Cartes.

Pompiony, est auteur de plusieurs Pièces de théâtre, entre autres, le Ramoneur, prince, et le Prince, ramoneur. — Le Paganisme, ou Carète et Sophronème, drame mythologique en 4 actes, avec Besnard, etc.

Ponce, (Nicolas) né à Paris en 1-46, a donné: Observations rapides d'un bourgeois de Paris, sur le réglement du tiers-état de cette ville, pour l'assemblée du 13 août 1789, in-8°, 2 éditions. - L'Ami comme il y en a pen, anecdote histor., impr. dans les Mémoires du Musée de Paris, in-8°, 1784, et réimprimée dans les Etrennes d'Apollon de 1791, sous le titre des Amis d'autrefois. - Les Avantages de la Constance, impr. dans les Etrennes d'Apollon en 1790. —Révolutions des Modes françaises, impriniées dans les Etrennes d'Apollon de 1789, réimpr. dans le Journal du Mois en l'an VIII, sous le titre d'Apperçu sur les Modes françaises. - Eloge de Lamanon, impr. dans le Magasin encyclopedique, en l'an VI, réimpr. la même année dans l'edition in-8º du Voyage de la Peyrouse, impr. depuis en différentes langues dans les édit, etrangères du même ouvrage. - De l'influence de

de la nature des mœurs, et des gouvernemens, sur l'architecture, imprimee dans le Magasin encyclopédique en l'an VI.—De la mauière d'étudier le dessin, considérée sous les rapports de l'éducation, impr. dans le premier numéro du Journal de la Société d'institution en l'an VI. — Les illustres Français, petit in-folio. gravure, et texte gravé. --Du degré de perfection de la peinture des anciens, impr. dans le Journal du Mois en l'an VIII. — Discours, qui a remporté le prix d'histoire de l'institut national de France. sur cette question: Par quelles causes l'esprit de liberté s'estil développé en France depuis François Ier, jusqu'en 1783? Paris, Beaudonin, in-8°, eu l'an 1X. - Mémoire sur cette question, proposée par l'institut national: Quelles ont ete les causes de la perfection de la sculpture antique, et quels seraient les moyens d'y atteindre? in-8°, Paris, Beaudouin, en l'an IX.

Poncelet, (Polycarpe) récollet, a publié: Chimie du Goût et de l'Odorat, ou Principes pour composer à peu de frais les liqueurs à boire et les eaux de sentent, 1755, in-8°.—La nature dans la formation du tonnerre, et la réproduction des êtres vivans, 1766, in-8°.—Mémoire sur les parties constituantes et les combinaisons particu-

lières de la farine, 1776, in 8°.

— Histoire naturelle du froment, 1779, in 8°.

PONCELIN LA ROCHE TILHAC, ci-dev. chanoine de Notre-Dame de Montreuil-Bellay en Anjou, ne le 15 mai 1746, est auteur des ouvrages suivans : Bibliothèque politique, ecclésiastique, physique et littéraire de France, tome I, 1781. — Conférences sur les Edits concernant les Faillites, ou Code des Banqueroutiers, précéde d'une Histoire des Banqueroutiers, 1781, in-12. - L'Art de nager, avec les Instructions pour se baigner utilement, 1781, in-6° et in-12. — Supplément aux Lois forestieres de France, précédé d'une Analyse de l'Ordonnance de 1669, etc., 1781, in-4°. - Tableau du commerce et des possessions des Européens en Asie et en Afrique, selon les conditions des préliminaires de paix, signés le 20 janvier 1783, 2 vol. in-12. — Hist. philosophique de la naissance, da progrès et de la décadence d'un grand royaume, ou Révolutions de Taili, 1782, 2 vol. in-12. Tableau politique de l'année 1781, in-12. — Histoire des Enseignes et des Etendards des anciennes Nations, 1782, in-12. — Cérémonies et Coutumes religieuses de tons les peuples du Monde, 1783, 4 vol. in-fol. - Superstitions orientales, 1785, in-fol. — Chef-d'œuvres de l'antiquité sur les beaux arts, monumens précieux de la religion des Grecs et des Romains, 1784, 2 vol. in-fol. — Il a encore publie : Etats des cours de l'Europe et des provinces de France, 1783 et années suivantes, in-12. — Almanachs americain, asiatique, etc. 1783 et anu. suivantes, in-12. Il a été l'editeur du Courrier républicain, etc.

PONCET DE LA GRAVE, (Guillaume) ci-dev. ceuseurroyal et procureur du roi de l'amiraute de France; etc. né à Carcassonne le 30 novembre 1725. On a de lui : Projet des embellissemens de la ville et des faubourgs de Paris, 1756, 3 vol. in-12. — L'Etat' actuel des cours souveraines. de France, 1769, in-12. —. Histoire de Paris, prouvée sur les textes originanx, depuis Jules César jusqu'à Louis XV. - Précis histor, de la marine royale de France depuis l'origine de la monarchie jusqu'au roi regnant, 1780, 2 vol. in-12; Mém. intéressans pour servir à l'Histoire de France, ou-Tableau historique, civil et militaire des maisons royales, châteaux et parcs des rois de France, 1788 — 90, 4 vol. gr. in-12. - Il est aussi l'auteur de plusieurs Pièces fugitives en vers, impr. à Toulouse en 1750, elc.

Poncet de la Rivière, (Mathias) (Mathias) ancien évêque de Troyes, né en 1707, mort le 5 août 1780, a publié: Oraison funèbre de la reine de Pologne, 1742, in-4°. — Instruction pastorale sur la l'réquente communion, 1751, in-4°. — Instruction pastorale sur le schisme, 1755, in-4° et in-12. - Oraison funèbre de Mme. Louise-Elisabeth de France, duchesse de Parme, 1760, in-4°. — Recueil d'Oraisons funèbres, 1760, in - 12. — Oraison funèbre de la reine de France, 1768, in-4°. — Discours prononcé dans l'église des religieuses carmelites de St.-Denis, pour la prise d'habit de Mme. Louise-Marie de France, 1770, in-12 et in-4°.— Oraison funèbre de Louis XV, 1774, in-4°.

Ponchard, (Julien) né en Basse-Normandie, eut la principale direction du Journal des Savans, qui s'est toujours continué depuis. Habile dans l'étude de l'hébreu, du grec et du latin, ainsi qu'en celle de la philosophie et de la théologie, il obtint en 1701 une place dans l'académie des inscriptions, et trois ans après, la chaire de professeur en grec au collége Royal. Il mourut en 1705, âgé de 49 ans. On a de lui: Discours sur l'antiquité des Egyptiens. —Un autre sur les libéralités du peuple romain, dans les Mem, de l'acad. - Hist, universelle, depuis la création du monde jusqu'à la mort de Cléopâtre, en manuscrit.

Poncher, (Etienne) fils d'un grenetier au grenier-à-sel de Tours, fut d'abord chanoine de St.-Gatien et de St.-Martin de cette ville, puis évèque de Paris en 1503, ensuite garde-des-sceaux en 1512, ambassadeur de France à la cour d'Espagne en 1517, puis à celle d'Angleterre en 1518, avec l'amiral de Bonnivet; enfin, archevêque de Sens en 1519. Poncher était aussi recommandable par son intelligence dans les affaires. que par ses vertus episcopales. Il mourut à Lyon en 1524, à l'age de 78 ans. On a de lui des Constitutions synodales, publiées en 1514, où il entre dans un grand détail sur la manière d'administrer les sacremiens.

Poncher, (Franc.) neveu du précédent, succeda à son oncle dans l'évêché de Paris en 1519. Il se brouilla avec la duchesse d'Angoulême, mère du roi François Ier. Pour s'en venger, il cabala, voulut lui faire enlever la régence, et manœuvra sourdement en Espagne en 1525, pour prolonger la prison du roi. Cette atrocité le fit enfermer à Vincennes, où il finit sa vie en 1532. Il a composé des Commentaires sur le Droit civil, qui l'ont moins fait connaître que sa perfidie. Claude-François Poncher, doyen des maîtres-des-requêtes, mort, sans enfans, en 1770, à l'âge de 82 ans, fut le dernier rejeton de cette famille.

Ponçol, (Henri-Simon-Joseph Ansquer) ci-devant jésuite à Quimper, né le 24 sept. 1730, mort an châtean de Bardy près de Pithiviers le 13 janvier 1783. On a de lui: Analyse des Traités des biensaits et de clémence de Sénèque, précédée d'une Vie de ce philosophe, 1776, in-12.

— Le Code de la raison, ou Principes de morale, 1778, 2 vol. in-12.—Plusieurs morceaux, Poëmes et Pièces sugitives, dans les Journaux.

PONCY DE NEUVILLE, (Jean-Baptiste) né à Paris, mort en 1727, âgé de 39 aus, d'abord jésuite, et ensuite connu sous le nom de l'abbé de Poncy, cultiva le talent de la chaire et de la poésie. Il remporta jusqu'à sept fois le prix à l'acad. des jeux-floraux de Toulouse. Nous avons aussi de lui plusieurs autres piéces de Poésie, impr. la plupart dans les Mercures. L'abbé de Poncy a encore composé une comédie, intitulée: Damaclès, représentée au collége des jésuites de Mâcon, où il professait: on la trouve dans la Grammaire franç. du P. Buffier. De tous ses Discours, le plus connu est le Panégyrique de Saint-Louis, prononcé en présence de l'académie des sciences et belles-lettres.

Pons. (Jean-François de) naquit à Marly près Paris en 1683. Parmi les amis que ses talens lui concilièrent, on doit compter Houdar de la Motte, qu'il défendit contre Mme. Dacier. Il traita cette illustre savante avec la même vivacité que celle - ci avait montrée contre la Motte. L'abbé de Pons nuisit à ce bel-esprit par l'excès de son zèle. On l'appellait le Bossu de la Motte: sobriquet, dont il ne faisait que rire. Dès l'âge de quinze aus, on s'était apperçu d'un déplacement peu considérable d'une des vertèbres de son dos. Ce dérangement croissant peu-à-peu, l'abbé de Pons fit venir secrètement un chirurgien, et se fit passer, avec force et à plusieurs reprises. un rouleau de bois le long de l'échine; s'imaginant qu'une opération aussi bisarre rétablirait ses vertèbres dans leur état naturel; mais elle augmenta au contraire la difformité de son dos pour le reste de la vie. Il était le premier à plaisanier sur cette disgrace; et on s'en appercevait moins. Son tempérament était trèsvif et très-faible, ce qui l'épuisa bientôt. Se sentant dépérir, il se retira à Chaumont dans le sein de sa famille, et y mourut en 1732. On a imprimé à Paris, en 1738, les Œuvres de l'abbé de Pons,

in-12. Ce Recueil est particulièrement composé d'un nouveau Système d'éducation; et de quatre Dissertations sur les langues, et sur la langue française en particulier. On voit de l'esprit et du brillant dans les ecrits de l'abbé de Pons; mais un style affecté, et tous les défauts de la Motte, dont il n'avait pas le mérite.

Pons - Ludon (Joseph-Antoine Hédoin) a publié: Essai sur les grands-hommes d'une partie de la Champagne, Paris, 1768. in-8°. — Lettre d'un Rémois à un Parisien: sur ce qu'il a éprouvé de contradictions en son état, 1774, in-8°. — Mémoire d'un militaire au roi, sur ce qui doit payer les corvées en France, Liége, 1776, in-8°.

Pons de Verdun, (Philippe) ci-dev. avocat, membre de la convention et du conseil descinq-cents, estauteur d'un Recueil de Poésies, sous ce titre: Mes Loisirs, ou Poésies diverses, Paris, 1778, in-12; nouv. édit. 1781, in-12.—Et de beaucoup de Poésies fugit. dans l'Almanach des Muses et autres Journaux.

Pons, (de) habitant de St.-Domingue, a publié des Observations sur la situation politique de St.-Domingue, Paris, 1790, in-12. — Les Cotonies françaises aux Sociétés d'agriculture, aux ma-

nusactures et aux sabriques de France, sur la nécessité d'étendre à tous les ports la saculté déjà accordée à quelques-uns de recevoir des bois, bestiaux, riz, poisson salé, etc., que la France ne peut sournir, 1791, in-12.

Ponsard, ci-dev. avocat. On a de lui: Eloge historique de Jean - Etienne Duranti, président au parlem. de Toulouse, sujet proposé par l'académie des jeux-floraux, Toulouse, 1770, in-8°.

Ponsart, (G.-B.) médecin, a donné: Traité de la goutte et du rhumatisme, 1770, in-12. — Traité de l'apoplexie et de ses différentes espèces, avec une nouvelle méthode curative, Liége, 1781, in-12. — Traité de la paralysie, 1782, in-12.

PONT-DE-VEYLE, (Autoine de Ferriol, comte de) naquit le premier octobre 1697, de Ferriol, premier président àmortier du parlem. de Metz, et d'Angelique de Tencin; sœur du cardinal de ce nom. Il fut elevé jusqu'à l'âge de dix ans dans la maison paternelle, et il eut le malheur de tomber entre les mains d'un précepteur, d'ailleurs fort instruit, mais dont le caractère et les manières pédantesques, lui inspirérent pour l'étude un degoût, qu'il n'a jamais

pu vraincre depuis. Vers 1707, ses parens l'envoyerent au college des Jesuites de Paris, qui était alors le seul à la mode. Son précepteur, et l'aversion pour les etudes classiques, l'y accompagnèrent. Heureusement, l'ennui des exercices du collége, n'altéra point le fond de gaieté qu'il avait reçu de la nature. A peine y était-il, qu'il fit appercevoir le germe du talent supérieur et presque unique qu'il avoit pour la chanson. Il en dut peut-être le développement précoce, à ce violent degoût qu'il avait conçu pour les livres classiques. Le Rudiment, Despautère, les Racines grecques, furent les premiers sujets sur lesquels il exerça sa verve naissante : mais ce furent les seuls sarcasmes qu'il se permit de sa vie; et toutes les chansons qu'il a faites depuis, n'ont eu que le sel de l'agrément, et n'ont jamais offensé personne. On ne peut guères pousser ce genre ingénieux et facile, plus loin que de Pont-de-Veyle. Presque au sortir du collége, il s'amusait à parodier les airs qui semblaient se refuser le plus à l'agrément des paroles. Mais il ne se borna pas à ces amusemens. Il osa essayer ses forces dans le genre dramatique; et il donna, en gardant l'anonyme, la comédie du Complaisant, qui est demeurée au théâtre, et qu'on revoit toujours avec plaisir. Le principal mérite de cette pièce, consiste dans le contraste heureux des caractères. Le Fat puni est une autre production dramatique de Pont-de-Veyle. La célèbre Mile Quinaut, excellente actrice, avec laquelle il était fort lié, avait été frappée de l'usage qu'ou pouvait faire sur la scène du Gascon puni, de la Fontaine. Elle l'avait proposé à la Chaussée, qui n'avait pas cru pouvoir traiter décemment un pareil sujet. Pontde Veyle l'entreprit, et en fit le Fat puni, pièce qui réunit au mérite de la difficulté vaincue, celui d'une intrigue bien conduite, sans indecence, malgré le sujet, et d'un style vif, naturel et plein de traits sans affectation. Pont-de-Veyle eut aussi beaucoup de part à la comédie du Somnambule, et à plusieurs romans qui ont paru sous le nom de Mme de Tencin, tels que le Siège de Calais et les Malheurs de l'amour. On a trouvé dans ses papiers la première partie d'un manuscrit intéressant, tiré de l'hist. d'Angleterre. Nous ne parlons pas de plusieurs autres petits ouvrages, qui, purement de societe, auraient moins d'intérêt pour le public. La plupart sont des canevas de comédie, des scenes d'opéra, des prologues, des complimens, et jusqu'à des parades; et dans toutes ces bagatelles, on trouve un badinage plein de sel, de l'élé-

gance et des graces. La trempe de l'esprit de Pont-de-Veyle, devait naturellement l'éloigner des professions sérieuses. Cependant ses parens l'avaient destiné à la robe et même lui avaient acheté une charge de conseiller au parlement; mais plus le terme de sa réception approchait, plus son éloignement pour cette vocation s'emblait s'augmenter. Une petite aventure très-propre à donner une idée de la gaieté de son caractère, et dont il parait s'être souvenu dans la coméd. du Complaisant, contribua à le tirer de cet embarras. Il était allé demander des conclusions au procureur-général, et il attendait dans une chambre voisine du cabinet de ce magistrat. Pour charmer son ennui, Pont-de-Veyle se mit à répéter la danse du chinois, dans l'opera d'Isse, que l'on donnait alors; et il l'accompagnait des attitudes grotesques qui caractérisaient cette danse. Tout à coup le cabinet s'ouvrit; et, comme on peut se l'imaginer, le procureur-général fut d'abord surpris de cette saillie du jeune candidat. Mais comme ce magistrat, malgré la gravité de sa place, ctait homme de bonne compagnie, il se mit à rire; et la conversation se passa tres-gaiement. Ce petit evénement acheva de convaincre Pont-de-Veyle du pen de disposition qu'il avait pour un état si sérieux.

Ses parens se rendirent à ses raisons, et lui achetèrent la charge de lecteur du roi, qui lui convenait d'autant plus, qu'elle le laissait jouir d'une liberté qu'il présérait à tout. Exempt d'ambition, il comptait passer sa vie dans le loisir d'un homme de Lettres. Il en fut tiré par l'amitié. Le comte de Maurepas, l'engagea à accepter la place d'intendant-général des classes. Il remplit cette place avec tout le zele de la reconnaissance. jusqu'à ce que son bienfaiteur Maurepas eût quitté la cour. Dégagé de tout emploi, et dans le sein de sa douce liberté, Pont-de-Vevle se contenta de faire les délices des sociétés où il vivait, c'est-àdire, de la meilleure compagnie. Pont-de-Veyle mournt le 3 septembre 1774, après avoir souffert un long état de langueur avec le plus grand courage.

Pontac, (Arnaud de) êvêque de Bazas, natif de Bordeaux, fut choisi par l'assemblée du clergé, tenue à Melun l'an 1579, pour faire au roi Henri III des remontrances: commission dont il s'acquitta avec dignité. Ce prélat mourut en 1605, ayant la réputation d'un homme qui possédait les langues orientales. Les occupations de l'épiscopat ne l'empêchèrent pas de se livrer à son goût pour l'étude. On a de lui des Com-

mentaires sur Abdias, 1566, in-4°. et d'autres ouvrages.

Pontas, (Jean) pénitencier de l'église de Paris, naquit à Saint-Hilaire du Harcouet, an diocèse d'Avranches en 1638, et mourut en 1728. Parmi ses ouvrages on distingue : Scriptura sacra ubique sibi constans, in-4°. Il y concilie les contradictions apparentes du Pentateuque. -Un grand Dictionnaire des cas de conscience, dont la plus ample édit. est en 3 vol. infol. - Des Entretiens spirituels, pour instruire, exhorter et consoler les malades. — Et un grand nombre d'autres livres de piété.

Pontbriand, (René-François de Breuil de) breton, abbé de Lanvaux, chanoine et grand chantre de la cathédrale de Rennes, est mort dans cette ville, en 1767. Il a donné an public: Nouvelles vues sur le système de l'Univers, 1751, in-8°. — l'Incrédule détrompé, 1752, in-8°. — Essai de Grammaire française, 1754, in-8°. — Pélerinage du calvaire, 1751, in-18.

Pontchartain, (Paul-Phélypeaux, seigneur de) 4<sup>e</sup> fils de Louis Phelypeaux, seigneur de la Vrillière, naquit à Blois en 1569. Il joignait à la facilité d'un heureux génie toutes les lumières d'une excellen-

te éducation. A prèss'être exercé dans les affaires sous Villeroi, il fut pourvu par Henri IV de la charge de secretaire des commandemens de Marie de Medicis. Cette princesse, satisfaite de son zèle, lui procura celle de secretaire d'état avant la mort deplorable d'Henri IV. Dans les tems orageux de la régence, il fut un des conseils de la reine. Il mourut à Castel-Sarrasin le 21 octobre 1621, âgé de 52 ans. Ses travanx avaient épuisé ses forces et hâté sa mort. On a de lui des Mém, intéressans, la Haie, 1720, 2 vol. in-8°.

Pontchasteau, (Sébastien Joseph du Cambout de ) né en 1634 d'une famille ancienne, était parent du cardinal de Richelieu. Ayant de l'esprit, des talens, des connaissances, et l'art de plaire, il ponvait aspirer aux plus grandes places; mais Singlin, directeur des religieuses de Port royal, lui inspira le dessein de se consacrer à la retraite. Cette première serveur ne sut pas de longue durée. Enfin, après divers voyages en Allemagne, en Italie et dans les différentes parties de la France, après plusienrs aventures, après avoir combattu longtems contre ses penchans, il prit la résolution de se retirer du monde, et l'exécuta. Reçu de nouveau à Port-Royal, il s'y chargea, en 1668 de l'offi-

ce de jardinier, dont il fit pendant six anstontes les fonctions, même les plus pénibles. Oblige de sortir de sa retraite en 1679, l'évêque d'Alet l'engagea d'aller à Rome, où il agit avec zele en faveur de ses amis de Port-Royal, Il y demeurait sous un nom emprunte, lorsque la cour de France le découvrit et obtint son expulsion. Pontchasteau se retira alors dans l'abbave de Haute-Fontaine, en Champagne; pais dans celle d'Orval, où il vecut pendant 5 aus. Quelques affaires de charité l'ayant rappellé à Paris, il y tomba malade, et y mourut en 1690, à 57 ans. On a de lui : La manière de cultiver les arbres fruitiers, Paris, 1652, in-12, sous le nom de le Gendre - Les deux premiers volumes de la Morale pratique des jésuites, dont Arnauld a fait les six autres. On prétend que Pontchasteau fit expres, et même à pied, le voyage d'Espagne, pour y acheter le Theatro jesuitico. - Une Lettre à Perefixe, en 1666, en l'aveur de M. de Saci, qui avait été mis à la Bastille.—Il a traduit en français les Soliloques de Hamon sur le pseaume 118.

Ponteuil, comédien, a fait les ouvrages suivans: Henriette de Berville à Sevigy, 1775, in-8°.—Les deux Frères comedie, 1791.— L'Hôtel prussien, com. 1791.

Pontis. (Louis de ) On connaît les Mein. de Pontis, en 2 vol.; mais on convient généralement qu'ils ne sont pas de celui dont ils portent le nom. Le P. d'Avrigny et Voltaire ont pensé que Pontis même n'avait jamais existé. D'autres réclament contre cette opinion; ils observent que la famille de Pontis était très-connue en Provence, que Pontis dont il s'agit, l'était également dans la solitude de Port-Royal des champs, et que sa memoire s'y était longtems conservée. Il s'y était retiré, ajoutent-ils, après 50 ans de service sous Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. et après avoir reçu dix-sept blessures dans divers combats. Ses Mémoires, dont le véritable auteur est Dufossé, un des solitaires de Port-Royal, ont été formés de tout ce quion a pu recueillir dans cette maison, des conversations de Pontis.

Pontoux, (Claude) né à Châlons-sur-Saône, s'appliqua avec succès à la medecine. Il mourut dans sa patrie vers l'an 1579. On a de lui quelques mauvais ouvr, en vers et en prose. Ce sont des Elégies, des Stances, des Odes; de petites pièces dans le gout de celles appellées en latin Basia. Ses poesies furent recueillies en 1579, in-16. On a encore de lui un recueil qu'il a intitulé : Géloda-

contenant plusieurs aubades, chansous gaillardes, pavanes, branles, sonnets, stances, chapitres, odes, etc. Il n'y a rien dans tous ces différens écrits, qui puisse être avoué par le bon goût.

Popelinière, (Lancelot Voësin, seigneur de la) gentilhomme gascon, d'abord calviniste, mort catholique, en 1608, était un homme d'une imagination vive, mais mal réglée. On a de lui: Une hist. de France, depuis 1550 jusqu'en 1577, en 4 vol. in-8°. — Un ouvrage intitulé: les Trois mondes, in 4°.—L'Histdes Histoires, in-4°. etc. — Cet écrit est peu digne d'être lu. Ce n'est qu'un insipide recueil des bruits populaires.

Porchères d'Arbaud, (François de) né à St.-Maximin en Provence, mort en 1640, se distingua de bonne heure par son talent pour la poésie. Il fut un des élèves de Malherbe, qui lui légua la moitié de sa bibliothèque, sans lui léguer la moindre partie de son genie. Porchères était un des premiers membres de l'acad. française. Ses poesies sont: Une Paraphrase des pseaumes graduels.—Des poésies diverses sur differens sujets, in-8°, Paris, 1633; et plusieurs autres pièces, insérées dans les recueils de son tems. — On lui attribue un sonnet sur les yeux de la belle Gabrielle d'Estrées, qui lui valut, dit-on, une pension de 1400 liv. C'était payer bien chèrement un ouvrage trèsmédiocre. Il se trouve dans un Recueil de 1607, intitule: Le Parnasse des excellens poètes de ce tems, tome premier, page 286. — Une ode à la louange du cardinal de Richelieu, pour le remercier de lui avoir donné une place à l'académie.

Porcheron, (Dom David-Placide) ne à Châteauroux en Berri l'an 1652, benédictin et bibliothécaire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, y mournt en 1694, à 42 aus. Les langues, l'histoire, la géographie, les généalogies et les médailles, entraient dans la sphère de ses connaissances. On a de lui : Une édit. des Maximespour l'éducationd'un jeune seigneur, qu'il publia en 1690, après en avoir réformé le style. Il y ajouta une traduction des Instructions de l'empereur Basile le Macédonien pour Léon son fils, et la Vie de ces doux princes. — Une édit, de la geographie de l'Anonyme de Ravenne, qu'il publia en 1688, in-8°, avec des Notes curieuses et savantes : ouvrage très-utile pour la géographie du moyen àge. — Il contribua à la nouvelle édit, de St.-Hilaire, et à quelques autres édit. publiées par ses confrères.

Porée, (Charles) jésuite, né en 1675, à Vendes, près de Caen, entra chez les jésuites en 1692, fut nommé professeur de rhétorique au collège de Louis-le-Grand, en 1708, et mourut dans cet emploi en 1741. Le Père Porée est aussi célèbre par ses talens que par ses vertus. Il eut la double gloire d'enrichir les lettres par ses productions et par les élèves qu'il forma. Voitaire fut un de ces derniers. C'est ma gloire et ma honte, disait-il quelquefois, en apprenant les succès de cet écrivain célèbre, et en l'entendant accuser d'irréligion. Tous ceux qui avaient étudie sous lui, conservaient pour sa personne une vénération tendre et reconnaissante. Voltaire lui fit hommage de sa trag. d'Œdipe. Le fameux Tribou, autrefois son élève, en entrant à l'opéra, vint le voir et lui avoua le parti qu'il avait pris. Le Père gémît sur cette destinée de son élève, et l'exhorta du moins à la vertu qui peut être de tous les états. Puis entraîné par son goût pour les arts, il voulut juger par lui-même de ce que ce jeune homme pouvait attendre du parti qu'il avait embrassé: Tribou chanta un air fort tendre; le charme du talent produisit tout son effet sur le bon et sensible vieillard, deux ruisseaux de larmes coulaient de ses yenx; il embrassa Tribou en s'é- l

criant : Ah! malheureux, vous ne sortirez jamais de-là. On a de lui: Un Recueil de Harangues, publié à Paris en 1735, en 2 vol. in-12. On ne peut nier qu'il n'y ait dans ses discours un grand nombre de tours ingémeux, de pensées fines, d'expressions vives et saillantes ; mais il eût été à souhaiter qu'il en eût retranché des jeux de mots, généralement réprouvés par les gens de goût. — Un second Recueil de ses harangues, à Paris, 1747, in-12. Il y en a quelques-unes sur des sniets pieux, dans lesquelles il est plus simple que dans ses discours d'apparat. Il ne pense qu'à éclairer l'esprit et à toucher le cœur, et il réussit.-Six tragédies latines, publiées en 1725, in-12, par le P. Griflet, qui les a ornées d'une vie de l'auteur. Il y a plusieurs morceaux pleins d'élévation, de noblesse et de pathetique; mais tout n'est pas égal.—Cinq comédies lalines, en prose, en 1749, in-12, qui ont vu le jour par les soins du même éditeur. Le comique du P. Porée est gracieux et toujours décent. Il n'a pas le *vis comica* de Plante, ni l'élégante simplicité de Térence; mais on y admire la flexibilité de son esprit, et sur-tout l'attention d'y amener une morale exacte à la portée des jeunes gens. Le P. Porée a fait d'antres pièces fingitives, telles que celle qu'il composa sur la dernière maladie du P. Commire, où l'on remarque beaucoup d'imagination et de poésie. On a gravé son portrait, avec ces mots, au bas, qui renserment un éloge d'autant plus flatteur, qu'il est sonde sur la plus exacte vérité: Pietate an ingenio, poesi an eloquentià, modestià major an famà?

Porée, (Charles-Gabriel) frère du precedent, naquit a Caen en 1685. Le dégout que ses premiers maîtres lui firent prendre pour l'étude, dura jusqu'à 25 ans, qu'il se cassa la jambe. La lecture, sa ressource contre l'ennui pendant la guérison de cet accident, devint une passion qui ne le quitta qu'avec la vie. Il entra dans la congrégation de l'Oratoire, d'où son frère le fit sortir bientôt après pour le placer aupres de l'illustre Fénelon, en qualite de bibliothécaire. Ensuite il sut curé dansl'Auvergnejusqu'en 1728 que le roi lui donna, dans la cathédrale de Bayeux, un canonicat qu'il résigna 2 ans après. Il mourut le 17 juin 1770. On a .de lui : Examen de la prétendue possession de Landes, et réfutation d'un Mém. où l'on s'efforce de l'établir. Il fit cet ouvrage, justement estimé, conjointement avec M. Dudouet, medecin à Caen. - La Mandarinade, ou histoire du Mandarinat de l'abbé de St.-Martin, connu

dans le dernier siècle par ses ridicules; cette histoire, en 3 vol. in-12, renferme beaucoup d'anecdotes amusantes sur l'abbé qui en est le héros. Ses extravagances fournirent, dit-on, à Molière l'idée du Bourgeois gentilhomme. — Quatre Lettres sur les sépultures dans les églises, 1745. Elles sont écrites d'une manière intéressante. Cet ouvr. fut attaqué; il y répondit par un petit écrit sous le titre d'Observations. — Nouvelles littéraires de Caen, 3 vol. in-8°. Il les commença en 1742, et les continua jusqu'à la fin de 1744. C'est un recueil de pièces en prose et en vers, des académiciens de cette ville. - Quarante-quatre dissertations sur différens sujets. lues à l'acad. de Caen, dont Porée a éte pendant 30 années un des principaux ornemens. Onze de ces dissertations ont été imprimées dans les Mém. de l'acad. et dans les Nouvelles Littéraires. — Un grand nombre de corrections et d'additions pour une nouvelleédit. du Dictionnaire de Trévoux. restées manuscrites.

Porrete, (Marguerite) femme du Hainault, vint à Paris, où elle composa un Livre, rempli des erreurs renouvellées par les quiétistes modernes. Elle y disait, entr'autres choses, qu'une personne anéantie dans l'amour de son créateur, peut satisfaire li-

brement tous les desirs de la nature, sans crainte d'offenser Dieu. Elle sontint opiniâtrément cette doctrine, qui la fit condamner à être brûlée en 1310.

Porquet, (Pierre-Charles-François) naquit à Vire en Normandie le 12 janv. 1728, et mourut le 22 novembre 1796, (an IV) âgé de 73 ans. Il fut le précepteur du chcv. de Bouflers; et quand il n'aurait d'autre mérite que celui d'avoir inspiré le goût de la poesie à son illustre élève, il serait assez grand pour lui acquérir la reconnaissance des amis de la belle littérature. Porquet réunissait à des talens estimables, des vertus qui lui concilièrent l'estime publique: il devint l'aumônier de Stanislas, roi de Pologne; l'attachement dont l'honorait ce prince, fait l'éloge de son cœur. Cetami des Muses, peu connu dans le monde littéraire, à cause de sa modestie, a cependant enrich i plusieurs journaux de ses productions. L'Almanach des Muses de 1767, contient son Ode sur le Bonheur; celui de 1772, des Stances sur l'Esperance, etc. — Il a laissé encore des Poésies. qui pourraient faire une suite tres intéressante aux Œuvres du chevalier, son éleve.

Portat, (Antoine) profess. de médecine au college de France, d'anatomie et de chi-

rurgie au muséum d'histoire naturelle, membre de l'instit. national de France et de celui de Bologne, des académies des sciences de Turin, de Padoueet d'Harlem, des sociétés de médecine de Paris, de Montpellier, d'Edimbourg, de Bruxelles et d'Anvers, est né à Gaillac, département du Tarn le 5 janvier 1742. «Il a fait ses premières études à Alby et à Toulouse, sous les jésuites, son cours de philosophie sous les doctrinaires, et s'est ensuite rendu à Montpellier pour y prendre ses degrés en médecine. Il n'avait pas encore atteint l'âge de vingt ans, que l'académie des sciences de Montpellier lui accorda des lettres de correspondant. Ce degré d'honneur, pour un jeune étudiant, sut un aiguillon puissant pour l'exciter de plus en plus à l'étude de la médecine. Antoine Portal choisit pour le sujet de sa thèse de Baccalauréat, celui des luxations en général. Six mois après, il commença à démontrer l'anatomie, et sut aidé dans ses cours par Labori, dont les connaissances en anatomie étaient très-connues. Ce fut en 1765 qu'Antoine Portal vint à Paris pour se perfectionner dans l'état qu'il avait embrassé; et comme il était très-convaincu que, pour parvenir à des connaissances positives dans la medecine, il faut commencer par celles de la chirurgie; il s'occupa essentiellement de cette partie intéressante de l'art de gnérir. Il lut cette même année à l'académie de chirurgie, trois Memoires: l'un sur les aukiloses; l'autre sur le racornissement de la vessie chez les vieillards; le troisieme sur l'abus des machines dans le traitement des luxations. Autoine Portal se lia, bientôt après son arrivée à Paris, avec les médecins et chirurgiens les plus distingnés. Les celebres Sénac et Lieutaud l'associèrent a lenrs travaux litteraires; Portal Int plusieurs Mémoires à l'acad. des sciences. Il sui désigne, en 1768, pour remplacer Ferrein dans la chaire de médecine du collége de France; et peu de tems après, ce célèbre anatomiste étant mort, Ant. Portal obtint la place d'adjoint qu'il laissa vacante à l'acad. des sciences; les volumes de cette société savante contiennent un très-grand nombre de ses Mémoires, comme on le verra dans la suite. Il fut présenté en 1777, par Buffon, pour succéder à Ant. Petit dans la chaire de professeur d'anatomie humaine au jardin des Plantes, place que Portal avait dejà remplie pour Ferrein en 1768. Les cours d'Antoine Portal ont été toujours suivis, sur - tout celui qu'il donne tous les ans au collége de France, sur les causes et sur les sièges des maladies recomues par l'anatomie. Il ne

s'est pas borné à enseigner l'anatomie dans ses lecons et par ses écrits, il aanssi constamment pratiqué la médecine, et depuis vingt - cinq aus, le docteur Portal est un des médecins de Paris les plus occupés ». Nous avons de lui les ouvr. suivans : Dissertatio medico - chirurgica generales luxationum complectens notiones, Montpellier, 1764, in-4°. « Cette Dissertat. contient un précis des connaissances les plus utiles sur la nature et le traitement des luxations». — Précis de Chirurgie pratique, contenant l'histoire des maladies chirurgicales, et la manière la plus en usage de les traiter; avec des observations et remarques critiques sur differens points, avec figures, 2 vol. in-8°, Paris, 1768. «On trouve dans cet ouvrage une exposition succincte et exacte des maladies qui peuvent se terminer par exiger l'opération chirurgicale; l'auteur y donne un precis des traitemens internes, et la description de l'opération de chirurgie, à laquelle il faut recourir ». — Histoire de l'anatomie et de la chirurgie, contenant l'origine et les progrès de ces sciences; avec un Tableau chronologique des principales découvertes, et un Catalogne des ouvrages d'anatomie et de chirurgie, des Mémoires académiques, des Dissertations. insérées dans les Journaux, et de la plupart des Thèses qui

out été soutennes dans les facultes de médecine de l'Europe, 6 vol. gr. in-12, Paris, 1770. «Cet ouvrage est le résultat d'un immense travail, puisque l'auteur y donne la notice de plus de deux mille ouvrages ou Dissertations, et souvent des extraits, qu'il les juge et qu'il les compare eutr'eux, pour pouvoir déterminer les véritables auteurs des découvertes». — Rapport fait par ordre de l'acad. des sciences, sur les effets des vapeurs méphitiques dans le corps de l'homme, et principalement sur la vapeur du charbon; avec un Précis des moyeus les plus efficaces pour rappeller à la vie ceux qui ont éte suffoqués; 5e édit. in-12, Paris 1776. «C'est un desouvr. qui a été le plus souvent réimprimé, puisque l'auteur en a donné sept à huit éditions, et qu'il a été trad, en plusieurs langues étrangères. C'est sous le ministère de Turgot, que l'académie des sciences fit publier ce rapport, et qu'il fut distribué, pour la première fois, dans toute l'étendue de la France; c'est depuis que cet ouvrage a paru, qu'ou ne confond plus l'asphixie par le méphitisme, avec la suffocation des noyés; l'auteur y joiguit ses observations sur cet important objet : il a prouve que dans les asphixiés, les muscles, et le cœur surtout, perdent de leur irritabilité, et que les noyés périssent par

l'eau qui s'introduit dans leurs bronches ». - Observat. sur la nature et sur le traitement de la rage; suivies d'un Précis historique et critique de divers remedes qui ont été employés contre cette maladie, in-12, Yverdun, 1779. «Suivant l'auteur, la rage est une maladie convulsive, et on ne connaît pas la nature du virus qui stimule les nerfs. Il a tracé le tableau effravant de cette maladie; il a donné un précis des ouvertures des corps que les anatomistes ont faites, et de celles qu'il a saites lui-même; il croit qu'on peut en prévenir l'invasion par la cautérisation de la partie mordue, avec le beurre d'antimoine, ou avec l'acide nitrique rénni à l'usage intérieur des anti-spasmodiques et des bains»,—Observations sur la nature et le traitement de la plithisie pulmonaire, I vol. in -8°, Paris, 1792. «L'auteur établit 14 espèces de phthisie différentes, dont il donne une description méthodique; il rend compte de ses revers et de ses succès. Cet ouvrage est terminé par des généralités importantes». — Observat. sur la nature et sur le traitement du rachitisme ou des courbures de la colonne vertébrale, et de celles des extrémités superieures et inférieures, I vol. in-8°, Paris, 1797. «Le docteur Portal a d'abord traité beaucoup de rachitiques avec le docteur Bouvart, qui adıni-

nistrait ordinairement le sirop mercuriel, dit de Bellet. Aut. Portal a cru devoir l'associer aux anti-scorbutiques et aux amers; il rapporte dans cet ouvrage un très-graud nombre d'observations extrêmement curieuses; il reconnaît plusieurs causes de cette maladie, et explique comment elles penvent affecter les os». — Il a publié, conjointement avec Lieutand: Historia anatomicomedica, auctore Josepho Lieutaud, recensuit et suas observationes numero plures adjecit, uberrimum que indicem nosologico ordine concinnavit Anton.us Portal, 2 vol. in-4°, Paris, 1767. — Anatomie historique et pratique, par Lieutaud; nouvelle édition, augmentée de diverses remarques historiques et critiques, et de nouvelles planches, par Portal, 2 vol. gr. in-8°, Paris, 1776. - Il a publié, avec Sénac: Traité de la structure du cœur, de son action, et de ses maladies, par Sénac; 2º édition, corrigée et augmentée par A. Portal, avec figures, 2 vol. in-4°, Paris, 1774. Les observations d'Antoine Portal sur la petite-vérole, out été publiées par Salmade, qui les a insérées à la suite de son Instruction sur la petite-vérole, i vol. in-8°, Paris, an VII. — On vient de publier un recueil de Mémoires sur la nature et le traitement de plusieurs maladies, par A. Portal, avec le Précis des expériences sur les

animaux vivaus, et un Cours de physiologie pathologique, 2 v. in-8°, Paris, an 1X (1800). - Ces Méin, se trouvent dans les Mem, de l'acad, des sciences et de l'instit, national, et sont : Sur deux reins monstrueux. - Sur la structure et les usages de l'ouraque. — Sur l'action du pommon, pendant la respiration, etc. - Sur divers points d'anatomie. — Sur les tumeurs et engorgemeus de l'epiploon. - Sur la situation des viscères du bas - ventre chez les enfans, et sur le déplacement qu'ils éprouvent dans un âge plus avancé. — Sur l'utilité et l'inutilité de recourir à l'art dans la difformité de la taille. — Sur une nouvelle méthode d'amputer les extrémités.—Sur la situation du foie, et sur la manière de reconnaître ses maladies par le tact. —Rapport sur une mort occasionnée par la vapeur du charbon. — Observations faites à l'ouverture du corps des personnes suffoquées par le charbon, les liqueurs en fermentation, et par d'autres vapeurs méphitiques. — Sur quelques maladies du foie qu'on attribue à d'autres organes. — Sur la structure et les altérations des glandes du ponmon, avec des remarques sur la phthisie pulmonaire. - Sur l'apoptexie. - Sur la phthisie de naissance. — Sur des morts subites occasionnées par la rupture du ventricule gauche du cœur. - Sur la

nature et le traitement d'une maladie singulière. — Sur le traitement de la rage. — Observations qui prouvent que la pleuresie n'est pas essentiellement différente de la péripneumonie ou de la fluxion de poitrine. — Sur quelques voies de communication du poumon avec le bras et avec les parties exterieures de la poitrine. — Sur un mouvement qu'on peut observer dans la moëlle épinière. — Sur la nature et le traitement des fièvres qui ont régné dans la Vendee. — Sur quelques maladies de la voix. — Sur la nature et le traitement de la maladie appellée vulgairement maladie noire. — Second Mémoiresur l'apoplexie. — Sur le traitement de l'épilepsie. On trouve, en outre, d'Antoine Portal, dans les Recueils de l'acad. des sciences, plusieurs antres Mémoires d'anatomie.

Portains, fils, a publié: Du devoir de l'historien de bien considérer l'influence et le caractère de chaque siècle, en jugeant les grands-hommes qui ont vecu, discours qui a été couronné par l'academie de Stockholm en 1800, in-8°

PORTE, (Maurice de la) parisien, mort en 1571, âgé de 40 ans, est le premier auteur qui ait rassemble les Epithètes françaises. Le P. Daire, qui a fait un ouvrage sous le

même titre, paraît n'avoir pas connu celui de la Porte. Il l'ut imprimé à Paris en 1580, in 8°. Le but de ce compilateur était de faciliter l'intelligence des poètes.

PORTE, (Pierre de la) fut d'abord porte-manteau de la reine Anne d'Autriche, puis maître - d'hôtel, et premier valet - de - chambre de Louis XIV. Il mourut à Paris le 13 septembre 1680, à l'âge de 75 aus. Sincèrement attaché à sa maîtresse, la Porte fut le seul ministre des correspondances qu'elle entretenait secrètement avec les rois d'Espagne et d'Angleterre, alors ennemis de la France. Le cardinal de Richelieu ayant soupconné les services qu'il rendait à la reine, le fit mettre à la Bastille, où il le menaça en vain de la mort, pour le forcer à trahir les secrets de cette princesse. La Porte souffrit beaucoup dans sa prison, et n'en sortit que lorsque Louis XIII se fut réconcilie avec son épouse. De la Bastille, il fut envoye en exil à Saumur, ou il demeura jusqu'à la mort du roi. Alors la reine régente le rappella à la cour, lui fit d'abord du bien ; mais ayant découvert à la reine une chose, sur laquelle il devait se taire, il fut disgracié par elle. On a publiéses Mémoires, unpr. à Genève en 1756, in-12. Le style est lâche, et se ressent des premiers tems où l'auteur a vécu; mais on y rencontre quelques anecdotes, qu'on ne trouverait point ailleurs. Le manuscrit original, contient des pièces fort curieuses qui n'ont point été imprimées. La Porte paraît d'ailleurs hounête homme, attaché à la vertu, et ennemi de l'intrigue et de la flatterie. Il faisait meme à la reine, de petites remontrances au sujet du cardinal Mazarin, qui contribuèrent sans doute à accélérer sa disgrace; s'étant montré à la cour plus zélé serviteur que bon courtisan, et croyant aller a la fortune par ce chemin, on lui a appliqué ce qu'on a dit du sort des chercheurs de pierre philosophale: Initium decipi, medium laborare, fin's mendicare. Sa famille ne mendia pas pourtant. Sou fils, Gabriel de la Porte, mourut, doyen du parlement de Paris, le 11 fevrier 1730, à 82 ans, n'ayant eu qu'une fille, morte avant lui.

Porte, (Barthélemy de la) né à Montpellier en juin 1699, mort... On a de lui: Lettre d'un bordelais à un de ses amis au sujet de l'ouvrage de M. Lafiteau, intitulé: la Vie et les ouvrages de la Sainte-Vierge, 1759, in-12.— Lettres philosophiques et théologiques, 1760, in-12.— Le Conciliateur pacifique, ou Remarques succintes d'un théologien de province sur la Lettre de M. Goubert sur les

indulgences, 1760, in-12.— Inscription en faux contre le texte cité sous le nom de M. Bossuet, 1761, in-12.

Porte, (l'Abbé Joseph de la) né à Béforten 1718, mort à Paris en décembre 1779, fut pendant quelque-tems jèsuite. Ayant quitté cette société, il vint à Paris, où il publia l'Antiquaire, comédie en vers et en 3 actes, qui n'a jamais franchi l'enceinte des colléges où elle fut jouée. La poésie n'était point son talent; il se mit à faire de la prose; il commença en 1749 des feuilles périodiques, intitulées: Observations sur la littérature moderne, dans lesquelles il louait ce que Fréron critiquait, et déchirait impitoyablement tout ce que celui-ci exaltait; ce journal finit au 9e vol. Il offrit alors sa plume à Fréron, et eut part aux quarante premiers vol. de l'Année littéraire. Les deux juges du Parnasse s'étant brouilles, l'abbé de la Porte publia son Observateur litteraire. Ces nouvelles feuilles périodiques, quoique faites avec assez de soin, et écrites d'un style net et assez agréable, eureut peu de succès, malgre les éloges des philosophes que la Porte louait, parce que son autagoniste les deprimait. Les journaux s'étant multipliés à l'infini, la Porte fut oblige d'abandonner le sien. C'est alors qu'il fit pa-

raître son Ecole de Littérature, 2 vol. in-12, où il n'y a guères de lui que le titre et la préface. — L'Hist. littéraire des femmes françaises, 5 vol. in-8°, qu'on pourrait réduire en I vol. in-12, si l'on se bornait à ce qu'il y a d'intéressant. Les Anecdotes dramatiques, 3 vol. in-8°. - Le Dictionnaire dramatique, 3 vol. in-8°, avec Chamfort qui s'était chargé de la partie didactique.—Un grand nombre d'Almanachs, en particulier celui des spectacles, etc. etc. Mais de toutes ses compilations, la plus connue est le Voyageur français, en 24 vol. in-12. Ce livre a les agrémens d'une histoire et d'un roman; on lui reproche même d'avoir prodigué les embellissemens romanesques. En général, il est écrit avec plus de soin que les autres ouvrages de l'abbé de Laporte, qui, snivant un critique, était toujours pressé de mal faire. An reste, on voit bien que l'auteur n'a voyagé que la plume à la main, qu'il connaît souvent très-peu les pays dont il parle, qu'il les fait connaître quelquefois d'après d'anciens voyageurs, et par conséquent très-mal. Mais les gens du monde et les femmes n'ont pas examiné si séverement un livre qui les anusait. Un anonyme lui a succédé dans la confection de cet ouvrage. L'abbé de la Porte monrut avec 10,000 liv. de rente, qu'il devait à ses nombroux travaux. Il a été l'éditeur de beaucoup d'ouvrages: de la Bibliothèque d'un homme de goût, imprimée à Avignon. en 2 vol. in-12. Il présida à la dernière édit. de Pope, et ce n'est pas un des moindres services qu'il ait rendus à la littérature; aux Œuvres de Crébillon (le père), augm. du Triumvirai, de la vie de l'auteur et de plusieurs autres pièces de litterature, 1771,3 vol. in-12; aux Œuvres de l'abbél'Attaignant; à celles de St.-Foix, avec l'éloge de l'auteur, 1778, 6 vol. in-8°. On lui doit enfin Pensées de Massillon.-L'Esprit de J. J. Rousseau. L'Esprit du P. Castel.—L'Esprit des Monarques philosophes. - L'Esprit de des Fontaines, qui lui produisit quatre énormes volumes, tandis que Ronsseau ne lai fournit que deux brochures.

Portelance, né à Paris, mort le 19 décembre 1779, a donné: Antipater, trag., 1752.— Le Temple de Mémoire, poëme, 1753.— Totinet, com. avec Poinsinet, 1753.—Les Adieux du goût, com. en 1 acte, en vers, avec Patu, 1754.— A Trompeuse et dennie, com.

Portes, (Philippe des) né à Chartres en 1546, viut à Paris, et s'y attacha à un évêque avec lequel il alla à Rome, ou il apprit la langue italienne. De retour en France,

il se livra à la poésie française, qu'il cultiva toute sa vie avec un succès distingué. Peu de poètes ont été aussi bien payés de leurs vers. Henri III lui donna 10,000 écus pour le mettre en état de publier ses premiers ouvrages, et Charles IX lui avait donné 800 écus d'or pour son Rodomont. L'amiral Joyeuse fit avoir à l'abbé des Portes, une abbaye pour un sonnet. Enfin il rennit sur sa tête plusieurs bénéfices, qui tous ensemble lui produisaient plus de 10,000 écus de rente. Des Portes mourut en 1606, à 60 ans. Nous avons de lui : Des Sonnets. — Des Stances. — Des Elégies. - Des Chansons. -Des Epigrammes.—Des Imitations de l'Arioste. - La traduction des Pseaumes en vers Irançais, 1598, in-8°. — Et d'autres poésies qui virent le jour pour la première sois en 1573, in-4°. La muse de des Portes a une naiveté et une simplicité aimables; il est le premier parmi les poètes français, qui ait possédé l'inutile et dangereux talent de mettre de l'agrément et de la délicatesse dans les vers érotiques. La plupart de ses pièces en ce genre ne sont que des traduct. de Tibulle, d'Ovide, de Properce, de Sannazar. Il possédait tous les poètes anciens et modernes, et il les imitait souvent. Malherbe a beaucoup critiqué ses ouvrages. Des Portes était neveu de

Mathurin Regnier, et avait un frère, Joachim des Portes, anteur d'un Abrégé de la vie du roi Charles IX.

Postel, (Guillaume) né à Barenton, dans la Basse-Normandie, mourut à Paris, âgé de 107 ans, en 1581. Il y a en lui deux hommes à distinguer, le savant et l'homme bizarre. La mémoire prodigieuse de Postel, et son érudition sans bornes, firent l'admiration de son siècle. Il est un des auteurs de ce tems qui ont le plus contribué à étendre le goût des Lettres. François Ier, la reine de Navarre, les cardinaux de Tournon, de Lorraine et d'Armagnac, le regardaient comme un prodige, et les prodiges devaient être moins rares dans un tems où l'ignorance disposait naturellement à l'admiration. Postel se vantait de pouvoir faire le tour du monde sans avoir besoin d'interprète : une pareille jactance peut annoncer sans doute beaucoup de présomption; mais elle suppose de grandes connaissances. L'affluence était si grande. quand il donnait des leçons, au collége Royal, où il avait deux chaires, qu'il était obligé de rassembler ses auditeurs dans une cour et de leur parler d'une senêtre, les salles du collége n'étant pas capables de contenir tous les assistans. Voici l'homme singulier. A peine Postel entra-t-il dans

la carrière de la vie, qu'il perdit son pere et sa mère, qui moururent de la peste. La misère l'ayant chassé de son village, il se fit maître d'école âgé seulement de 14 ans, dans un autre village, près de Pontoise. Dès qu'il eut ramassé une petite somme, il vint continuer ses études à Paris. Pour éviter la dépense, il s'associa avec quelques écoliers qui, la première nuit, lui volèrent son argent et ses habits. Le froid qu'il endura, lui causa une maladie, qui le réduisit pendant deux ans dans un hôpital. Sorti de cet asyle de la misère, il alla glaner en Beauce. Son industrie laborieuse lui ayant procuré un habit, il vint continuer ses études au collége de Ste.-Barbe, où il s'engagea à servir quelques régens. Ses progrès furent si rapides, qu'en peu de tems il surpassa ses maîtres. François Ier, touché de tant de merite uni à tant d'indigence, l'envoya en Orient, d'où il rapporta des manuscrits précieux. A son retour il déplut à la reine ca Navarre qui lui fit perdre ses places. Obligé de quitter . Frauce, il passa à Vienne, s'en fit chasser; se rendit à Kome, se sit jesuite; sut exclus de l'ordre, et mis en prison l'an 1545, pour avoir soutenu que la puissance des conciles était au-dessus des papes. Après une année de captivité, il se retira à Venise, où une vieille

fille s'empara de son cœur et de son esprit. Il publia que la rédemption des femmes n'était pas achevée, et que la mère Jeanne ( c'était le nom de sa vénitienne ) devait terminer ce grand ouvrage. C'est sur cette imbécille qu'il publia son livre extravagant : Des très-merveilleuses victoires des femmes du nouveau monde, et comment elles doivent par raison à tout le monde commander, et même à ceux qui auront la monarchie du monde vieil , Paris, 1553, in-16. Ses rêveries le firent ensermer; mais on le relâcha ensuite, comme un insensé. De retour à Paris en 1553, il continua à débiter ses extravagances. Contraint de fuir en Allemagne, il se retira à la cour de Ferdinand, qui l'accueillit assez bien, et il professa quelque-tems dans l'université de Vienne en Autriche. L'amour de la patrie le sollicitant de retourner en France, il obtint la permission d'y rentrer, et se retira au monastère de St.-Martindes-champs, où il mourut laissant un exemple mémorable de la petitesse et de la grandeur de l'esprit humain. On a de lui: Clavis absconditorum à constitutione mundi, Parisiis, 1547, in-16, et Amstelod. 1646, in-12. Cette dernière edit. est très-commune, la première est fort rare. - De ultimo judicio, sans nom de ville ni d'imprimeur, et sans date, in-16. C'est un des plus rares

ouvrages de Postel. - Apologie contre les détracteurs de la Gaule, qui renferme des choses singulières. - L'Unique moyen de l'accord des protestans et des catholiques. - Les 1ers elemens d'Euclide chrétien, pour la raison de la divine et l'éternelle vérité démontrée, trad. du latin, Paris, 1579, in-16. - La Divina ordinazione, in-8°, 1556, où est comprise la raison de la restitution de toutes choses. -Merveilles des Indes, 1553, in-16. — Description et carte de la Terre-Sainte, idem. -Les Raisons de la monarchie, Paris , 1551 , in 8°. — Hist. des gaulois depuis le déluge, Paris, 1552, in-16. — La loi salique, idem. - De Phanicum litter's Paris, 1552, in 8°, petit format. - Liber de causis natura, 1532, in-16,-De originibus nationum, 1553, in-8°. - Le prime Nuove dell' alro Mondo cioe la Vergine Venetiana, 1555, in-8°.—Traité de l'origine de l'Etrurie. Epistola ad Schwenfeld:um de virgine Venetiana, 1556, in-8°. — Recueil des prophéties les plus célèbres du monde, par leque! il se voit que le roi François 1er doit tenir la monarchie de tout le monde.-Alcorani et evangelii concordia, Parisiis, 1543, in-6°. — De rationibus spiritus sancti, id. -De Nativitate mediatoris ultimâ, 1547, in-4°. — Protoevangelium, 1552, in-8°. — De linguæ Phenicis seu hebraïca

excellentià, Viennæ-Austræ, 1554, in - 4°, inséré depuis dans la bibliothèque de Brême, très-rare. Il fit aussi l'apologie de Servet.— De orbis concordià, à Bâle, in fol. 1544. Le but de l'auteur est de ramener tout l'univers à la religion chrétienne.

Potain, architecte, a publié: Détails des ouvrages de menuiserie pour les bâtimens, 1749, in-12; nouv. édit. 1778, in-8°. — Traité des ordres d'architecture, 1767, in-4°.

Potel, (François André) chanoine de l'église d'Auxerre, sa patrie, est auteur des Eclaircissemens sur quelques rits particuliers à l'église d'Auxerre, 1770, in-12. — Et de la Vie de Colbert, évêque d'Anxerre, 1772, in-12.

Poterie, (Elie de la) médecin, a donné les ouvrages suivans : Examen de la doctrine d'Hypocrate, des êtres animés sur le principe du mouvement et de la vie, sur les périodes de la vie humaine pour servir à l'histoire du magnétisme animal, Paris, 178), in-8°. — Recherches sur l'état de la médecine, dans le département de la marine, in-4°.—Recherches sur l'état de la pharmacie considérée dans ses rapports avec la médecine des départemens de la marine et Elémeus

constitution médicale, 1791, in-4°.

POTHIER, (Robert-Joseph) né à Orléaus le gjanvier 1639, et mort le 2 mars 1772. Nous pourrions répéter ici l'observation que nous avons déjà faite à l'article de Domat, que tel est le déplacement des talens, qui a eu lieu de tous les tems en France, qu'on voyait un jurisconsulte consommé, tel que Pothier, et distingue autant par ses vertus que par ses lumières, rélégué dans la place obscure et subalterne de conseiller au présidial d'Orléans, tandis que l'ignorance fortunée ou protégée occupait les postes les plus brillans de la magistrature. Pothier réunissait une profonde connaissance du droit romain et du droit français; chose rare parmi nos anciens jurisconsultes. Il eut la gloire d'exécuter le projet, si vainement tenté jusques à lui; de presenter, dans un ordre naturel et méthodique, les maximes et les principes du droit romain, si confusement épars dans les compilations de Justinien. Tout le corps de ce droit se trouve refondu dans ses Pandectes, et rédigé avec une clarté et une méthode qui n'etaient qu'à lui. Domat pouvait bien lui avoir donné l'idee, et jusqu'à un certain point, le modele de cet ouvrage; mais le plan de Pothier etait bien plus vaste et plus

étendu. Le chancelier d'Aguesseau l'avait engagé à en entreprendre l'exécution, et l'avait encouragé à l'achever. Quand il fut terminé, Pothier fit un voyage expres à Paris, pour présenter son manuscrit à ce chef de la magistrature. Son extérieur, simple et modeste, fut presque un spectacle pour les magistrats courtisans, qui ne pouvaient imaginer comment il cachait tant de savoir. De son côté, Pothier eut de la peine à croire, que leurs dehors si frivoles pussent s'allier avec la véritable science. Celle du droit était déjà tellement en décadence, que les Pandectes de Pothier attendirent long-tems un imprimeur qui vonlût s'en charger. Elles n'out même jamais été bien appréciées que par les étrangers, qui en ont enlevé presque tous les exemplaires. Pothier, comme nous l'avons déjà dit, était également versé dans le droit contumier et dans le droit romain. L'origine du premier se perd dans la nuit des tems. Il n'était pas arrivé jusqu'à nous dans toute sa pureté, et il avait dû contracter bien de l'alliage, à travers les siècles par on il avait passé. Les premiers qui le redigèrent par écrit, en alterèrent encore les dispositions natives, par le mêlange de lois étrangeres. Il y avait par consequent autant de confusion et d'incertitude dans ses principes que dans ceux du

droit romain. Pothier sut les tirer du chaos, comme il avait déjà fait pour les derniers. Son Introduction à la Coutume d'Orléans, et le Commentaire dont il l'enrichit, indiquent les sources principales du droit français et les conséquences qui en résultent. Mais ce qui a fait à Pothier la plus brillante réputation, ce sout les Traités qu'il composa sur les diverses parties du droit, et notamment sur les différens contrats. Le premier, qui est comme la base de tous les autres, le Traite des Obligations, obtint le succès le plus mérité. Dans ce Traité, comme dans ceux qui le suivirent, et qui n'en sont que le dévéloppement, on retrouve cet esprit méthodique, qui caractérisait l'auteur, un raisonnement solide, des discussions claires et précises; mais ce qui les distingue principalement, c'est la morale pure et sévère qu'ileuseigne. Les matieres qui en sont l'objet, sorment en quelque sorte la base et les liens de la société. Les principes en sont les mêmes par-tout, parce qu'ils sont tirés de la nature de l'homme. et de cette loi primitive, qui le destine à vivre avec ses semblables. Dans les ouvrages de Pothier, ils ne forment point les vaines spéculations d'un philosophe, mais ils sont considérés dans leur rapport aux actes journaliers de l'ordre social. Ils ont par conséquent

le plus étroit rapport avec la morale, la première sauvegarde de cet ordre. Pothier ne manqua jamais de saisir ces rapports, et de présenter, dans toute leur austérité, les règles qui en dérivent. Ces Traités peuvent contribuer à faire un homme de bien, tout comme un jurisconsulte éclairé. Sa vie ue fut point en opposition avec la morale de ses écrits. La simplicité de ses mœurs avait bornéses besoins. Son désintéressement était extrême. Par un hasard, dont il est permis de s'étonner, on lui donna la chaire de professeur en droit français à l'université d'Orléans, sans qu'il eût songé à la demander. Quoiqu'il en remplit rigoureusement les devoirs, il en consacra constamment les honoraires à servir de récompense aux écoliers qui avaient le mieux profité de ses leçons. L'argent n'avait du prix à ses yeux, que lorsqu'il pouvait contribuer à satisfaire sa bienfaisance naturelle. Il ne retira jamais rien de ses ouvrages; mais c'était afin que les libraires les vendissent moins cher. C'était le seul engagement qu'il leur imposait. Cet homme modeste s'acquittait des fonctions de la magistrature avec la délicatesse la plus scrupuleuse. Il se crut obligé d'indemniser un plaideur qui avait perdu son procès, parce que, dans l'examen qu'il fit de son affaire, il avait négligé une

pièce, qui lui parut ensuite l décisive. Une vertu si épurée tirait sa source de la religion, dont Pothier respecta toujours les maximes, et pratiqua rigoureusement les préceptes. Son éloge sut consacré sur le tombeau de ce grand homme, où la ville d'Orléans fit graver, en lettres d'or, l'epitaphe suivante: Hic jacet Robertus-Josephus Pothier, vir jurisperitià, aqui studio, scriptis consilioque, animi candore, simplicitate morum, vitæ sanctitate præclarus. Civibus singulis, probis omnibus, studiosæ juventuti, ac maxime pauperibus, quorum gratia pauper ipse vixit, æternum sui desiderium reliquit, anno reparatæ salutis 1772, ætatis vero suæ 73. Præfectus et Ædiles, tam civitatis nomine quam suo, posuêre,

Voici la liste des ouvrages de Pothier: Contume d'Orléans, avec des observations nouvelles, 2 vol. in-12, 1740. - Pandectæ Justinianeæ in novum ordinem digestæ, 3 vol. in-fol., Paris, 1748. - Coutumes du duché, bailliage, et prevoté d'Orléans et ressort d'iceux, avec une introduction générale auxdites Contumes, et des introductions particulières à la tête de chaque titre, 2 vol. in-12 et in-4°, 1760 et 1772 : les introductions sont regardées comme des chefd'œuvres. - Traité des Obligations, 2 vol. in-12, 1761, ct réimprimé en 1764, avec des augmentations. - Traité du

Contrat de vente, selon les règles, tant du for de la couscience, que du for extérieur. - Traité des Retraits, pour servir d'Appendice au Traité du Contrat de vente, 1 vol. in-12, 1762.—Traité du Contrat de constitution de rente. avec le Traité du Contrat de change, de la négociation qui se fait par les lettres-de-change. des billets - de - change, et autres billets de commerce. 1 vol. 1763. - Traité du Contrat de louage, selon les règles, tant du for de la conscience, que du for extérieur. Traité du Contrat de bail à rente. 1 vol. in-12, 1764. —Supplément au Traité du Contrat de louage, ou Traité des Contrats de louage maritimes, 1 vol. in - 12, 1765. - Traité des Contrat de société, selon les règles, tant du for de la conscience, que du lor extérieur, auquel on a joint deux Appendices, dans l'un desquels on traite des obligations qui naissent de la communauté qui est formée sans contrat de société; et dans l'autre, de celles qui naissent du voisinage, 1 vol. in-12, 1765. -Traité des Cheptels, selon les règles, taut du for de la conscience, que du for exterieur, 1 vol. in-12, 1765. ---Traité des Contrats de bienfaisance, où l'on trouve le Traité de Prêt à usage et de précaire, et le Traité du Contrat de prêt de consomption, 1766. - Traité du Contrat de dépôt et de mandat; un Appendice du quasi Contrat negotiorum gestorum, 1767.-Traité du Contrat de nantissement, 1767. - Traité des Contrats aléatoires, où se trouvent les Traités des Contrats d'assurance, de prêt à la grosse aventure, et le Traité du Jeu, 3 vol. in-12. -Traité du Contrat de mariage, auquel est jointe une observation générale sur les précédens Traites de l'auteur, 2 vol. in-12, 1768. - Traité de la Communauté, 2vol. in-12, 1769.—Traité du Douaire, I vol. in-12, 1770. - Traité du Droit d'habitation, pour servir d'Appendice au Traité du Douaire. - Traité des Donations entre mari et L'emme. -Traité du Don mutuel, auquel on a joint une interprétation de l'art. LXVIII de la Coutume de Dunois, r vol. in-12, 1771. — Traité du Droit de possession, 2 vol. in-12. — il reste encore beaucoup de manuscrits entre les mains de plusieurs personnes: Pothier se proposait de publierces ouvrages après y avoir mis la dernière mam. En voici la liste: Epitome operis Grotii de jure belli et pacis. - Sinopsis Institutionum juris Ponissicis. Paratitla in quinque libros Decretalium GregoriiIX.—'Traite des Fiefs, Censives, Relevoisons et Champarts. — Traité des Tutèles et de la Garde-noble, des Servitudes, des Donations entre-vifs, de la Legitime, des Testamens, des

Substitutions, des Successions, de l'Hypothèque, de la Subrogation.—Traité de la Vente des immeubles par décret. — Traité de la Procédure civile et crimiuelle. —Sinopsis tractatus Molinai de dividuo et individuo.—Traité de la Représentation. —Traité des Réparations des bénéficiers, etc.

Pothier, (Pierre) né à Agon près de Coutances le 15 juin 1750, a fait un Eloge historique de Cicéron, in-8°.

Potier de la Germondes Arrèts rendus au parlement de Bretagne depuis 1767 et 1770, Paris, 1775, in-12. — Introduction au gouvernement des mariages, suivie de la jurisprudence du parlem. de Bretagne, Paris, 1777, in-12.

Pottier (A.) est auteur d'une Arithmétique pratique et démontrée, pour réduire les anciennes mesures en nouvelles par une méthode propre à facilitér la connaissance de ce système, I vol. in-8°.

Poucher de la Richar-Derie a publié: Régénération de la république d'Athènes, fragment histor, trad, du grec, in-8°.

Pouchet, (Louis E.) membre du conseil des arts et manufactures, de la société d'é-

mulation de Rouen, né en 1748, à Gruchet en Normandie, a publie : Un Traité sur la l'abrication des étoffes, 1 vol. in-12, 1788. - Métrologie terrestre, ou tables des nouveaux poids, mesures et monnaies de France, etc. 1 vol. in-8°. La 3e édit. de cet ouvrage a paru en 1797 considérablement augmentée, sur tout quant aux principes du calcul decimal. —Le nouveau titre des matières d'or et d'argent comparé à l'ancien, in-8°. — Memoire sur la mesure des superficies, etc. suivi du sol du départem. de la Seine-Inferieure, divisé en cantons, et les cantons divisés par les différentes qualités ou par les productions de leur territoire, 1800, in-8°.

Pouchor. On a de lui: Méin. sur la dernière guerre de l'Amérique septentrionale entre la Erance et l'Angleterre, Yverdun, 1781., 3 vol. in-12.

Pourrier, (Hector-Bernard) doyen du parlement de Dijon, sa patrie, y est mort en 1732. Oublie dans les différentes édit. du dictionnaire historique, Pouffier ne doit pas l'être dans les Siècles littéraires de la France. Le titre de fondateur d'une académie, qui a tenu un rang distingué parmi les plus célèbres de la france, l'y place naturellement. Les dispositions des der-

nières volontés de Poussier dans la forme olographe. ont été imprimées à Dijon. en 1736, in-4°. Vingt articles v sont consacrés à l'établissement de l'acad. de Dijon. Les détails qu'ils offrent, prouvent que leur auteur avait. embrassé d'un coup-d'œil tout ce qui pouvait rendre cette. acad. florissante, et il faut avouer qu'elle n'a point trompé l'espoir de son sondateur. Par des dispositions, précédentes, Pouffier avait destiné une partie de son bien à l'établissement d'une université dans sa patrie; mais les élusgenéraux des états de Bour-, gogne avaient prévenu intentions; ils l'avaient obtenu du roi en 1722. Cet établissement fut contrarié par les oppositions de l'université de Paris et de plusieurs autres universités du Royaume. Les. élus plaidèrent sur ces oppositions; ils mirent dans leurs intérêts les membres du parlement de Dijon, qui, pour les appuyer, députa Pouffier vers le conseil du roi. Malgré ce concours puissant d'efforts, le crédit de l'université de Paris l'emporta, et au lien d'une université d'abord accordée, Dijon vit restreindre ses prétentions à une laculté de droit. Ce sut à cette espèce de défaite qu'on dut l'établissement de l'acad, des sciences, arts et belles-lettres, etablissement conçu par Poussier, comme moyen de

suppléer en quelque sorte les facultés des arts et de médecine, qui venaient avec la faculté de théologie, d'échapper à la ville de Dijon. Le buste de Pouffier sut placé par la reconnaissance de ses concitoyens parmi ceux des illustres bourguignons qui ont décoré long-tems le salon de l'acad., et que l'on voit aujourd'hui dans la bibliothèque de l'école centrale du département. Nous devons ces renseignemens biographiques sur Pouffier à C. N. Amanthon, correspondant de la société des sciences, arts et d'agriculture de Dijon.

Pougens, (Marie-Charles-Joseph ) né à Paris le 15 août 1755, membre de l'institut national de France, de l'institut national de Bologne, de la société philotechnique, de la société libre des sciences et arts de Paris, associé honoraire de l'athénée de Lyon, membre des lycées de Rouen et Marseille, des acad. de Cortone et de Rome, etc. Cet écrivain estimable a publié successivement plusieurs ouvrages d'un genre différent: Récréations philosophiques, Yverdun, 1784, 4 parties, 1 vol. — La Religieuse de Nismes, drame histor, en 1 acte et en prose, Paris, 1792, 1 vol. in-12.— Essais sur divers sujets de physique, de botanique et de minéralogie, ou Traité curieux sur les cata-

clysmes, les révolutions du globe, le principe sexuel, la génération des minéraux, etc. 1793, I vol. in-12. - Vocabulaire des nouveaux privatils français, imités des langues latine, italienue, espagnole, portugaise, allemande. auglaise, avec des autorités. tirés des meilleurs écrivains; suivi de la notice bibliographique des auteurs cités : ouvrage ntile aux orateurs et aux poètes, Paris, an II (1794) I vol. in-8°. - Voyage philosophique et pittoresque sur les rives du Rhin, à Liége, dans la Flandre, le Brabant, la Hollande, en Angleterre, etc. fait en 1790, par G. Forster, trad. de l'allemand, avec des notes critiques sur la physique, la politique, la littérature et les arts, Paris, an IV (1796) 3 vol. in-8°. Voyage à la Nouvelle Galles du sud, à Botany-Bay, au pont Jackson, en 1787, 88, 89, par John White. Ouvrage ou l'on trouve de nouveaux détails sur le caractère et les usages des habitans du Capde-Bonne-Espérance, de l'isle Ténériffe, de Rio Janeiro et de la Nouvelle Hollande. ainsiqu'uned escription exacte de plusieurs animaux inconnus jusqu'à présent, trad. de l'angl. avec des notes critiques et philosophiques sur l'hist, naturelle et les mœurs, Paris, an III (1795) 1 vol. in-8°. - Essai sur les antiquités du Nord et les anciennes lan-

gues septentrionales, snivi d'une notice d'ouvrages choisis sur les religions, l'histoire et les divers idiômes des anciens peuples du Nord. Paris, an VIII, (1799) 1 vol. in-8°. - M. C. J. Pougens est aussi rédacteur de la Bibliothèque française, ouvrage périodique, exclusivement consacré aux sciences, ainsi qu'aux lettres et dont il paraît chaque mois un vol. in-12 de 216 pages. Le premier numéro a été publie le 15 floréal an VIII. (5 mai 1800) Dans les analyses faites par le rédacteur, on distingue celles du Dictionnaire des athees, par Sylvain M ....., n°. 1, page 39; du Discours sur la littérature de Stanislas Boufflers, n° 3, page 139; l'Homme des champs, de Jacques Delille, nº 5, pag. 181, n° 6, p. 38 et n° 8, p. 30; de la Littérature considérée, etc. de Mme de Staël, nº 6, pag. 125, et nº 8, pag. 157, etc. Les nombreuses notices renfermées dans les neuf premiers numéros sont également de lui. Ce littérateur laborieux continue avec plus d'activité que jamais, son Dictionnaire etymologique et raisonné de la langue française, commencé vers la fin de 1776, et dont il s'est occupé durant plus de vingt années, tant à Paris qu'à Rome et à Londres, où il a fait de très-longs séjours, afin d'y rassembler les matériaux nécessaires à la con-

section de ce vaste édifice. Il a placé à la tête du 1er volume, 1° une Introduction à l'Histoire philosophique des langues anciennes et modernes; 2º une Dissertation sur la science étymologique; 3° une Syntaxe philosophique; 4° des Tables comparatives des identités qu'il a observées entre les mots homogènes d'un grand nombre d'idiomes très-différens en apparence; 5° enfin, un Tableau synoptique, ou espèce d'Alphabet universel, composé de tous les véritables sons simples, tant voyelles que consonnes. Voici l'ordre qu'il a suivi dans la composition dece Dictionnaire: 1° La qualification grammaticale du mot, la prosodie, la distinction des termes poétiques, les tems des verbes réguliers et anomaux, quelques recherches sur cette anomalie, l'indication de la préposition, dont chaque verbe, chaque adjectif doit être suivi; les changemens que le genre et le nombre font subir aux adjectils, les variations orthographiques; c'est-à-dire, les diverses modifications, les mutations, les altérations successives, et l'orthographe temporaire des mots, d'après les manuscrits de la Curne de Stc.-Palaie. 2º L'étymologie du mot, tirée d'après sa nature ou son usage le plus fréquent, et en suivant toujours avec soin la ligne ascendante, soit des langues de l'Orient, soit des anciens idio-

mes du Nord, tels que le celtique, l'islandais, le suio-gothique, le scyto-scandinave, etc. 3º Les definitions. Ce travail est celui qui exigeait le plus de philosophie, et peutêtre le plus de recherches; celui pour lequel il a fallu consulter le plus de livres, le plus de gens du monde; celui qui offrait sans doute le plus de difficultés. 4° Les acceptions différentes, ces nuances délicates et fugitives, qu'on assigne moins encore qu'onne les indique à l'homme de génie, à l'homme de goût, que la nature et son talent ont averti qu'écrire c'est peindre, et qu'on n'arrive à l'entendement, à la raison, au cœur. que par les sens et les details. 5° Ces acceptions sont accompagnées de diverses phrases. ou pensees, tirées des classiques français morts on vivans. Les pensees choisies avec art. peuvent offrir à-la-fois un Cours abrégé de philosophie, de morale publique et de saine littérature. 6° Chaque mot, ainsi complèté dans ses diverses parties, est suivi d'une exacte synonimie, plus abrégée, plus précise que celle de Girard et Roubaud. 7° Le dernier volume renfermera plusieurs parties essentielles à une histoire philosophique et complète du langage, dans laquelle l'auteur s'est attaché à retrouver et à établir le Vocabulaire polyglottedes objets de première nécessité, des

notions primitives, et des affections del'homme physique et de l'homme moral. A la suite de cette polyglotte, il a placé une série assez nombreuse de remarques philosophiques sur la langue, ainsi que le répertoire de quelques mots nouveaux, choisis avec une exactitude sévère. A cette courte liste, il a également joiut le glossaire de quelques mots ancieus qu'un faux bou goût a souvent proscrit du langage récent, celui des mots que nous pourrious, éclairés par une sage neologie, emprunter des langues étrangères et des grands écrivains des autres nations. On y trouvera aussi les substantifs et les adjectifs, respectivement complémentaires, qui nous manquent; les confraires, les privatifs, les négatifs omis dans le Dictionnaire de l'académie; les augmentatifs, les diminutifs, les péjoratifs que nous avous perdus, et que les étrangers ont eu le bon esprit de conserver; enfin les mots qui, soit dans l'ancien français, soit dans les langues dont le génie a quelque rapport avec la nôtre, complètent ce qu'on appelle les différentes familles grammaticales.

Pouget, (François-Amé) prêtre de l'Oratoire, né à Montpellier en 1666, étant vicaire de la paroisse de St.-Roch à Paris, donna une Relation de la conversion de la

Fontaine. Cette Relation fut publice par le P. Desmolets, confrère et ami du P. Pouget. Ce dernier est encore connu par le Caiéchisme de Montpellier. Colbert l'avait mis à la tête de son séminaire; il ne pouvait employer un théologien plus instruit. Ce Catéchisme de Montpellier eut l'estime de tous les partis. Le P. Desmolets l'acheva, et le publia en 1725, deux aus après la mort du P. Pouget, arrivée en 1723 dans la maison de St .-Magloire à Paris. L'édition du Catéchisme de Montpellier, la plus recherchée, est celle de Paris 1702, en 1 seul vol. in-4°, ou en 5 vol. in-12. Le P. Pouget est encore l'auteur, ou du moins l'éditeur et le réviseur, d'une Instruction chrétienne sur les devoirs des chevaliers de Malte, 1712, in-12. Il a eu part au Bréviaire, de Narbonne.

Poulain de Nogent (Mile) a publié: Lettre de Mme la comtesse de la Rivière. — Tableau de la parole, 1783, in-12. — Anecdotes intéressantes de l'Amour conjugal, Paris, 1786, in-8°. — Nouvelle Histoire de Port-Royal, 4 vol. 178\*—1786, in-8°. — Poésies diverses, 1787, in-8°.

Poulcre, (François le) gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Charles IX, né vers l'an 1545, au Montde-Marsan, petite ville de Gascogne, mort vers l'an 1589. On ne lit plus les volumes de poesie qu'il nous a laissés. Le plus supportable de ses ouvrages est une espèce d'histoire en vers, ou plutôt en rimes, divisée en sept livres, que l'auteur appelle honnêtes loisirs. Ceux qui en auront assez pour la parcourir, y verront le détail de ses voyages, de ses amours, et des guerres où il s'est trouvé. On sent combien il faut se défier de ces sortes de Mémoires.

Poule, (Louis) abbé de Nogent, prédicateur du roi, ne à Avignon en 1711, mourut le 8 novembre 1781. L'abbé Poule a joui pendant plus de trente ans d'une grande réputation dans l'éloquence sacree. Un de ses premiers succès, sut celui qu'il obtint dans le panégyrique de St.-Louis . prononcé à l'acad. française en 1748. L'enthousiasme des académiciens sut porté à un si haut degré, qu'il fut résolu qu'on députerait sur-le-champ au roi plusieurs membres de la compagnie, qui le supplieraient d'accorder à l'orateur une des premières abbayes qui viendraient à vaquer. L'abbé Poule ent effectivement une abbaye. Il justifia depuis ces distinctions flatteuses, et il est du petit nombre des prédicateurs dont les discours produisent encore à la lecture une partie de l'effet qu'ils ont produit dans la chaire. L'élo-

quence de l'abbé Poule est souvent conforme à l'esprit de son siècle. Il ne néglige pas le secours de l'art; ses figures sont brillantes, et celle de l'énumération lui est familière. Mais si cet orateur ne deilaigne pas la parure, c'est pour ainsi dire un piége adroit pour captiver sesauditeurs; et quand ils'est assuré de leur attention, il prend le ton des prophètes, il les instruit avec solidité, ou les terrasse par les mouvemens les plus sublimes. Jamais il n'embarrasse ses discours par des divisions et des subdivisions antithétiques, retournées en dix manières différentes. Le partage de sa matière est toujours net, simple, sans être trop didactique. Quoique son style soit en genéral assez fleuri, cela ne l'empêche pas de s'élever trèshaut, quand son sujet l'entraîne, et de déployer alors une grande magnificence d'expressions et de tournures également vives et pathétiques. Son Sermonsur l'aumône doit être regardé comme une de ses meilleures pièces. La 2e partie est admirable, et la péroraison sera long-tems citée comme un des plus beaux morceaux de notre langue, dans l'éloquence sacrée. On a de l'abbé Poule : Panégyrique de St.-Louis, 1748, in-12. — Discours sur la prise d'habit de Mme la comtesse de Rupelmonde aux carmelites, 1752, in-12. — Sermons, 1778, 2

vol. in-8°. —Il a remporté les prix de poésie à Toulouse en 1732 et 1733.

POULHARIER, (Pierre-Nic.) né à Marseille, est auteur des Taciturnes, coméd. 1773, in-8°. — De plusieurs Fables et autres Pièces sugitives.

Poullain Du Parc, batonnier des avocats à Reunes, mort, a publié : Journal des Audiences du parlement de Bretagne, Rennes, tom. 1-2, 1737; tom. 3, 1763, in-4°. — Coutumes générales des pays et duché de Bretagne, et usemens locaux de la même province, Rennes, 1748, 3 vol. in-4°. — La coutume et la jurisprudence coutumière de Bretagne dans leur ordre naturel, Rennes, 1759, in-8°. -Observations sur les ouvrages de la Bigotière du Perchambault, Rennes, 1766, in-12. — Principes du Droit français, suivant les maximes de Bretagne, Rennes, 1767. 2 vol. in-12.

Poulletier de la Salle, (François-Paul-Lyon) maître-des requêtes, ancien président au grand-conseil, associé libre de la société royale de médecine, naquit le 30 septembre 1719, de Pierre Poulletier, intendant de la généralité de Lyon et conseiller d'état, et d'Henriette-Guillaume de la Vieuxville. Poulletier fut envoyé à Paris, pour y étudier

en droit. Les professeurs les plus habiles enseignaient alors la médecine dans cette capitale. Sa curiosité l'attira près d'eux; son penchant l'y retint, et tandis que pour obéir à son père, il donnait quelques momens à la jurisprudence, qui n'avait point d'attraits pour lui, toutes ses journées étaient remplies par l'étude de la médecine. En s'écartant ainsi des routes de l'ambition et de la fortune, pour se livrer à un goût qui paraissait bizarre, Poulletier fut accusé d'extravagance, et chacun plaignit l'intendant de Lyon d'avoir un fils qui voulait se faire médecin. Persécuté par ses parens et par sesamis, il fallut bien que Poulletier acceptât la charge de maître-des-requêtes qu'on lui destinait depuis long-tems. Mais, lorsqu'à peine sorti de sa première jeunesse, on le pressa d'exercer un de ces grands emplois sur lesquels repose le sort de tout un peuple: « Non, dit-il, je n'ai point assez médité sur des devoirs que je crois audessus de mes forces, et je n'ai point assez vécu pour inspirer la confiance qui est nécessaire au succès». Il se sut toujours gré de ce refus. Il avait formé le plan de plusieurs ouvrages, qu'il ne pouvait achever sans avoir fait l'essai de différens remèdes, et sans s'être accoutumé luimême à la pratique de souart. A ses projets d'instruction se

joignirent des vues de bienfaisance plus louables encore. Poulletier établit dans les faubourgs de Paris trois hospices où les pauvres étaient reçus et traités à ses dépens. Là , sous la direction des médecins et des chirurgiens les plus habiles, il apprit à connaître la nature et les diverses périodes des maladies. Les jours étaient employés à la visite de ces maisons; les nuits l'étaient à l'étude, et tout son tems se passait à bien faire. Bientôt le goût de la chimie se joignit à ceux qu'il avait montrés jusqu'alors. Il ne se contenta point de lire, il voulut opérer : il était l'ami de Macquer, il en devint l'émule, et Dictionnaire de Chimie se grossit de ses recherches. Poulletier ne se permit jamais qu'un seul délassement, l'étude de la musique. L'art de la composition ne lui était point étranger, et il avait mis en chant plusieurs morceaux des opéras de Quinault et de Metastase. Dans les premiers mois de 1787, on s'apperçut que la santé de Poulletier se dérangeait; il éprouva ce qui arrive sur-tout aux personnes taiblement constituées; les forces de tous les organes diminuant en même proportion, le dépérissement se fait d'une manière insensible, et la mort survient sans qu'aucune affection grave ait paru la précéder. Ce fut ainsi que Poulletier succomba au mois de

mars 1788, regretté de tous les amis des sciences.

Poullin de Lumina, (Etienne-Joseph) d'Orléans, négociant à Lyon, mort en 1772, estauteur des ouvr. suiv.:
— Histoire de la guerre contre les anglais. 1759, in-8°. — Abrège chronolog. de l'Histoire de Lyon, Lyon, 1767, in-4°. — Histoire de l'établissement des moines mendians, 1767, in-8°. — Mœurs et coutumes des Français, P. 1769, 2 vol. in-12. — Histoire de l'église de Lyon, ibid. 1770, in-8°.

Poullin de Vieville, (Nicolas-Louis-Justin) de Melun; ci-devant avocat et censeur royal. On a delui: Imit. de Jesus-Christ, nouvelle traduction. — Nouveau code des tailles, 1783. 3 vol. in-8°. Code de l'orfévrerie, 1784, in-4°. — Essai sur l'Histoire aucienne des tailles, 178. in-12. — Quel ques pièces fugitives et extraits des livres inserés dans les Afiches d'Orléans.

Poultier d'Elmotte, (François-Martin) né à Montreuil-sur-Mer, departement du Pas-de-Calais, ne le 31 octobre 1753, membre de la convention nationale, du'conseil des anciens, de celui des cinq cents; actuellement membre du corps législatif et chef de division de gendarmerie; de la société d'agriculture, arts et commerce de Calais, a

donné: - Epître à M. Thomas de l'académie française, Loudres, 1773, I vol. — - L'ombre de Desrue à ses juges, 1778, 1 vol. — L'Anti-Pygmalion, oul'Amour Prométhée, scène lyrique, I vol. 1780. — Lettres de Thomas à M. d'Elmotte, et réponses de M. d'Elmotte sur un démélé littéraire et sur les troubles de la Pologne, 1784, 1 vol. — — Plusieurs morceaux sur la métaphysique, la logique et la littérature dans le journal encyclopéd. des années 1787, 88 et 89 sous le nom de d'Elmotte. — Constitution populaire présentée à la nation française, i volume, 1793. - Galathée, scène lyrique représentée pour la première fois au théâtre de la république, le 14 pluviôse an 3, suivie d'une Epître à J. J. Rousseau, I vol. — Il a fait imprimer en l'an 3 chez Baudouin sept mémoires, - sur les mines, — sur l'organisation du gouvernement, - sur le dessechement des marais de la Somme, — sur les travaux du canal de Saint-Quentin, - sur le pouvoir exécutif et la force armée, — sur la nécessite d'encourager la culture du chanvre et du lin, - sur la franchise des ports de Dunkerque, Marseille et Bayonne. — Discours décadaires pour toutes les sêtes de l'année républicaine, i vol., première edition, an II. Seconde édition, sous le titre de discours décadaires à l'usage des théophilantropes, avec des changements, une augmentation de trois discours, une dédicace à Rosette Poultier, et une histoire des théophilantropes, an VI. — Poultier a redigé l'Ami des Lois, depuis le 1<sup>er</sup>. nivôse an 3, jusqu'au 1<sup>er</sup> floreal an 7: il a repris cette rédaction le 1<sup>er</sup>. prairial an 8, jusqu'au 5 ventôse même année. C'est lui qui a rédigé le bulletin littéraire du même journal jusqu'à sa suppression.

Poupart, (François) de l'académie des sciences, né au Mans, vint à Paris, où se trouvant sans fortune, il se chargea de l'éducation d'un enfant pour subsister; mais cet emploi lui enlevant tout son tems, il aima mieux, dit Fontenelle, étudier que subsister, et il se livra à la médecine, à la chirurgie, à la botanique et à la chimie; mais sa prédilection fut toujours pour les insectes et les coquillages. L'acad. des sciences se l'associa en 1699, et le perdit en 1708. Poupart était philosophe, non-seulement par ses connaissances, mais encore par sa conduite. Réduit à un genre de vie fort incommode et fort étroit, il le supportait avec gaieté. Son extérieur etait modeste, et cette modestie avait passé jusqu'à son cœur. On a de lui: - Une Description de la sangane, dans le Journal des scavaus; — un Mémoire sur les insectes her-

maphrodites; — l'flistoire du Formica-Leo et du Formica-Putex; — des Observations sur les moules, et d'autres savans écrits dans les mémoires de l'academie des sciences. On croit aussi qu'il fut l'éditeur du livre intitulé la Chirurgie complete. C'est un recueil de plusieurs traités curieux et utiles.

Poupart, ci - devant curé de Sancerre, a publié une hist. de la ville de Sancerre, 1777, in-12.

Poupart, médecin est auteur d'un Traité des dartres, 1782, in-12.

Poupeliniere, (Alexandre-Jean-Joseph-le-Riche de la) ancien fermier général, mort le 5 décembre 1762 à 70 ans, est auteur de Daïra, histoire orientale, 1761, in-8°. ou in-12.

Pourchot, (Edme) né au vill. de Poilly près Auxerre, en 1651, vint à Paris pour y achever ses études. Il s'y distingua, et devint professeur de philosop, au collège des grassins, puis en celui de Mazarm. Il fut sept fois recteur, et pendant 40 ans syndic de l'université. Il était l'ami de Racine, Despréaux, Mabillon, Dupin, Baillet, Montfaucon et Santeul. Bossuet et Fénelon l'honoraient d'une estime particulière. Ce dernier lui offrit

plusieurs fois d'employer son crédit, pour le mettre au nombre des instituteurs des enfans de france, mais Pourchot aima mieux se dévouer au service de l'université, qu'à celui de la cour. Cet homme estimable mourut à Paris en 1734. On a de lui : Institutiones philosophica, dont la 4e, édition fut donnée en 1754, in-4°., et 5 vol. in-12. La Philosophie de Pourchot lui attira autant d'ennemis dans l'intérieur de l'université, que d'admirateurs au-déhors. Il s'éleva, dans le sein de ce corps, des cabales contre l'auteur de la nouvelle Philosoph. Tout le monde connaît l'arrêt burlesque qui fut dressé par Despréaux à ce sujet, dans lequel certains quidams saus aveu, prenant les noms de Gassendistes, Cartesiens, Malebranchistes et Pourchotistes, sont traités de factieux. Le ridicule que cet arrêt jetait sur les anciens préjugés, dissipa le parti qui s'était formé dans l'université contre la nouvelle philosophie, qu'on avait déjà déférée au parlement comme une doctrine daugereuse. Le peripaté. tisme dominait par-tout; mais c'était un vieux tyran, qu'on méprisait. Pourchot vitsa philosophie se répandre sans exciter de séditions. Il est vrai que, pour ne pas paraître mépriser tout-à-lait les questions dont on faisait le plus de cas dans les écoles, il en avait fait une espèce de collection, sé-

parée du corps de l'ouvrage, sons le titre de Series disputationum scholasticarum, qu'il appellait en badinant, le Sottisier. Son Cours de philosophien'étant pas conforme aux nouvelles découvertes et aux systêmes modernes, est moins consulté qu'il ne l'a été. — Ponrchot a travaillé, pour le style, aux Prolégomènes, et à la composition des Methodes hébraïque, chaldaique et samaritaine, de Mascles son ami, qu'il contribua beaucoup à répandre. — Des memoires sur dissérens droits de l'université.

Poussines, (Pierre) Possinus, jésuite de Narbonne, mournt en 1685, à 77 aus, également recommandable par sou savoir et parses vertus. On a de lui: Des Traductions d'ungrand nombre d'ecrivains grecs avec des notes. — Une Chaine des Pères grecs sur St.-Marc, Rome, 1673, infol.; et d'autres ouvrages, qui prouvent beaucoup en faveur de son érudition.

Pouteau, (Claude) chirurgien, mort en 1775, a publié: Mélanges de chirurgie, Lyon, 1760, in-8°. — Essai sur la rage 1763, in-8°. — La Taille au niveau, mémoire sur la Lithotomie, Paris, 1765 in-8°. — Euvres posthumes, 1783, 3 vol. in-8°.

Pouzaire, médecin, es

auteur d'un Traité des eaux minérales de Balaruc, 1771, in-8°.

PRADAL, (Jean Bernard) ci-devant capucin, a donné au public 3 vol. de Sermons, 1779.

PRADE, (Richard de la) médecin. On a de lui: Analyse et vertus des eaux minérales du Forez et de quelques autres sources, Lyon, 1778, in-8e,

Prades, (Jean-Martin de) prêtre, bachelier de Sorbonne, né à Castel-Sarrazin dans le diocèse de Montauban, fit ses premières études en province. Il passa de-là à Paris, et demeura dans plusieurs séminaires, entre autres dans celui de St.-Sulpice. Ses progrès dans la théologie ne furent pas brillans, mais il sut se tirer de la foule par une Thèse qu'il soutint en 1751, et qui fut approuvée par le syndic de la Sorbonne. Il soutenait plusieurs propositions hardies sur l'essence de l'ame. sur les notions du bien et du mal moral, sur l'origine de la société, sur la loi naturelle et la religion révélée, sur les marques de la véritable religion, sur la certitude des faits historiques, sur la chronologie et l'économie des lois de Moyse; sur la force des miracles pour prouver la revélation divine, sur le respect

dû aux Sts.-Pères; mais ce qu'elle renfermait de plus etrange, c'était le paralléle des guérisons d'Esculape et des guérisons de J. C. Le parlement de Paris sévit contre cette production. La Sorbonne l'imita et publia une Censure le 27 janvier 1752. La thèse fut également condamnée par l'archevêque de Paris et par Benoît XIV. De Prades, craignant que l'on ne s'en tînt pas à la condamnation de son livre, se retira à Berlin, où il devint lecteur du roi de Prusse, qui s'en amusait et qui l'appellait son petit heretique, et ent, quelque tems après, un canonicat de Breslavy. Alors il publia une Apologie, dans laquelle il se répandit en invectives contre ses censeurs. Cependant il signa quelque-tems après une rétractation solennelle de ses principes qui lui obtint de la Sorbonne d'être rétabli dans ses degrés. Il fut fait ensuite archidiacre d'Oppelen, mourut à Glogaw, en 1782. L'abbé de Prades ne méritait pas de faire tant de bruit. C'était un homme assez médiocre, mielleux dans la société et caustique dans ses écrits, mais sachant se rendre agréable par sa gaieté, sa vivacité et l'empressement d'être bon à ceux avec lesquels il vivait. On a de lui les ouvrages suivans : L'Article Certitude dans l'Encyclopédie. - Abregé de l'Histoire ecclésiastique de Fleury, 176\*, 20 vol. in-12.—Il a fait une trad, des Œuvres de Tacite qui n'a pas paru.

PRADON, (Nicolas) natif de Rouen, mourut à Paris en 1698. Mme de Sévigné, Mme Deshoulières, St.-Evremont, ·le duc de Nevers, etc. ont fait tort à sa réputation, en s'efforçant de l'élever au dessus de ce qu'il valait. Ils purent bien comparer sa Phèdre à celle de Racine, faire des sonnets, débiter des plaisanterres, cabaler dans les sociétés ou dans les bureaux d'esprit de leur tems, Pradon n'y gagna que du ridicule. Son merite etait trop faible pour se soutenir contre l'éclat du génie. Le public, toujours juge équitable, quoique trèspeu attentif à se defier des prejuges, revint enfin à admirer ce qui est vraiment admirable, et réprouva l'idole absurde qu'on lui avait présentee. Pradon perdit, par le faux enthousiasme de ses prôneurs, le droit qu'il pouvait avoir à l'estime pour quelquesunes de ses bonnes productions. Tamerlan et Regulus, deux de ses tragédies qui sont long-tems restées au theâtre, renferment des beautes. Ses autres pièces sont : La Troade, Statira, Scipion l'Africaiu, Pyrame et Thisbe. On les a recueillies à Paris eu 1744, 2 vol. in-12. On a fait ainsi l'épitaphe de ce poète:

" Qui durant quarante aus, d'une ardeur sans pareille,

» Fit à la barbe d'Apollon,
» Le même métier que Corneille ».

Pradon n'ent guères d'un poète que la figure, les distractions, l'extérieur négligé, les saillies et les aventures singulières. Voyant un jour siffler une de ses pièces, il sislla comme les autres. Un mousquetaire qui ne le connaissait point, et dont il s'obstinait à ne vouloir pas être counu, prit sa perruque et son chapeau qu'il jeta sur le théâtre, le battit, et voulut, pour venger Pradon, percer de son épée, Pradon lui-même. Il était d'une si grande ignorance, qu'il transporta plus d'une fois des villes d'Europe en Asie; un prince lui en ayant fait des reproches : Oh! lui répondit Pradon, Votre altes. se m'excusera; c'est que je ne sais pas la chronologie.

Prateolus, (Gabriel) autrement du Préau, naquit au commencement du 16° siècle, et mourut en 1585, docteur de Sorbonne. Il n'a pas fait un honneur infini à cette savante faculté; et quoique vivant dans un siècle ou l'on commençait à secouer plusieurs prejugés des siècles précèdens, il en conserva quelques uns, même des plus grossiers. La Geomance de Cattan, qu'il mit au jour et qu'il augmenta, en est une preuve.

Ses Traités de doctrine et d'histoire ecclésiastique, tels que son Elenchus Hareticorum, Cologne, 1605, in-4°, firent plus d'honneur à son zele, quoique peu dignes d'être cités.

PRAULT, libraire a Paris, a publié: L'Esprit de Henri IV, avec des notes, 1770, in-8°.

Préfortaine, (de) commandant à Cayenne. On a de lui: Maison rustique à l'usage des habitans de la partie de la France équinoxiale connue sous le nom de Cayenne, 1763, in-8°.

Prèrort, (Bassin de) abbé, né à Aigueperse en Auvergne, en 1741. Il a publié: Abrége de la dévotion à la Vierge. — Dictionnaire des origines, avec Sabathier.

Prégieux, (Jacques) bénédictin, né à Richelieu en 1722, mort.... Il a donné le vol. XI du Recueil des Hist. des Gaules et de la France, avec Poirier, 1767. — Il travaillait précedemment à l'Histoire du Berry, de laquelle s'est chargé depuis Dom Turpin.

PRÉMONTVAL, (Pierre LE GUAY de) de l'acad. des sciences de Berlin, né en 1716, à Charenton, ou ses ennemis, etil en eut beaucoup, disaient

qu'il aurait du mourir; il ne put pas vivre en France, il eut de la peine à vivre en Allemagne. Il eut quelques succès; mais encore plus de querelles. En tout, il a laissé la réputation d'un homme original, médiocre et difficile à vivre. Prémontval mourut à Berlin, en 1767. On a de lui les ouvrages suivans: Discours sur differens objets de mathématiques. - De l'Esprit de Fontenelle, 1744, in-12. - Panagiana Panurgica ou le faux évangéliste, 1750 in-8°. — La Monogamie, ou Utilité du mariage, 1751, 3 vol. in-12.-Pensées sur la liberté, 1750, in-8°.—Du Hasard sous l'empire de la providence, 1754, in-8°.—Le Diogène de Dalembert, 1754, in-8°. — Procès Ecclesiasticocivil, 1755, in-8°. — Préservatif contre la corruption de la langue française en Allemagne, 1761, in-8°, 5 parties.

Prémontval, (M<sup>me</sup> de) née à Paris, en 1724, morte peu après son mari, a donné le Méchaniste philosophe, mémoires concernant la vie de Jean Pigeon, 1750, in-8°.

Préseau de Dampierre, ci-dev. mestre-de-camp de cavalerie, a donné: Traité de l'éducation du cheval en Europe et des haras, 1788, in-8°.

PRÉSEVOT, (Joseph) avo-

cat au ci-dev. parlem. de Dijon, mort président de l'administration centrale du département de la Côte-d'Or, a donné: Cours d'étude sur les lois nouvelles, in-8°, Dijon, 1790. — Principes de législation civile, in-8°, Dijon, 1791. Il s'est essayé dans le genre dramatique; mais ses pièces n'ont point été imprimées.

PRESLE, (Raoul de) fils naturel du sondateur du college de Presle, avocat-genéral du parlement de Paris, puis maître-des-requêtes de l'Hôtel du roi Charles V, fut historien et poète de ce prince. Ce fut par son ordre qu'il tradnisit en français la Cité de Dieu de S<sup>t</sup>.-Augustin. Sa traduction a été imprimée à Abbeville. en 1486, en 2 vol. in-fol. Elle est rare. Elle fut aussi imprimée à Paris en 1531. C'est la première version française de ce savant Traité. On a encore de Raoul: un Traité des puissances ecclésiastique et séculière, que Goldast a fait imprimer dans le premier tome de sa Monarchie, C'est un abrége du Songe du Vergier, que fit de Presle à la sollicitation du roi Charles V. Il y a de fortes raisons de croire qu'il est aussi l'auteur du Songe du Vergier, 1491, in-fol. et qu'on trouve encore dans les Libertés de l'église gallicane, 1731, 4 vol. infolio. Ce savant mourut en 1,502.

Pressavin, démonstrateur en matière medico-chirurgicale, est auteur des ouvrages suivans : Traité des maladies des nerfs, dans lequel on développe les vrais principes des vapeurs, 1769, in-12; nouv. édit. sous ce titre: Nouveau Traité des vapeurs ou Traité des nerfs, Paris, 1771, in-12. — Traité des maladies vénériennes, où l'on indique un nouveau remède, Paris, 1783, in-12. — L'Art de prolonger la vie, et de conserver la santé, ou Traité de l'hygiène, Paris, 1786, in-8°.

PRESTEL, (Jean) oratorien, fils d'un huissier de Châlonssur-Saône, vint jeune à Paris. Il entra au service de Malebranche, qui, lui trouvant des dispositions pour les sciences, lui apprit les mathématiques. Le disciple y fit en peu de tems de si grands progrès, qu'à l'âge de 27 ans, en 1675, il donna la 2e édition de ses Elémens de mathématiques. La meilleure édition de cet ouvrage est celle de 1689, en 2 vol. in-4°. On y trouve un très-grand nombre de problêmes curieux. C'est lui qui a trouvé par l'art des combinaisons, que ce vers latin:

Tot tibi sunt dotes, Virgo, quot sidera cœlo,

peut être arrangé de 3376 manières sans cesser d'être un

vers. Il mourut en 1690, laissant une mémoire chère au public et à ses confrères.

Prestre, (Claude le) conseiller au parlement de Paris, sur la fin du 16e siècle, est auteur d'un Recueil fort estimé, sous le titre de Questions de droit, avec 200 arrêts et des observations. La meilleure édit, de ce recneil, est celle de 1676, par Guéret, qui l'a enrichie de notes et de cent autres arrêts. - Et d'un traité des mariages claudestins, et les arrêtés de la cinquième chambre des enquêtes. Ces ouvrages ont été long-tems recherchés par les jurisconsultes.

Préville. (de) On a de lui: Supplément au Voyage de M. Bougainville, ou journal d'un voyage autour du monde, par MM. Banks et Solander, trad. de l'anglais, 1772, gr. in-8°.

Prévot, (Pierre-Robert le) chanoine de l'église de Chartres, né à Rouen en 1675, eut des succès dans la carrière de la chaire. Il prècha à la cour les Avents de 1714 et de 1727, et le Carême de 1721. Il mourut à Paris en 1736. On a de lui le Panégyrique de St.-Louis, prononcé en présence de l'académ. française; et quatre Oraisons funèbres : la plus belle est celle du duc

de Berry. Elles out été impr. à Paris en 1765, in-12.

Prévot, (Claude-Joseph) avocat au parlement de Paris, mort en 1753, âgé de 81 aus, fut une des lumières du barreau par ses consultations et par ses livres. Les principaux sont: Réglement des scelles et inventaires, 1734, in-4°.— La manière de poursuivre les crimes, ou Lois criminelles, 1739, 2 vol. in-4°. — Principes de jurisprudence sur les visites et rapports des médecins, chirurgiens, accoucheurs et sages-femmes, 1753, in-12.

Prévôt d'Exiles, (Ant.-François ) abbé, naquit à Hesdin, ville d'Artois, en 16)7, et mournt à St.-Firmin près de Chantilly, le 23110vembre 1763, âgé de 66 ans. Entraîné tour-à-tour dans le monde par un goût très-vif pour les plaisirs, et dans la retraite par un penchant non moins décidé pour l'étude, sa première jeunesse ne sut remarquable que par des traits singuliers d'inconstance. D'abord jésuite à l'âge de 16 ans, il quitta cette société pour porter les armes, retourna peu de teins après chez les jésuites, les quitta de nouveau pour rentrer au service, passa ensuite en Hollande, revint en France, entra chez les bénédictins de la congrégation de St.-Maur, y resta quelquesamees; rompitsesvœux. passa une seconde fois en Angleterre, où il composa les Iers volumes de Cleveland, eut enfin la permission de revenir dans sa patrie, et s'attacha à l'ordre de Clugny. Cette translation, qui le reudait à luimême, et lui assurait sa liberté, fut encore dérangée. Le prince de Conty l'honora de sa protection, lui donna le titre de son aumônier, et le moyen de se livrer entièrement à son goût pour l'étude. C'est à cette époque que commence la gloire de l'abbé Prevôt. Degagé du tumulte des passions, cet homme, qui, jusqu'alors, avait toujours été déplacé, s'appliqua à peindre ces mêmes passions dont il avait éprouvé l'empire; et ses couleurs furent d'autant plus fortes, qu'elles étaient vraies, et qu'il ne les employa que d'après l'expérience. Il enrichit la nation d'un nouveau genre de romans. On connaîtra mieux leur mérite, et ce que lui doit cette branche de notre littérature, lorsqu'on anra parcouru les différentes espèces de ceux qui eurent la vogue avant les siens. Le goût des aventures extraordinaires avait prévalu long-tems dans cessortes d'ouvrages, La France n'avait pas un poeme épique, et la nation etait inondée d'une soule de romans, assujetis à quelques regles de l'Epopée, dans lesquels des héros fabuleux, se disputant par leurs faits d'armes, les plus

belles princesses du monde, recevaient enfin au 12e tome, le prix de leur persévérance. Tout était merveilleux dans ces romans, excepté le style. A ces romans énormes, succédèrent les Nouvelles galantes dans le goût espagnol. L'inconstance française ne tarda pas à introduire un nouveau genre, que le goût de la frivolité et la dépravation des mœurs n'ont soutenu que trop long tems, au préjudice de notre gloire. On regarda comme inutile de peindre des caractères. La licence devenue générale, et laissant à peine subsister de faibles égards pour les bienséances, les sentimens délicatsdispararent.Untristepersifflage, composé de mots à la mode; quelques aventures scandaleuses arrivées dans ces lieux de plaisir, appellés Petites-Maisons, et racontées avec plus de légèreté que de décence, formèrent une nouvelle classe de romans. D'après ce coup d'œil rapide sur ce genre de littérature, on conçoit assez pourquoi il s'est concilié si difficilement les suffrages des bons esprits. Tonte lecture inutile devient bientôt insipide : aussi les jeunes gens seuls, et les femmes, lisent encore avec quelqu'avidité la plupart des romans dont on vient de donner une idée. Mais il en est de plus estimables, dans lesquels presque toutes les conditions du genre dramatique sont remplies, où les mouvemens du cœur sont developpes avec art, où les passions s'expriment dans le langage qui leur est propre, enfinout on trouve des caractères vrais qui ne se dementent point, des mœurs prises dans la nature, et des sentimens qui nous attachent d'autant plus, qu'ils sont une imitation plus fidèle de ceux qui nous affecteraient nousmêmes, si nous etions placés dans les circonstauces où l'auteur nous represente ses personnages. C'est en ce genre, sur - tout, que se distingua l'abbé Prevôt, qui, du moins en France, peut, à quelques égards, en être regarde comme l'inventeur. Parmi ses productions dans ce genre estimable, les Mémoires d'un homme de qualité, le Cléveland, le Doyen de Killerine, tiendrout tonjours une place distinguée, et le succès constant de ces onvrages, peut dispenser d'en faire l'eloge. Legrand nombre de caractères, également vrais et bien soutenus, qui sont peints dans le Cléveland, prouvent à-la-fois, la connaissance profonde que l'abbe Prévôt avait des hommes, et l'heureuse fecondite de son imagination. Le début de ce roman, dans la caverne de Rumneyhole, est une des scènes les plus attachantes dont on ait l'idée. Il n'est pas de lecteur qui n'ait versé des larmes d'attendrissement sur le sort de l'infortunee Fanny, qu'un excès de sensibilité précipite dans des malheurs si cruels. L'épisode de l'Isle de Sainte-Hélène; le caractère de Gélin. mélé d'audace et d'artifice; l'influence de ce caractère sur tous les evenemens que l'auteur a prodigués, dans le cours du livre, avec une richesse qui étonue; tous ces détails paraissent achevés dans leur genre, et l'anteur n'a point encore trouvé de rival dans sa nation. Pent être le chef-d'œuvre de sa plume, malgré la predilection qu'il témoignait pour le Cléveland, c'est l'Histoire du chevalier des Grieux, et de Manon l'Escaut. Qu'un jeune libertin, et une fille néé seulement pour le plaisir et pour l'amour, parviennent à trouver grace devaut les ames les plus honnêtes; que la peinture naive de leur passion produise l'interêt le plus vif; qu'enfin le tableau des malheurs qu'ils ont mérites, arrache des larmes au lecteur le plus austère, et que parcette impression-là meme, il soit eclaire sur le germe des faiblesses renfermé, sans qu'il le soupconnât, dans son propre cœur, c'est assurément le triomphe de l'art, et ce qui doit donner l'idee la plus haute des talens de l'abbe Prevôt. Aussi, dans ce singulier ouvrage, l'expression des sentimens est-elle quelquefois brûlante, s'il est permis de hasarder ce mot. Les yeux de Manon, ces yeux dont le c'el ouvertn'eût

pas détaché les regards de son amant; cette division que le chev. des Grieux croit sentir dans son ame, quand, accablé en quelque sorte de la tendresse de Manon, il lui dit: Prends garde; je n'ai point assez de force pour supporter des marques si vives de ton affection; je ne suis point accoutume à cet excès de joie. O Dieu! je ne yous demande plus rien, etc.; de pareils traits, ce me semble, sont mieux sentir que de vains éloges, le génie de l'auteur, et l'étude approfondie qu'il avait l'aite du langage des passions. Quelque reputation que l'abbé Prévôt eût acquise par ses romans, son génie ne se bornait pas à ce seul genre de littérature, pour lequel il paraissait avoir cependant un goût de préférence. Nous avons de lui des histoires estimées; celles de Marguerite d'Anjou et de Guillaume le Conquerant. Il en a traduit d'autres de l'anglais et personne n'était plus capapable de bien rendre les beauiés d'une langue, dont aucun autre n'a mieux possédé que lui le véritable caractère. Il présida pendant quelques années à un écrit périodique sur les ouvrages du tems, intitulé le Pour et Contre. Le titre seul de ce journal annonçait son impartialité. C'est, en effet, tout le mérite dont un ouvrage de cette nature puisse être susceptible. Son Histoire generale des Voyages, est le plus

considérable de ses ouvrages Elle fut entreprise par les ordres du chancelier d'Aguesseau. Les 8 premiers volumes sont traduits de l'anglais avec liberté : les autres appartiennent entièrement, pour la forme, à l'abbé Prevôt; aussi sont-ils plus estimés. Cet ouvrage pouvait devenir pour lui un objet de fortune. Un fermier - général offrait de faire tous les frais de l'édition; mais l'auteur, sensible à la gloire d'avoir enrichi un libraire qu'il aimait, voulut encore Ini laisser tout l'avantage de cette importante collection. Peu d'écrivains ont éte plus fécouds que l'abbé Prévôt. On a de lui plus de 150 volumes. Sa facilité était si étonnante. qu'il pouvait travailler, sans étre détourné par la plus nombreuse compagnie. A peine comaissait-il l'usage des ratnres, et cependant il faut convenir qu'en général, son style est pur et élégant. On pourrait seulement lui reprocher trop de prolixité; c'est un tribut qu'il paya quelquefois au besoin qui le forçait d'écrire. Tons les Romans de l'abbé Prévôt out une teinte mélancolique et sombre qui ne déplait pas aux ames sensibles, Son goût le portait au sérieux, et il n'était plus le même lorsqu'il voulait plaisanter. Rien n'est plus médiocre, peut-ètre, que les premières pages de ses Memoires d'un honnête homme, parce qu'il y veut peindre des

objets qu'il ne connaissait pas, tels que des soupers libertius, et des aventures de petitesmaisous. Mais, dès qu'il se trouve dans le pathétique, il semble, pour ainsi dire, que son génie coule de source. Il est heureux que cette lantaisie d'être plaisant ne lui soit venue que très-rarement. C'est une leçon pour les gens de lettres, qui veulent que toutes les carrières des arts soient ouvertes pour eux, et qui écrivent avant que d'avoir appris à se connaître. Il est peu de ces esprits privilégiés qui sachent concilier les extrêmes; et tel eût brille dans un genre, qui se déshonore dans un autre, en voulant forcer la nature. On n'a guères vu d'hommes d'imagination, qui n'aient commencé par vouloir faire des vers. L'abbé Prévôt fit une ode dans sa jeunesse; mais la même prudence, qui le fit rarement sortir de son caractère grave et sérieux, l'obligea, sans doute, aussi de renoncer de bonne heure à la poésie. Ceux qui attachent quelque valeur aux portraits des hommes tracés par euxmemes, pourront être bienaises de voir ici les traits sous lesquels l'abbé Prévôt a cru se peindre dans son Pour et Contre. « Ce Médor, si chéri des belles, est un homme de 37 on 38 ans, qui porte sur son visage et dans son humeur les traces de ses anciens chagrins; qui passe quelquefois

des semaines entières sans sortir de son cabinet, et qui y employe tous les jours 7 à 8 heures à l'étude; qui cherche rarement les occasions de se réjouir; qui résiste même à celles qui lui sont offertes, et qui presère une heure d'entretien avec un ami de bon sens, à tout ce qu'on appelle plaisirs du monde et passetems agréables. Civil, d'ailleurs, par l'effet d'une bonne éducation, mais peu galant; d'une humeur douce, mais mélancolique; sobre enfin et reglé dans sa conduite, etc. » Il est certain que, lorsque l'âge eut affaibli dans le cœur de l'abhé Prevôt, la vivacité de ses premières passions, ses mœurs devinrent très-douces. Mais c'est dans leurs ouvrages, et non dans quelques anecdotes qui leur sont communes avec tous les hommes, qu'il faut étudier la vie des gens de lettres. Jusques dans les Romans de cet auteur célèbre, on voit qu'il était rempli de connaissances. Lavie de l'abbé Prévôt offre plusieurs traits de désintèressement qui honorent sa mémoire. Pressé par le même financier, qui avait voulu faire les frais de l'édition des Voyoges, d'accepter une pension viagère, et sachant que ses enfans, quoique tresriches, murmuraient, il la refusa. Il se retira même de sa maison, où il avait un loge. ment, et où il paraissait etre devenu un objet de jalousie.

Indifférent sur ses propres intérêts, il était très-sensible aux disgraces de ceux qui avaient recours à lui : plus d'une sois il s'est dépouille du fruit de son travail, pour secourir l'indigence. Un homme avec qui il avait été légèrement lié dans sa jeunesse, et dont même il avait à se plaindre, viut lui exposer sa misère. Se trouvant lui-même dans ce moment sans argent, il lui donna un ouvrage de prix, dont on venait de lui faire present. Sa vie était simple et frugale. Il se tenait à son régime, même dans les meilleures tables. Sa mémoire était presque toute sa bibliothèque; et il assurait qu'il n'avait jamais oublic ce qu'il avait appris. Ses principaux onvrages sont en poésie : Ode à Saint-François-Xavier: elle est très rare, et n'en est pas plus à rechercher. — Romans: Mémoires d'un Homme de qualité, 6 vol. in-12, 1729. -Histoire de Cleveland, 6 vol. in-12, 1732. — Histoire du chevalier des Grieux, et de Manon l'Escaut, in-12, 1733. - Le Doyen de Killerine, 6 vol. in-12, 1736: il y a dans ce roman trop de réflexions. - Hist. d'une Grecque moderne, 2 vol. in-12, 1741. -Les Campagues philosoph. ou Mémoires de Moutcal, 2 vol. in-12, 1741. — Mem. pour servir à l'Histoire de Malte, Histoire de la jeunesse du commandeur de \*\*\*, 2 vol.

in-12, 1742. - Mémoires d'un honnéte Homme, in-12, 1745. - Lettres anglaises, on Hist. de miss Clarisse, 12 parties in-12, 1751: c'est une traduction de l'auglais d'après Richardson. — L'Hist. du chev. Grandisson, trad. d'après le même auteur, 8 part. in-12, 1758.—Le Monde moral, ou Mém. pour servir à l'Hist. du Cœur humain, 4 vol. in-12, 1760. — Mém. pour servir à l'Hist. de la Vertu, ou l'Hist. demiss Bidulphe, 4 vol. in 12, 1761: c'est une traduction de l'angl. — Almoran et Hamet, trad. anssi de l'anglais, 2 vol. in . 12, 1762. - Lettres de Mentor à un jeune Seigneur, tr. de l'angl. ouvr. posth. in-12, 1764. — Ouvrages historiques: Un vol. du Gallia Christiana. -Hist, métallique des Pays-Bas.—Le rer tome de la trad. de l'Histoire universelle, de Thou, in-4°, 1733.—Histoire de Marguerite d'Anjou, 2 vol. in-12, 1740. - Histoire de Guillaume le Conquérant, 2 vol. in-12, 1742. — Histoire de Ciceron, trad, de l'anglais d'après Midletton, 5 v. in-12, 1743. — Voyages de Robert Lade, tradnits de l'anglais, 2 vol. in-12, 1740. — Lettres de Cicéron à Brutus, in-12, 1744. —Histoire génerale des Voyages, 16 vol. in-4°, et 64 vol. in - 12, 1743 et années snivantes. — Lettres familieres de Cicéron, 5 vol. in-12, 1747. - Hist. de la maison de Stuard sur le trône d'Angle-

269

terre, traduite de l'anglais de Hume, 3 vol. in-4°, 6 vol. in-12, 1760. — Grammaire, critique, et belles-lettres: Le Pour et Contre, ouvr. périod. 2) vol. in-12, 1733 et années suiv. - Le Manuel lexique, 2 vol. in -8°. — Tout pour l'Amour, ou la mort d'Antoine et de Cléopâtre, tragéd. traduite de l'anglais, in-12, 1735. - Il a dirigé aussi le Journal étranger, depuis le mois de janvier 1755 jusqu'au mois de septembre de la même année.

Prévost de Beaumont, (J.-C.-G. le) a publié: Le Prisonnier d'Etat, ou Tableau historique de la captivité de J.-C.-G. le Prevôt de Beanmont durant 22 ans et 2 mois, écrit par lui-même, avec le portrait de l'auteur, chargé de chaînes dans le donjon de Vincennes, 1791, in-8°.

Prévost-d'Exmes, (le) ainsi nommé du lieu de sa naissance, pour le distinguer des autres Prévôt, naquit le 29 septembre 1729. Il était issu d'une famille ancienne, mais peu fortunee: ses parens eurent soin néaumoins de son éducation, et l'envoyèrent à Caen, ou, après avoir terminé ses humanités, il prit à l'université ce qu'on appellait ses licences. Mais l'étude du barreau ne convenait guères à un jeune homme qui, né avec des dispositions heureuses, consacrait

tout son tems à lire les chefsd'œuvre des Racine : aussi ne songea-t-il plus à embrasser la profession d'avocat; il préféra l'état militaire, et fut bientôt recu dans les gardes-du-corps de Stanislas, beau-père de Louis XV. On sait que la cour de Stanislas retiré à Lunéville, n'était composée, en grande partie, que de personnages célèbres dans les sciences, la littérature et les beauxarts; tels étaient entr'autres la marquise Duchâtelet, Tressan, Boufflers, Solignac, Saint-Lambert, l'abbé Porquet. En arrivant parmi eux, le jeune le Prévost sentit redoubler son ardeur pour l'étude; il saisit bientôt l'occasion de se faire remarquer. L'académie de Nancy distribuait tous les ans un prix de poésie; le Prévostd'Exmes concourut, et son ode obtint une mention honorable. Dès-lors il devint l'ami de Solignac, secrétaire de l'académie, auteur d'une histoire de Pologne, et de plusieurs autres ouvrages recommandables par l'élégance et la facilité du style. Guidé par un pareil maître, le Prévost sit de rapides progrès. Il donna aux italiens, en 1752, les Thessaliennes, ou Arlequin au sabbat, comédie en trois actes et en prose. Elle eut six représentations non interrompues. En 1758, il fit jouer à Luneville les Trois rivaux, opéra-comique en un acte et en vaudevilles, etla Nouvelle reconciliation, comédic eu un

acte et en prose : ces deux pieces eurent du succès. Fréron, dans son Année littéraire, dit qu'elles sont écrites avec facilité; il loue sur tout la tournure ingénieuse et piquante des couplets de l'opéra-comique. Stanislas témoigna sa satisfaction à l'auteur; il le chargea même plusieurs fois de composer des divertissemens pour les fêtes de sa cour. C'était une occasion de solliciter quelques faveurs; mais le Prévost, ennemi de la souplesse et de l'intrigne, négligea toujours les moyens qui conduisaient à la fortune. Après avoir quitté le service, il retourna dans sa patrie, où il se maria et remplit une place de judicature. Ce genre de vie ne lui convenant point, tourmenté d'ailleurs par quelques chagrins domestiques, qu'il n'a jamais confiés à ses plus intimes amis, il ne consulta que son peuchant et vint se fixer irrévocablement à Paris. L'année suivante, il publia Rosel, ou l'Homme heureux. Ce sont des conseils d'un père à son fils Cet ouvrage, écrit d'un style noble et vigoureux, rem. pli de préceptes sages, de réflexions judicieuses, eut trois éditions consécutives. Sur ces entrefaites, la fortune, dont il n'avait alors éprouvé que les rigueurs, sembla lui sourire un instant. Le cardinal de Rohan lui confia l'administration des revenus d'une riche abbaye qu'il avait dans le ci-devant

Artois; mais des événemens dont on se souvient encore, le privèrent bientôt des avantages qu'il retirait de sa place. et il se trouva de nouveau réduit à travailler pour sa subsistance. Un journal des théâtres lui parut devoir fixer l'attention du public. Déjà le succès répondait à ses espérances, lorsque l'entreprise échoua. Quelques hommes de lettres donnaient la biographie des artistes; le Prévost-d'Exmes s'etant adjoint à eux, composa les vies de Lully et de Julien - Leroy, célèbre horloger. Peu de tems après parurent ses Entretiens philosophiques, brochure dans laquelle il passe en revue les académies de jeu, les journalistes, les spectacles des boulevards et le musée de Paris. Il rédigea aussi, pendant plusieurs années, les Etrennes du Parnasse; mais alors la moitié de ce recueil renfermait des recherches sur des poètes étrangers et des traductions de quelques-unes de leurs pièces les plus piquantes. Ce plan avait peu de rapport avec celui de l'Almanach des Muses, et lui assurait une classe de lecteurs moins nombreuse, mais plus difficile. Réduit à donner des lecons de langues et d'histoire, le Prevost-d'Exmes ne laissa pas de publier les deux premières parties d'un Recueil, intitulé: Tresor de littérature etrangère. La première contenait les Pièces traduites ou

imitées des langues étrangères : la seconde etait historique, et la troisième devait faire connaître les ouvrages d'où les pièces insérées dans chaque volume étaient tirées: mais la détresse dans laquelle il vivait, ne lui permit pas de continuer cet interessant Recueil. En 1784, il publia le premier volume d'un autre ouvrage, intitulé: Vies des Ecrivains étrangers, tant anciens que modernes, accompagnées de divers morceaux, traduits par l'auteur de leurs Vies. Locman, Pilpay et Mé. tastase remplissent le premier volume. La Vie de Dante-Alighieri, et l'Analyse de sa divine comédie, occupent en entier le second. Cet ouvrage, qui parut en 1787, fut loué par tous les journalistes. Tels sont à-peu-près les ouvrages publiés par le Prevôt-d'Exmes. Les journaux du tems, renferment des Mémoires, Dissertations et morceaux de Poésie de sa composition, On a executé, au concert spirituel, plusieurs oratorio, dont il a fait les paroles. Il a encore laissé un grand nombre de manuscrits, entr'autres, des traduct. de Romans anglais, des matérianx pour une Histoire de la dernière guerre de l'empereur contre les Turcs, etc. Tous ces papiers ont été perdus, dispersés, après sa mort, qui arriva en 1793, à la Charite, l'un des hospices de Paris; il était alors à-peu-près

septuagénaire. Privé par la révolution, de la place qui fournissait à peine à ses besoins, on peut dire qu'il expira de misère; mais sans se plaindre, sans même faire connaître à ses amis, que la terreur avait dispersés, la détresse dans laquelle il gémissait. Timide, réservé avecles personnes qu'il ne connaissait pas, sa confiance était sans bornes avec ses amis. Quoique d'une figure et d'une taille avantageuses, on le jugeait peu favorablemeutaupremier abord: les chagrins qu'il éprouvait, le malheur dont il était constamment la victime, l'avaient rendu mélancolique, taciturne, et méme un peu sauvage: du reste, son cœur était bon, sensible, généreux. Il possédait des connoissances étendues dans plusieurs genres. Lorsque la conversation s'animait, on l'écoutait avec intérêt, et ses réparties ingénieuses savaient plaire autant qu'instruire. Enfin, il ne lui manquait, pour donner plus d'essor à ses talens, que d'être moins maltraité de la fortune. J.-B.-C. Grainville a fait son éloge.

Prévost de Saint-Lucien, (Roch) ci-devant avocat au Parlement de Paris, né en cette ville le 16 janvier 1740, a composé différentes pièces jouées dans des sociétés telles que : l'Opéra manqué. — Les plaisirs

de Franconville. — Salut aux trois cousines. - Le Tableau inspirant.—Le Retour du couvent. - La Fable est notre histoire. — La Bonne aventure. - L'Amant et l'amitié, allégorie, etc. Il a eu part à l'Art de saire et d'employer le vernis. Ila publié: Moyens d'extirper l'usure, ou projet d'établissement d'une caisse de prêt public sur tous les biens des hommes, 1775, nouv. édit. 1778, in-12. -De la nécessité d'établir un jury constitutionnel pour le maintien de la déclaration de l'homme et de la constitution française, 179\*, in-8°.—Formules pour parvenir au divorce et décisions des principales questions qui peuvent s'y rencontrer, 1792, in 8°. - Il a donné plusieurs Mém. dans des causes importantes; des lettres critiques dans les journaux, et il a travaillé au journal Encycl. Enfin, on a de lui : Principes élémentaires de la grammaire l'rançaise, mis à la portée des enfans du premier âge I vol. in-12. — L'Arithmetique simple démontrée en six leçons, in-12. -L'Arithmétique composée, raprochant l'ancienne et la nouvelle manière de compter, in-12, etc.

Prévost, (P.) a publié: Des Signes envisagés relativement à leur influence sur la formation des idées, 1 vol. in-8°.

PRÉVOST D'IRAY, auteur dramatique à Paris, membre du lycée des arts, de la société des belles-lettres, et de celle des sciences, belles-lettres et arts, a donné au théâtre Français: Manlius Torquatus, trag. — Au théâtre du Vaudev. : Maître Adam, menuisier de Nevers; les Troubadours; et le quartd'heure de Rabelais, (en societe).—Authéâtre Feydeau: Alphonse et Léonore, où l'heureux procès, etc. Il est l'un des fondateurs et des collaborateurs des Dîners de Vaudeville, etc.

PRIEUR, (Philippe le) Priorius, natif de Normandie, professa, avec succès les belles-lettres dans l'université de Paris, et mourut en 1680. On a de lui : Des Notes sur Tertullien et sur Saint-Cyprien, dont il a revu et retouché les éditions données par le docte Rigault. — Un bon Traité des Formules des Lettres ecclésiastiques, sous ce titre: Dissertatio de Litteris canonicis. cum appendice de tractoriis et synodicis, in-8°. — Une édit. d'Optat de Milève.—Un Traite latin, sous le nom d'Eusèbe, romain, contre le livre des Préadamites de la Peyrére. Ce Traité est intitulé: Animadversiones in librum Præada. mitarum, in quibus confutatur nuperus Scriptor, et primum oinnium hominum fuisse Adamum defenditur, Paris, 1656, in-8°

PRIEUR.

PRIEUR, (le) ci-dev. avocat au parlem. de Paris. On a de lui : Epître à un commercant, qui a concouru pour le prix de l'acad. franç, 1765, in-8°. - La nécessité d'être utile, poëme qui a conc. pour le prix de l'acad, franç. 1768, in-8°. — Ode à l'occasion du mariage du Dauphin, 1770, in-8°. - Candide, com. mêlée d'ariettes. - Les deux Victimes de l'opinion, poème qui a concouru pour le prix de l'academ. franc., suivi d'un discours sur les inconvéniens du luxe, 1771, in-8°. -Pièces dans l'Almanach des Muses.

PRIEUR, (J. Ch.) ancien profess. de grammaire à l'ecole roy, militaire, né à Paris en 1719, a donné: Anecdotes fugitives. — Abregé du Dictionnaire anglais-français et français-anglais de Boyer; nouv. edit. Londres, 1777, 2 vol. in-8°. - Le Dictionnaire royal franç, angl. et angl. fr. par Boyer, nonv. édit. rendue grammaticale, etc. Londres, 1783, 2 vol. in-4°. -Description d'une partie de la Vallée de Montmorency, etc. 1788, in-8°.

PRIEUR, (le) à Paris, est auteur de l'Art du militaire, ou Traité complet de l'exercice de l'infanterie, cavalerie, du canon, de la bombe et des piques, etc. 2º édit. 1793, in-8°.

Paieur, (N.) officier au corps du génie, député à la convent. nationale, né à Au-xonne. On a de lui: Moyens de rendre uniformes toutes les mesures d'étendue et de pesanteur; de les établir sur des bases fixes et invariables, d'en régler tous les multiples et les subdivisions suivant l'ordre decuple; d'approprier enfin à ce nouvel ordre le cours des petites monnaies, etc. in-4°. Dijon, 1790.

PRIEZAC, (Daniel de) né an château de Priézac en Limosin, avant 1590, mort à Paris en 1662, enseigna pendant dix ans la jurisprudence a Bordeaux. Le chancelier Seguier, protecteur des gens de merite, le fit venir à Paris. Il y devint peu de tems après, conseiller-d'état ordinaire et membre de l'acad. franc, en 1639. Ses principaux ouvrages sont: Vindicia Gall:cæ, Paris, 1638, in-8°. trad. en franç, par Baudoum, 1639, in-8°. C'est une réponse tru'il fit, par ordre de la cour, au Mars Gallieus du lameux Jansenius. — Discours politiques, assez mal ecrits, 2 vol. in-4°. - Deux livres de Melanges en latin, in-4°, et des poesies 1650, in-8°.

PRIEZAC, (Salomon de) fils du précédent, a fait une Dissertation sur le Nil, in-8°, 1664; et l'Hist. des eléphans,

1650, in-12; on y trouve de l'érudition.

PRIMAUDAYE, (Pierre de la) gentilhomme angevin, né vers 1580, est auteur d'un ouvrage intitulé: L'Académie française, 1581, in-fol. 1613, in-4°, qui eut beaucoup de vogue dans le tems.

Primerose, (Jacques) médecin de Paris dans le 17e siècle, natif de Bordeaux, et fils d'un ministre écossais, exerça son art avec distinction. On a de lui : De mulierum morbis, 1655, in-4°. — De circulatione Sanguinis, Leyde, 1639, in-4°. - Academia Monspeliensis descripta Oxford, 1631, in-4°. - Enchiridion medico-practicum, Amst. 1654, in-4°.—Ars pharmaceutica, ibid. 1651, in-8°. - De vulgi erroribus in medivina, qui contient des choses curieuses et intéressantes.

Prince, (René le) né à Paris en 1753, a publié: Remarques sur l'état des arts dans le moyen âge, 1782, in-12. — Supplément. — Description en vers des horloges à roues, extraite d'une pièce de Froissart, intitulée: l'Horloge amoureuse, avec des remarques, 1783, in-12. — Plusieurs Lettres sur les arts, dans le Journal des Savans et dans le Journal de Paris.

Prince, (Thomas Nicolas le) frère du précédent, né à Paris en 1750. On a de lui: Essai historique sur la bibliothèque du roi, 1782, in-12 ll a en part à la petite bibliothèque des théâtres, et aux ancodotes des beaux arts, et il a donné une nouvelle édit. du Traité de la Méthode et du choix des études par l'abbé Fleury, d'après un manuscrit original, 1784, in-8°.

Prise, (de la) ancien architecte à Caen, est auteur des Principes et usages du comput et de l'art de vérifier les dates, Bayeux, 1780, in-8°. Cet ouvrage a été joint au suivant: Méthode nouvelle et générale pour tracer facilement des cadrans solaires sur toutes les surfaces planes, saus calcul ni embarras, Paris, 1781, in-8°.

PROCOLLE, médecin à Paris, a publié: Dissert. anatomico-acoustique, 1783, in-8°.

Progen, (Jean-François) ancieu mousquetaire, né à Toulouse, le 19 nov. 1717, mort.... On a de lui : Essai de critiques, Réflexions et Contes moraux, 1764, in-12. Il a donné : l'Eloge de Clémence Isaure. — l'Epreuve, Conte moral et la Seniouce de l'année 1764, dans le Recueil des jeux Floraux, 1763 et 1764-

Prony, (Riche de ) ci-dev.

<mark>ingénieur des ponts-et-chaus-</mark> sées, profess, à l'école polytecnique et memb. de l'inst. national. On lui doit la traduction de l'anglais d'une descript. des moyens employés pour mesurer la base de Hounslow Heath, dans la prov. de Middlesex, par W. Roy, 1787, gr. in-8°. — L'exposit. d'une méthode pour construire les équations indéterminées qui se rapportent aux sections coniques, à l'usage des écoles des pontset-chaussées, 1790, in-4°. — Nouvelle architecture hydrolique, 1790, gr. in-4°. — Mécanique philosophique, ou analyse raisonnée de diverses parties de la science de l'équilibre et du mouvement; ouvrage composé sur les leçous et les matériaux, rassemblés par l'auteur pour l'école polytchnique.

Prosper, (Saint) connu sous le nom de Tiro Prosper, naquit dans l'Aquitaine au commencement du 5e. siècle. Après avoir passé sa jeunesse dans les plaisirs et le désordre des passions, il se livra à la penitence et à la rerraite. Nourri des livres de Saint-Augustin, il écrivit beaucoup sur la grace et le libre arbitre contre les semi-pélagiens. Il vivait encore en 463; mais on ignore en quelle année il mourut, et s'il etait évêque, prêtre ou laïque. La plus commune opinion est qu'il n'était point engagé dans le ministère

ecclésiastique. Les écrits qui nous restent de Saint-Prosper. sont: Une Lettre a Saint-Augustin et une à Rufin. - Le Poëme contre les ingrats. -Deux Epigrammes contre un censeur, jaloux de la gloire de Saint-Augustin. -- Cent seize autres Epigrammes avec une préface. — La réponse aux objections de Vincent. — Le livre sur la Grace et le Libre Arbitre , contre le collateur , c'est-à-dire Cassien. — Le Commentaire sur les pseaumes. - Le Recueil de 392 Sentences tirées des ouvrages de Saint-Augustin. — Une Chronique, divisée en deux parties, dont la rer. finit en 398, et la seconde en 455. — Saint - Prosper réunissait le rare talent d'écrire avec élégance en vers et en prose. Ses poésies ont de la douceur, de l'onction et du feu. La diction en est pure et le tour aisé. Ses ouvrages en prose sont d'un style concis, nerveux, naturel, sans affectation ni de termes ni de figures. Dans l'un et dans l'autre genre d'écrire, il traite son sujet avec beaucoup de force et de netteté. La meilleure édition de ses œuvres est celle de Paris, en 1711, in-fol. par Mangeaut. Elle a été réimprimée à Rome en 1732, in-8°. Le Maître de Sacy a donné une traduction en vers français de son poeme contre les Ingrats, in-12.

PROST DE ROYER, (An-

toine-François) desacadémies de Lyon, des Arcades, de Bordeaux, né à Lyon le 1er. septembre 1729, mourut dans cetteville le 21 sept. 1784. Fils d'un avocat, il honora la carrière à laquelle sa naissance le destinait. Successivement administrateur des hôpitaux, échevin, président du tribunal de commerce, lieutenantgénéral de police, provincial des monnaies, il prouva qu'il convenait à toutes les places, et qu'il possédait l'avantage si rare d'unir l'esprit de detail au génie des grandes choses. - Il publia en 1763 une lettre sur le prêt à intérêt : une raison saine et vraie, des vues philosophiques caractérisent cel écrit, auquel Voltaire décerna l'immortalité en permettant de l'inserer dans la collection de ses œuvres, et qui a eté la base de tous les ouvrages donnés depuis sur ce sujet. Au milien de ses nombreuses occupations, Prost de Royer mit au jour un onvrage sur la municipalité de Lyon, et un projet d'établissement d'un bureau de nourrices, qu'il ent la satisfaction de voirexécuté. Ce dernier écrit, tracé de la main d'un père, reçut le plus beau des suffrages. Dans une lecture que l'auteur en fit a l'acad., l'assemblée fondit en larmes. Tourmenté du desir d'être ntile, Prost de Royer entrouva encore l'occasion. Le grand Dictionnaire de Brillon devenait rare, et commençait à vieillir; Prost de Royer aidé de Riolz sou confrère, entreprit de le régénérer, ou plutôt de le remplacer, et il continua cet immense travail avec des succès mespérés. Une érudition vaste et bien ordonnée, des vues grandes et biensaisantes, un ton de decence et de fermeté qui ne se dément jamais, un style riche et animé, enfirent un ouvrage précieux pour la jurisprudence. Plusieurs articles sont des traités complets, dont un seul suffirait à la réputation d'un écrivain. Prost de Royer était au moment de livrer le 5e, volume aux souscripteurs, lorsqu'une maladie de peu de jours l'enleva dans la vigueur de l'age. Voici la liste de ses onvrages: Lettre sur l'administration municip. de Lyon. 1765, in-12. — Lettre à M. l'archeveque de Lyon, dans laquelle on traite du prêt à intéret, Genève 1770, in-8°. - Mein, sur la conservation des enfans, Lyon 1778, in-8°. — De l'Administration des fermes, 1782, in-8°. - Dictionn. de Jurisprudence et des Arrêts, ou Jurisprudeuce universelle des parlemens de France et autres tribunaux, par feu M. Brillon, nouv. edit, augmentée des matières du droit naturel du droit des gens, du droit médic. légal, d'Administration, de Police, d'Agriculture, de Commerce; ouvrage commencé par Mr. Prost de Royer et M. Riolz

Paris, 1780 et ann. suiv. gr. in-10.

PROYART, ci-dev. sous-principal de Puy, de plusieurs acad., né en Artois, à publié: L'Ecolier vertueux, ou Vie édifiante d'un écolier de l'Université de Paris, 3e édit. 1778, in-8°. - Hist. de Loango, Kokongo et autres royaumes d'Afrique, 1776, in-12. - Eloge du Dauphin, père de Louis XVI, Paris, 1779, in-8°. - La vie du Dauphin, pere de Louis XVI, 1780, in-12. - La vie du Dauphin, père de Louis XV, 1783, 2 vol. in-12. - Hist. de Stanislas Ier, roi de Pologne, duc de Lorraine et Bar, Lyon, 1784, 2 vol. in-8°. — De l'éducation publ. et des moyeus d'en réaliser la réforme projetée dans la dernière assemblée génér. du clergé de France, 1785, in-12. — La vie de I. F. G. d'Orléans de la Motte, évêque d'Amiens, 1788, in-12. — Le Modèle des jeunes gens dans la vie de Claude le Peletier de Sousy, étudiant en philosophie dans l'université de Paris, 1789, in-12.

Prozer, apothicaire à Orléans. On a de lui : Prospectus d'un Cours de chimie, in-4°. - Examen chimique et pratique des eaux-de-Loire, avec Guindant, 1769, in-12. — Analyse de l'eau minérale de la Sourge et de l'Hermi-

et continué par M. Riolz , tage près d'Orléans dans les affiches de cette ville, 1777.

> PRUDHOMME, (Louis) à Paris, a publié : Révolutions de Paris, ouvrage périodique, 1790-94, in-8°.— Les Crimes des reines de Fince, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à Marie-Antoinette, 1791, in -8°. — Les Crimes des papes, depuis St.-Pierre jusqu'à Pie VI, 1792, gr. in-8°. — Les Crimes des empereurs d'Allemagne depuis Lothaire jusqu'à Léopold II, 1793, in-8°. - Les Crimes de la convention etc. avec la liste des individus envoyés à la mort judiciairement, révolutionnairement et contre - révolutionnairement, pendant la révolution, et particulièrement sous le regne de la convention nationale, 1796, 5 vol. in-8°, etc. etc.

PRUDHOMME, ancien officier, est auteur d'un Nouveau Traité des mines et contremines, 1770, in-8°.

Prudhomme, ci-dev. avocat au parlement, a donné: Traité des droits appartenant aux seigneurs sur les biens possédés en roture, 1781, in-4°.

Prunay, ci-devant chevalier de l'ordre de St.-Louis, est auteur de la Grammaire des dames, 1776, in-12; 1783,

Prunis, (Joseph Marie) ci-devant chanoine régulier de Chancelade; né à Champagnac, le 16 mai 1742. Il a donné an public: Lettre à M. de la Place, où l'on développe qui est le plus grand, on celui qui expose sa vie pour son ennemi, ou celni qui ne peut survivre à son bienfaiteur, 1761. - Les Dangers du luxe, ode, 1762.-L'Anniversaire de Crébillon, ode, 1763. - La mort de Louis Racine, ode, 1763. - Epître à M. D. et autres ouvrages dans les Mercures.

PSEAUME, (Nicolas) fils d'un simple laboureur de Chaumoni-sur-Aire, dut son elévation à un de ses oncles, abbé de St.-Paul de Verdun, qui l'éleva avec soin, et lui résigna son abbaye en 1538. Il sut pourvu de l'évêché de Verdun en 1548, par la résignation que lui en fit le cardinal de Lorraine. Il assista en cette qualité au concile de Trente, et s'y signala par son éloquence. On a de lui : Un Journal de ce qui s'est fait an concile de Trente; ouvrage curieux, qui a été donné an public par le P. Hugo, premontré, dans son Recueil intitulé: Sacræ antiquatis-Monumenta. - Un écrit intitulé: Préservatif contre le changement de religion, Verdun, 1563, in-8°. C'est lui, au rapport de quelques auteurs qui parlait dans le concile confre. les abus de la cour de Rome, lorsqu'un évêque italien traitant de chanson ce discours qui lui déplaisait, donna lieu à la répouse heureuse: Utinam ad galli cantum Petrus resipisceret! mais le plus grand nombre en fait honneur à Danès. Pseaume mourut en 1575.

PUGET DE ST.-PIERRE, CIdevant jésuite, est auteur des ouvrages suivans : Les Aventures de Periphas, 1761, in-12. - Hist. des Druses, peuple du Liban, sormé par une colonie de français, 1763, in-12. - Analyse des principes de J. J. Rousseau, la Haye, 1763, in-12. - Elogo l'unebre du Dauphin, 1766, in-8°. — Discours prononcé sur la philosophie française, 1767, in-12. — Discours d'un duc et pair à l'assemblée des pairs , 1771 , in-12. - Précis national, ou Tableau de la société dans ses détails, 1771, in-fol.—Eloge de Marie Thérèse, impératrice, reine de Hougrie, Paris, 1782, in-8°. - Hist. de Charles de Ste.-Maure, marquis de Salles, duc de Montausier, pair de France, gouverneur du dauphin, etc, 1785, in-8°.

Puisieux. (Philippe-Florent de) naquit à Meaux le 28 novembre 1713, et mourut au mois d'octobre 1772. Il a traduit beaucoup de livres: Grammaire géographique, de

Gordon, avec une addition pour la France, in-8°. —Hist. navale d'Angleterre, de Lediard, 3 vol. in-4°. - Grammaire des sciences philosophiques, de Martin, in-8° .-Elémens des sciences, 3 vol. in-12, du même. - Consultations de medecine, d'Hoffman, 8 vol. in-12. - Observations, du même, 2 vol. in-12. — Geographie, de Varénius, 4 vol. in-12. — Les Hommes volans, 3 vol. -Amélie, 4 vol.—Thompson, 3 vol. - Les Frères, ou Miss Osmond, 4 parties in-12. — La Campagne, 2 vol. — La Femme n'est pas insérieure à l'Homme, in-12. - Voyage en France, en Italie et aux Isles de l'Archipel, 1783, 4 vol. in-12. — Les Voyageurs modernes, 4 vol. in-12. — Observations sur le jardinage, 3 vol. in-12. - Avis et Préceptes de médecine, de Méad, in-12. - Expériences physiques, de Léwis, 3 vol. in-12.

Puisieux, (Magdelène Dorsant, M<sup>me</sup>) née a Paris, a donné au public les ouvrages suivans: Conseils à une amie, in-8°. — Les Caractères, 2 vol. in-8°, qui ont eu du succès, quand ils ont paru. — Le Plaisir et la Volupté, conte, in-12.—L'Education du marquis de \*\*\*, ou Mémoires de la comtesse de Zurlac, 2 part. in-12.—Zamor et Elmanzine, 3 vol. in-12. — Reflexions et Avis sur les ridicules à la

mode, in·12. — Alzarac, ou la nécessité d'être inconstant, in·12. — Histoire de Mue de Terville, 6 parties in-12. — Histoire du règne de Charles VII, 4 vol. in·12. — Mém. d'un Homme de bien, 3 part. in·12. — Le Marquis à la mode, comédie.

Puisieux, architecte, a publié: Elémens et Traité de géométrie, 1765, in-8°.

Pujor, médecin à Castres, a donné: Essai sur la maladie de la face, nommée le tic douloureux, avec quelques réflexions sur le Raptus caninus de Calius Aurelianus, 1787, gr. in-12.

Pujol, (de) ci-dev. commissaire principal des guerres en Hainault. On a de lui : Galerie historiq. universelle, 1786, et années suivantes.

Pujoulx. (J.-B.) On a de lui:Les Dangers de l'absence, ou le Souper de famille, comédie en 2 actes, 1788, in-8°. — La veuve Calas à Paris, ou le Triomphe de Voltaire, pièce en 1 acte et en prose, 1791, in-8°. — L'Ecole des Parvenus, 1792. — Le Couvent, comédie, 1791. — Cadichon, opera en deux actes, 1792. — La Rencontre en voyage.

Pure, (Michel de) écrivain du 17e siècle, est auteur

de quelques Pièces de théâtre, qu'on n'a pu ni jouer, ni lire. On a encore de lui des traductions: Des Institutions de Quintilien, 1663, in-4°, tresinférieure à celle de l'abbé Gedovn. - De l'Histoire des Indes orientales, de Maffée, x665, in-4°. - De l'Histoire africaine, de J.-B. Birago, 1666, in-12. — Son ouvrage le plus recherché, est sa Vie du maréchal de Gassion, Paris, 1673, 4 vol. in-12. Ce pitoyable écrivain n'est guères connu que par le ridicule dont Boileau l'a convert dans ses Satires, en disant:

" On marche dans la fange avec " l'abbe de Pure.....

» Plus importuns pour moi durant » la nuit obscure,

» Que jamais en plein jour ne lut » l'abbé de Pure ».

## Il mourut en 1680.

Puthod, (François-Marie) ne à Mâcon en 1757, d'abord gendarme du roi, puis capitaine d'infanterie, ensuite adjudant-general-colonel, a, tour-à-tour, cultivé Mars et Minerve. Il était de l'acad. de Villefranche, de celle des arcades de Rome, du cercle des philadelphes, et de la commission des monumens, créée par l'assemblée constituante. On lui doit la partie militaire du Traite des Offices, publié par Guyot, tome II, chap. 57, et suivans. Il vient de publier à Mâcon, un in-12,

intitulé: Géographie de nos villages, ou Dictionnaire mâconnais, pour faire suite aux
Géographies et Dictionnaires de la France: ouvrage indispensable pour bien connaître un pays, qui, de tout tems, a joué un rôle dans l'Histoire, et qui, pourtant, a manqué d'historiens. Les recherches en sont absolument neuves, et les faits sonvent accompagnés de Réflexions intéressantes.

Puy-Cibot, (Gasberg de) poète provençal du 13 siècle, se fit beaucoup de réputation par ses vers, et sur-tont par son Traité intitulé: Las Pauzias d'Amour. L'infidélité de sa femme, qu'il aimait éperduement, l'engagea à se faire moine au monastère de Pignans, où il oublia l'amour, sans oublier les Muses.

Puy-Herbault, (Gabriel du ) Putherbaus, religieux de l'ordre de Fontevraud , et docteur de Sorbonne, natif de Touraine, sut l'un des plus habiles controversistes de son tems. Il mourut en 1566, au monastère de Notre-Dame de Colignance en Picardie. Son ouvrage le plus connu, est son Théotime, on ses trois livres de la condamnation des mauvais Livres, in-8°, en latin, Paris, 1549. Il y a quelques bonnes réflexions; mais elles sont noyees dans beaucoup d'autres, très-saibles.

Puy-Ségur,

Puy-Ségun, (Jacques de CHASTENET, seigneur de ) colonel du régiment de Piémont, et lieutenant - général des armées du roi, sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, porta les armes pendant 41 ans, depuis 1617 jusqu'en 1658, se trouva et se distingua dans plus de 120 siéges, de 30 combats, batailles ou rencontres, sans avoir jamais été blessé, et sans avoir jamais manqué de se trouver au poste d'honneur. Il ne fit pas pourtant une grande fortune, parce qu'il avait trop de franchise pour s'accommoder à tous les manéges des courtisans. C'est ce qu'il témoigne dans ses Mémoires, qui ont vu le jour à Paris et à Amsterdam en 1690, 2 vol. in-12, par les soins de du Chêne, historiographe de France. On y voit divers événemens remarquables, sur les campemens où il s'est trouvé, et il y a à la fin des instructions militaires assez utiles. L'auteur raconte avec hardiesse et avec vérité. Il mourut à l'âge de 82 ans, en 1682.

Puy-Ségur, (Jacques de Chastenet, marquis de) fils du précédent, naquit à Paris en 1655. Il s'éleva de grade en grade, fut du nombre de de ceux qui entrèrent au conseil de guerre établi après la mort de Louis XIV, arrivée

en 1715, et parvint enfin au grade de maréchal de France. Il mourut à Paris en 1743, à l'âge de 88 ans, après s'ètre signalé par son esprit et par son courage. On a de lui un ouvrage estimé sur l'Art militaire, 1748, in-fol. et 2 vol. in-4°.

Puy-Ségur, (Jacques-François-Maxime de Chas-Tenet de) lieutenant-général des armées du roi, né à Paris le 22 septembre, 1716, mort le 28 février 1782, a donné un excellent livre intitulé: L'Art de la guerre, rédigé d'après les Mémoires de leu maréchal de Puy-Ségur, son père; la Haye, 1749, 2 vol. in-fol.—Discussion intéressante sur la prétention du clergé.

Puy-Ségur. (Maxime de) On a de lui : Rapport des cures operées par le magnétisme animal, avec des notes de Duval d'Eprémenil, Paris 1784, in-8°.

Puzos, (Nicolas) célèbre accoucheur de Paris, laissa quelques notes sur l'art qu'il avait pratiqué avec tant de succès. Moriset Deslandes en forma un Traité des Accouchemens, 1759, in-4°, qui parut inférieur au nom que Puzos s'était fait. Cet accoucheur était mort en 1753.

UARRÉ, (Jacques-Hugues) prêtre de l'Oratoire, né dans la Franche - Comté, devint prédicateur du roi d'Espagne à Bruxelles, où il était supérieur de la maison de son prdre. Il mourut en 1656. Ses principaux ouvrages sont : La Vie de la bienheureuse mère Angèle, première fondatrice des Mères de Ste.-Ursule, in-12. — Traité de la pénitence chrétienne, in-12. Trésor spirituel, contenant les obligations que nous avons d'être à Dieu, et les vertus nécessaires pour vivre en chrétiens parfaits, in 8°. Il y a eu six édit. de cet ouvrage. — Direction spirituelle pour les ames qui veulent se renouveler en la piété, avec des méditations, in-8°. Le style de tous ces ouvrages est suranné.

QUATREMAIRE, (Dom Jean Robert) bénédict., né à Courseraux, au diocèse de Seès, en 1611, se signala par son érudition, sur-tout contre Naudé, qui soutenait que Gersen n'était pas l'auteur de l'Imitation. D. Quatremaire publia deuxécrits en latin à cette occasion, l'un et l'autre in-8°. Paris, 1649 et 1650. On a de

lui: Deux Dissertations, pour prouver contre Launoy, le privilége qu'avait l'abbave de St.-Germain-des-Prés, d'être immédiatement soumise au St.-Siége. La première vit le jour en 1657, in 8°; la deuxième en 1668, in-4°. — Une autre Dissertation publiée en 1659, pour autoriser de pareils droits de l'abbaye de St. Médard de Soissons. Ouelques-uns lui attribuent le recueil des ouvrages sur la grace et la prédestination, qui a paru sous le nom de Guilbert Mauguin, en 2 vol. in-4°; mais l'abbé d'Olivet donne le 2e vol. de ce recueil à l'abbé de Bourzéis. Quatremaire étant en l'abbave de Ferrières en Gatinois, pour y prendre les bains, se noya dans la rivière le 7 juillet en 1671, à 59 ans.

Quatremère d'Isjonval, (Denis Bernard) de la ci-dev. acad. des sciences, est auteur des ouvrages suivans: Analyse et examen chim. de l'indigo, pièce qui a remporté le prix de l'acad. des sciences, 1777, in-8°. — Recherches expériment. sur la cause des changemens des couleurs dans les corps opaques et naturel-

lement colores, trad. de l'ang. de M. Ed. Hussey Delavat, 1778, in-8°; nouv. édit. 1796, in-8°. — Collection des Mém. chimiques et physiques, dont plusieurs ont èté couronn, par l'acad. des sciences, tom, I, 1784, in.4°. — Dissert. physique de M. Pierre Camper, sur les différences réelles que présentent les traits du visage chez les hommes de différens pays et de différens âges, etc., traduit du hollandais, Utrecht, 1791, in -4°. -Discours prononcé par seu M. Pierre Camper, sur le moyen de représenter d'une manière sûre les diverses passions qui se manifestent sur le visage, etc. trad. du hollaudais, Utrecht, 1792, in-4°. Sur la découverte du rapport constant entre l'apparition et la disparition, le travail ou le non travail, le plus ou le moins d'étendue des toiles ou des fils détachés des araignées des différentes espèces, et les variations atmosphériques du beau tems à la pluie, du sec à l'humide, mais principalement du chaud au froid et de la gelée à glace au véritable degél, franç. et hollandais, Haye, 1795, in-8°. - Nouveau calendrier aréonologique; dans lequel les phases lunaires sont rectifiées et disposées conformément aux véritables rapports de la lune avec les vicissitudes atmosphériques, les crises des maladies et le travail ou le re-

pos des araignées, Haye, 1795, in-8°.

QUATREMÈRE DE QUINCY. (A.) a été membre du conseil des cinq-cents, et proscrit au 18 fructidor. Il a publié: Mém. sur cette question: Quel sut l'état de l'architecture chez les égyptiens et qu'est-ce que les grecs en ont emprunté? couronné par l'acad. des inscript. en 1783.-Considérations sur les arts du dessin en France, suivies d'un plan d'acad, ou école publique, et d'un systême d'encouragement, 1790, in-80. Suite, 1791, in-8°.—Seconde suite, 1791, in-8°. -- Il a rédigé les articles d'architecture dans l'Encycl. méthodique, in-4°. - Lettre sur les préjudices qu'occasionneraient aux arts et à la science le déplacement des monumens de l'art de l'Italie, 1796,  $in-8^{\circ}$ .

QUEMISET, teinturier aux Gobelins, est auteur de l'Art d'appréter et de teindre toutes sortes de peaux, 1775, in-12.

QUENARD. (P.) On a de lui: Portraits des personnages célèbres de la révolution, 3 vol. in-4°. avec 114 fig.

Queras, (Mathurin) docteur de Sorbonne, naquit a Sens l'an 1614, et mourut à Troyes en 1695. Le refus qu'il fit de signer le formus

laire, et de souscrire à la censure contre le docteur Arnauld, le fit exclure de la Sorbonne. Grandin, archevêque de Sens l'accueillit et le mit à la tête de son séminaire. On a de lui : Un Eclaircissement de cette question: Si le concile de Trente a décide ou déclaré que l'Attrition conque par les seules peines de l'Enser et sans amour de Dien, soit une disposition suffisante pour recevoir la rémission des péches et la grace de la justification au sacrement de pénitence? in-8°, T685.

Queriau, avocat à Clermont, a donné: Ouvertures de paix universelle, 1757, 1759, 4 vol. in-12. — Mém. sur l'usage économique du digesteur Papin, Clermont-Ferrand, 1761, in-8°.

QUERLON, (Anne-Gabriel Meusnier de ) naquit à Mantes le 15 avril 1702, et mourut le 22 avril 1780. C'est un des littérateurs du 18e siècle qui s'est rendu le plus recommandable par des connaissances étendues et par un jugement sain. Ses travaux littéraires sont nombreux, et dans chacun il s'est montré plein de sagacité, de discernement et de goût. Il fit pendant 22 ans les Affiches littéraires de Province, pendant 5, la Gazette de France, et pendant 2, le Journal etranger, saisant mar-

cher de front ces 3 ouvrages périodiques, dont le succès est connu. Il fut aussi un des coopérateurs du Journal encyclopédique, et l'auteur du plan de l'Avant-Coureur, autre l'euille périodique, à laquelle il travailla pendant plusieur. années, et qui depuis sut réunie au Mercure. Dans sa jeunesse, il avait publié un petit vol., où brillait la fécondité de son imagination: ce sont les Impostures innocentes, espèces de petits Romans très-ingénieux, et écrits d'unstyleriant et fleuri. Ses traductions sont fidèles et élégantes, sur-tout celle du Poëme de la Peinture, par l'abbé de Marsy, dans laquelle il a saisi et très-bien rendu l'esprit de l'original. Dans ses Notes sur Lucrèce et sur Phèdre, il a eu l'art de tirer habilement parti de ses recherches, ou de celles des autres, et de les dégager du ton de pédantisme qui accompagne ordinairement les commentaires. Il faut mettre encore au nombre de ses productions, le Testament de l'abbe Desfontaines, le 18e tome de la Continuation de l'Histoire des Voyages de l'abbé Prévôt, le 1er vol. de l'Histoire de la Chirurgie, impr. sous le nom de Dujardin; une traduction de six Livres de Pline-le-Naturaliste, et une insinité d'autres ouvrages moins considérables, dans lesquels on reconnaît le goût et l'esprit de leur auteur Enfin, ce littérateur infatiga.

ble a été l'éditeur d'une très-1 grande quantité d'auteurs latins et français qu'il a enrichis de notes aussi curieuses qu'instructives; et c'est lui qui a présidé à la belle édition du poète Malherbe, dont il a compose la Vie. Un financier célèbre (de Beaujon) l'avait chargé du soin de sa bibliothèque, et lui avait fait accepter une pension et une retraite honorable dans son hôtei. Il y termina ses jours, regretté de tous ceux qui l'avaient connu. Les manuscrits qu'il a laissés sont considerables; on y distingue l'analyse raisonnée de ses feuilles littéraires pendant 22 ans. Il laissa aussi une bibliothèque nombreuse et choisie, dans laquelle il se trouvait quantité de belles éditions et de livres très-rares. - Voici la liste bibliograph. de ses ouvrages: Lettre à dom Gilbert contre l'abbé des Fontaines, 17\*\*, in - 12. — Les Soupers de Daphné, et les Dortoirs de Lacédémone, 1740, in-12. Réfutation d'une Lettre sur l'Oraison funèbre du cardinal de Fleury, 1743, in-4°. -Le Code lyrique, réglement pour l'Opéra de Paris, 1743, in-12. - Lucretius de rerum natura cum notis, 1744, in-12. -Testament littéraire de l'abbé des Fontaines, 1746, in-12. - Phædri fabulæ cum notis, 1748, in-12. - Psaphion, ou la Courtisane de Smyrne, 1748, in-12. - Les Dons de

Comus, par Murin, publiés avec une Préface, 1749 et 1758, 3 vol. in-12. - Probleme sur les Femnies, trad. du latin d'Acidalius, Petronius. - Les ouvr. de Bunon . chirurgien-dentiste. - Pièces dérobées à un ami. - Eloge de la Folie, traduit du latin d'Erasme, par Guédeville, avec des notes, 1751, in-12. -L'Ecole d'Uranie, ou l'Art de la Peinture, trad. du latin d'Alph. Dufresnoy et de l'abbé Marsy, avec des remarques, 1753, in-12; nouvelle edition, 1780, in 80. -Lettre de M. D., licencié en droit, à Fréron, 1759, in - 12. -Collection historiq. ou Mém. pour servir à l'Histoire de la Guerre, terminée par la paix d'Aix-la-Chappelle, en 1748, Paris, 1758, in-12 - Mém. de \*\*\*, pour servir à l'Hist. du 17e siècle, Paris, 1759, 2 vol. in-12; 2e édition, 1765, 3 vol. in-8°. - Journal histor. de la Campagne de Dantzig, en 1734, publié en 1761, in-12. — Œuvres de l'abbé de Grécourt, 1761, 4 vol. in-12. -Les Impostures innocentes. ou les Opuscules de Querlon, 1761, in-12. - Naufrage et retour en Europe de Kéarny, 1764, in-12. -- Erasmi Morias Encomium, sive stultitiæ laudatio, ed. 1765, in-8°. - Anthologie française, on Chansonschoisies par Monnet, avec un Mémoire historiq. sur les Chansons, 1765, 3 vol. in-8°. - Histoire du siège de Pon-

dichery sous le gouvernement de M. Dupleix, Paris, 1766, in - 12. — Continuation de l'Hist, générale des Voyages de l'abbé Prévôt, avec Surgy. - Les Graces, on Recueil de tout ce que les auteurs anciens et modernes ont dit sur les Graces, 1769, in-8°, puis sous le titre : Le Triomphe des Graces, ou Elite en vers et en prose des meilleurs écrits anciens et modernes faits à la louange des Graces, 1775, in 8°. -Enfin, les Graces, recueil en prose et en vers, 1783, in-8°. - Journal du voyage de Michel Montaigne en Italie, par la Suisse et l'Allemagne, en 1.80 et 1581, avec des notes, 177\*, 1 vol. in-4° et 2 vol. in-8°.—Poesies de Malherbe, nouv. édition, revue, avec de courtes notes, 1776, in-8°. -- Il a eu part à la traduction de l'Hist. naturelle de Pline, par Poinsinet.

QUESNAY, (François) écuyer, conseiller, premier medecin ordinaire et consultant du roi, naquit à Méré, près Moutsort-Lamaury, le 4 juin 1694. Son père s'était retiré quoiqu'il fût avocat, à la campagne, dans un bien dont il avait la propriété : ce fut là qu'il inspira à son fils ce goût vif, ce peuchant pour l'agriculture qu'il conserva toujours. Le premier livre qui le captiva fut la Maison rustique; il le lut avec avidité; les rapports des théories qu'il

y trouvait avec la pratique qu'il voyait tous les jours, intéressaient sa curiosité. Avide de connaissances, impatient de fouiller dans les trésors de la nature et de l'antiquité, il apprit presque sans maître, le latin et le grec. A seize ans et demi, il avait fini ses humanités. Ce fut alors qu'il se decida pour la chirurgie et la médecine. Le sejonr de la capitale perfectionna ses talens et augmenta ses lumières. Ayant pris la maîtrise en chirnrgie, il alla l'exercer Mantes, où il obtiut la place de chirurgien de l'Hôtel-Dieu. Quesnay n'était encore connu que sur ce petit théâtre, quand un événement inattendu lui fournit l'occasion de mettre au grand jour ses taleus. En 1727, Silva, qui passait pour le plus habile médecin que l'on connût alors, publia un Traite de la saignée. Quesnay le lut, et trouva que les principes en étaient totalement contraires à ceux qu'il s'était formés par les études, et qu'avait confirmés son expérience. Il jugea que les conséquences en pouvaient être dangereuses pour l'art de guérir, et résolut de le combattre. Sa critique parut en 1730, sous le titre d'Observations sur les effets de la saignée, fondées sur les lois de l'hydrostatique, avec des remarques critiques sur le Traité de l'usage des différentes sortes de saignées, de Silva. A

peine son livre parut-il, que sa grande supériorité sur celui de Silva fut décidée par tous les juges compétens. Sa renommée alors le porta dans les sociétés les plus distinguées, et il s'y fit aimer par les agrémens de son caractère et de son esprit. Le maréchal de Noailles en fit son ami; et ce fut chez lui que Quesnay eut occasion de faire connaissance avec la Peyronie. Cet homme célèbre venait d'obtenir la fondation de l'académie rovale de chirurgie; il crut que personne n'était plus capable que Quesnay d'en remplir la place de secrétaire perpetuel, et il le chargea de rédiger le premier volume des Mémoires de cette compagnie naissante. La préface de cet ouvrage, faite par Quesnay, est un chef-d'œuvre de génie et de goût, qui seul aurait pu lui mériter une réputation à jamais durable. Les travaux auxquels il se livra dans cette place, lui acquirent de plus en plus l'estime de son bienfaiteur. La Peyronie lefit investir de la charge de chirurgien du roi en la prévôté de l'Hôtel, ce qui lui donna l'aggrégation du collége de chirurgie; et peu de tems après, il lui fit accorder le brevet de professeur royal du même collége. Quesnay avait cultivé toutes les sciences qui tonchent à la médecine, l'hist. naturelle, la botanique, la chimie, la physique expéri-

mentale, la chirurgie; il en avait saisi tous les rapports: il ne lui restait plus pour l'exercer publiquement, que de prendre le grade de docteur : c'est ce qu'il fit en Lorraine à l'Université de Pontà-Mousson. Cette époque fut celle de son élévation et de sa fortune. Il acquit bientôt, avec l'agrément du roi, la survivance de la place de son premier médecin ordinaire; il en devint le titulaire, et y joignit ensuite celle de médecindu grandcommun. C'est sur ce théâtre que Quesnay composa ses grands ouvrages. Quand on a lu son Essai physique sur l'économie animale, il est difficile de ne pas se former une haute idée de ses talens. La filiation d'idées qui y règne, la clarté dans la manière de les exprimer, les connaissances anatomiques, la science du cœur humain. le mécanisme et le jeu des passions qu'il a y développés avec le plus grand art, les maximes et les règles de vertu qu'il y a semees, attestent en même-tems la bonté de son cœur et les ressources de son genie. Si Quesnay s'y trompe quelquefois, personne ne parait plus lait pour atteindre la vérité, et ses méprises sont de l'espèce de celles qui echappent aux lumières les plus étendues. Après avoir termine son travail sur l'Economie animale, Quesnay se trouva naturelle-

ment conduit à s'occuper de l'Economie politique. Quand il voulut connaître les principes de la science du gouvernement, le premier qui le frappa, fut que les hommes sont des êtres sensibles, puissamment excités par les besoins à chercher des jouissances et à suir les privations et la douleur. Pour savoir comment multiplier ces jouissances si nécessaires à l'espèce humaine, il fallut remonter à la source des biens qui les procurent. Ce fut alors que Quesnay se rappella les premières occupations de son enfance, et que l'agriculture fixa son attention, avec un intérêt plus vif encore. Les travaux qu'il entreprit sur cette partie si essentielle, des connaissances humaines, les principes nouveaux qu'il avança sur la nature et la perception de l'impôt, le firent regarder comme un des fondateurs de ce qu'on a appellé la secte des économisies. Le ridicule que l'on a cherché à verser sur les hommes compris sous cette denomination, n'a jamais pu atteindre Quesnay, qui ne s'occupait du bonheur public, qu'en homme inspire par la vertu et le désintéressement. Après sa mort, qui arriva au mois de decembre 1774, on fit son éloge sunèbre; et quoiqu'on ne puisse pas s'en rapporter ordinairement à ces sortes d'éloges, Quesnay mé-

ritait ceux que sa mémoire recut, par son humanité, sa charité, et ses qualités patriotiques et sociales. Il avait 80 ans lorsqu'il mourut, et à cet âge, l'amour des mathématiques s'était emparé de lui, et l'avait absorbé tout entier. Il eut le malheur de croire avoir trouvé à-la-fois la trisection de l'angle et la quadrature du cercle; si, cependant, on peut appeller malheur, une illusion qui le rendait heureux. Louis XV, qui estimait Quesnay, l'appellait son penseur, et il lui donna pour armes trois fleurs de pensée. Ses ouvrages sont : Observat. sur les effets de la saignée, 1730, in-12. — Essai physique sur l'économie animale. 1736, in-12; nouv. édition, 1747, 3 vol. in-12. - Lettre sur les Disputes entre les médecins et les chirurgiens, 1737, in - 4°. — Préface et Observations dans le premier volume des Mémoires de l'academie royale de chirurgie, 1743. — Recherches critiques et historiq. sur l'origine, sur les divers états, et sur les progrès de la chirurgie en France, 1744, in-4°, et 2 vol. in-12. — Mémoire présenté au roi par son premier chirurgien, où l'on expose la sagesse de l'ancienne legislation sur l'état de la chirurgie en France, 1749, in-4°. —Traité de la suppuration, 1749, in-12. — Traité de la gangrène, 1749, in-12. - Traite des effets et de l'usage de la saignée (nouv. édit. des deux Traites sur la saignée ci-dessus cites), 1750, in-12. — Traité des fièvres continues, 1753, 2 vol. in-12. — Observations sur la conservation de la vie, 1760, in-4°. — Elémens de la philosophie rurale, avec le marquis de Mirabeau, 1768, in-12. — Plusieurs Mémoires sur des sujets économiques, dans les Ephémerides économiques.

QUESNAY, fils du précédent, a donné: Essai sur l'administration des terres, 1759, in-8°.

QUESNAY a publié: Recherches philosophiques sur l'évidence des vérités geométriques, avec un projet de nouveaux Elémens de geométrie, 1773, in-8°.

Quesne, (Henri du) fils du célèbre amiral de France de ce nom, se distingua par son habileté dans la guerre et dans la marine. Il mourut à Genève en 1722, à 71 ans. Sa probité et la douceur de son caractère le firent également aimer et estimer. Il avait une érudition peu commune dans un homme de son état. On a de lui des Réflexions anciennes et nouvelles sur l'Eucharistie, 1718, in-4°.

Quesnel, (Pasquier) né à Paris en 1634, oratorien en 1657, mourut à Amsterdam en 1719, à l'âge de 86 aus. Tout ce qu'on a écrit pour ou contre le livre des Réflexions morales du P. Quesnel se trouve dans tant d'écrits polémiques, qu'il serait inutile de répéter ici ce que tout le monde peut être à-portée de lire par-tout. D'ailleurs, ces questions rentrent dans la théologie, objet dont nous devons nous abstenir. Quant aux faits. les voici : Quesnel, entré dans la congrég. de l'Oratoire en 1657, en sortit en 1684, à l'occasion du Formulaire qu'on voulut lui faire signer. et se retira dans les Pays-Bas auprès du docteur Arnauld. dont il recueillit les derniers soupirs. Il ne fut pas longtems tranquille dans cette retraite. Au commencement du siecle, les jésuites surprirent un ordre du roi d'Espagne. Philippe V, pour l'arrêter à Bruxelles : l'archevêque de Malines le fit mettre dans les prisons de son archevêche. La persécution qu'il éprouvait révolta ses partisans, et inspira à l'un d'eux un de ces coups hardis auxquels le désespoir ou un grand intérêt peuvent seuls faire recourir. Un gentilhomme espagnol, perça les murs de sa prison, et le P. Quesnel fut libre. Il se retira en Hollande, où la persécution ne put l'atteindre, et où il termina paisiblement ses jours. Le P. Quesnel avait jeté les premières bases deson livre des Reflexions morales, qui

Ini attira tant de disgraces, étant à l'Oratoire; ce n'etaient d'abord que quelques pensées sur les plus belles maximes de l'évangile. Flatté des suffrages que son livre obtint, le P. Quesnell'augmentabeaucoup, et le fit imprimer à Paris en 1671, avec un mandement de l'évêque de Châlons-sur-Marne, qui l'avait adopté pour son diocèse, et l'approbation de quelques docteurs. Sur ces entrefaites, survint l'affaire du formulaire : le refus que fit le P. Quesnel de le signer, et sa sortie de l'Oratoire, donnérent lieu d'examiner son livre, qui avait acquis d'autant plus de publicité, que son auteur était persécuté, et jouait un grand rôle dans un parti opprimé. L'évêque d'Apt fut le premier qui proscrivit les Réflexions morales du P. Quesnel. L'année snivante, on dénouça l'auteur comme hérétique et séditieux. Le P. Quesuel, qui était alors en Hollande, se défendit; mais ses Apologies n'empêchèrent pas que ses Réflexions morales ne fussent condamnées par un décret de Clement XI en 1708, supprimées par un arrêt du conseil en 1711, proscrites par le cardinal de Noailles en 1713, enfin anathématisées solennellement par la constitution unigenitus, publiée à Rome le 8 septembre de la même année, sur les instances de Louis XIV. Cette bulle sut acceptée, le

25 janvier 1713, par les évéques assembles à Paris, enregistrée en Sorbonne le 5 mars, et reçue ensuite par le corps épiscopal, à l'exception de quelques évêques trançais qui en appelèrent au futur concile. Quesnel mourut quelque tems après tous ces événemens. On a de lui les ouvrages suivans: Lettres contre les nudités, adressées aux religieuses qui ont soin de l'éducation des filles, in-12, 1686. — L'Idée du sacerdoce et du sacrifice de Jesus-Christ, dont la seconde partie est du P. de Gondren, denxièmes npérieur général de l'Oratoire. On a plusieurs éditions de cet ouvrage, qui est in-12. — Les trois consécrations: la consécration baptismale, la sacerdotale et la consécration religieuse, in-18, et avec l'ouvr. précédent, in-12.-Elévations à N. S. J.-C. sur sa passion et sa mort, etc. in-16. — Jésus, pénitent, in-12. — Du Bonheur de la mort chrétienne. in-12. — Prières chrétiennes, avec des Pratiques de piété, 2 vol. in·12.—Office de Jésus, avec des Réflexions, in-12. - Prière à N. S. J.-C., au nom des jeunes gens, et de ceux qui desirent de lire la parole de Dieu, et sur-tout l'évangile, broch. in-12. — Eloge historiq, de Desmahis, chanoine d'Orléans, au-devant de la Vérite de la religion catholique, etc. de ce chanoine. Tous ces ouvrages ont été souvent réimprimés. - Recueil de Lettres spirituelles sur divers sujets de morale et de piété, 3 vol. in-12, à Paris, chez Barrois, en 1721.-Tradition de l'Eglise romaine, sur la prédestination des saints, et sur la Grace efficace, à Cologueen 1687, 4 vol. in-12, sous le nom du sieur Germain, docteur en théologie. - La discipline de l'Eglise, tiree du Nouveau-Testament et de quelques anciens conciles, 2 vol. in-4°, à Lyon en 1689. - Causa Arnaldina, in-8°, 1699, en Hollande: ouvrage inspiré par le zèle de l'amitié. - Justification d'Arnauld, 3 vol. in-12, 1702.—Entretiens sur le décret de Rome, sur le Nouveau-Testament de Châlons, accompagnés de Réflex. morales. - Sept Mémoires, en 7 vol. in-12, pour servir à l'examen de la constitution Unigenitus. Un grand nombre d'ouvrages sur les contestations, dans lesquelles il s'était engagé, dont il est inutile de donner la liste. Le petit nombre de lecteurs qui voudront les connaître, en trouveront le catologue dans la dernière edition de Moréri. Les édit. des Réflexions morales, impr. en 1727 et 1736, 8 vol. in-12, sont préférées par plusieurs à l'in-8°, à cause de leur commodité. Celle-ci est en 4 vol., 1699 et 1705; mais les unes et les autres sont complètes.

Quétant, auteur drama-

tique à Paris, s'est borné à l'opéra-comique. Ses Pièces sont estimables, par le ton de gaieté et le bon comique qui y regnent. On a de lui: Les Amours grenadiers, comédie en 1 acte et en prose, mêlée de vaudevilles sur la prise de Port-Mahon, 1756, in-12. — Le Quartier-général., en I acte et en vaudevilles, 1757, in-12, avec Achard. - L'Auteur perruquier, ou les Muses artisanes, opéra-comique en 1 acte, 1757, in-12. — La Femme orgueilleuse, parodie en 2 actes et en vers, mélée d'ariettes, 1757, in-12. - La Foire de Bezons, divertissement en vaudevilles, 1758, in-12. — Le Dépit généreux, coméd. en 2 actes et en vers , mêlée d'ariettes, 1761, in-12, avec Auseaume. - Le Maréchal ferrant, opéra-comique en 2 actes et en prose, mêlé d'ariettes et de vaudevilles, 1761, in-12. - Les deux Citoyens, pièce en 1 acte et en vers, 1761, in-12.—Le Maître en Droit, opéra-comique en 2 actes, 1765, in-12. - Le Serrurier, opéra - bouffon, mêlé d'ariettes, 1765, in-6°. Le nouveau Tonnelier, opéra-com. mêlé d'arie!tes, avec Audinot, 1767, in-12; nouv. édit,, 1770, in-12. --L'Ecolier devenu maître, ou le Pédant joué, comédie en 3 actes et en prese, 1768, in-80. - Les Femmes et le Secret, comédie en 1 acte, mèlee d'ariettes, 1767.

Quétif, (Jacques) dominicain, né à Paris en 1618, mourut en 1698. On a de lui: Une édition des Opuscules et de Lettres de Pierre Morin. Une nouv. édit. du concile de Trente, in-12. — Une nouv. édit. de la Somme de Saint-Thomas, 3 vol. in-fol. — Les Lettres de Savanarole, et sa Vie, par Jean-Franç. Pic de la Mirandole. — Il préparait une Bibliothèque des anteurs de son ordre, qui fut finie par le P. Echard, son confrère.

Queux, (Claudele) chapelain de St.-Yves, à Paris, mort en 1768, s'est fait connaître par des traductions de plusieurs Traités de St.-Augustin et de St.-Prosper. De plus, il a composé : Les dignes fruits de la pénitence, 1742, in-12. — Le Chrétien fidèle à sa vocation, 1748 et 1761, in-12. — Le Verbe incarne, 1759, in-12. — Tableau d'un vrai chrétien, 1748, in-12. Il a encore eté, avec l'abbé le Roy, l'éditeur de l'Histoire des Variations, de Bossuet, 1770, 5 vol. in-12; et a publié le *Prospectus* de la nouv. édit. des Œuvres de ce savant évêque, in-4°, 1766.

Quien, (Michelle) dominicain; naquit à Boulogne en 1661; et mourut à Paris en 1733. Il était savant dans les langues et dans l'antiquité ecclésiastique. Ses principaux ouvrages sont : La Défense

du Texte hébreu, contre le P. Pezron, avec une Réponse au même Père, qui avait réfuté cette Desense, in-12. — Une édit. des Œuvres de St.-Jean Damascène, en grec et en latin, 1712, 3 vol. in - fol. — Un Traité contre le schisme des Grecs, qu'il a intitulé: Panoplia contra Schisma Græcorum, in-4°, sous le nom d'Etienne de Altimura. Nullité desordinations anglicanes contre le P. le Courayer, 4 vol. in-12. - Plusieurs Dissertations dans les Mémoires de littérat, et d'histoire, recueillis par le P. Desmolets. — Oriens Christianus, in quatuor Patriarchatus digestus; in quo exhibentur Ecclesia, Patriarcha, cæterique Præsules Orientis, 3 vol. in-fol. 1740, à Paris, de l'impr. Royale : c'est le plus grand ouvrage que nous ayons sur l'état ancien et présent des Eglises d'Orient. La Gaule chrétienne de Ste.-Marthe lui a servi de modèle, et il l'a très-bien imitée.

Quien de la Neurville, (Jacques le) de l'acad. des inscriptions et belles-lettres, naquit à Paris en 1647. Son père, capitaine de cavalerie, le fit entrer de bonne heure au service; mais après une campagne qu'il fit dans le régiment des Gardes-Françaises, it le quitta, et se voua au barreau. Il était sur le point d'ètre pourvu de la charge d'avocat e général de la cour des

monnaies, lorsqu'une banqueroute considérable faite à son père, dérangea ses projets, et le réduisit à chercher une ressource dans la littérature. Scarron, son parent, voulait l'attirer à la poésie; mais il aima mieux suivre les avis de Pellisson, qui lui conseilla de s'appliquer à l'histoire. Après avoir appris l'espagnol et le portugais, il donna en 1700, en 2 vol. in-4°; l'Histoire générale de Portugal. Le Quien n'a conduit cette Histoire que jusqu'en 1521, à la mort d'Emmanuel ler, et outre que son ouvrage n'est pas fini, il a plusieurs autres défauts. La Clède, secrétaire du maréchal de Coigni, qui donna en 1735, en 2 vol. in-4° et en 8 vol. in-12, une nouvelle Histoire de Portugal, conduite jusqu'à nos jours, prétend que le Quien a supprimé dans la sienne un grand nombre de faits importans, et a passé légèrement sur beaucoup d'autres. Le Quien produisit un ouvrage, qui fut plus utile à sa fortune que son Histoire. Nous voulons parler de son Traité de l'usage des Postes chez les anciens et les modernes, Paris, 1734, in 12, qui lui fit donner la direction d'une partie de celles de la Flandre française. Il alla s'établir au Quesnoy, et y demeura jusqu'en 1713, que l'abbé de Mornay, ambassadeur en Portugal, l'emmena avec lui, comme un homme intelligent

et un confident sûr. Ce voyage lui fut aussi avantageux qu'honorable. Le roi de Portugal lui donna une pension de quinze-cents livres, payable en quelque lieu qu'il fût, le nomma chevalier de l'ordre de Christ, et lui demanda ses vues et ses avis sur l'académie d'histoire qu'il avait dessein d'établir, et qu'il établit, en effet, peu de tems après, à Lisbonne. Le Quien crut ne pouvoir mieux le remercier, qu'en finissant son Histoire du Portugal; mais sa trop grande application lui causa une maladie, dont il mourut à Lisbonne en 1728, à 81 ans.

QUILLET, (Claude) né à Chinon en Touraine, exerça d'abord la médecine. Se trouvant à Loudun dans le tems qu'on y représentait cette ridicule comédie des Religieuses possedées, que le cardinal de Richelieu et son fidèle Laubardemont changèrent en une si exécrable tragédie, il eut le courage de braver le prétendu Diable qui m<mark>enaçait</mark> d'enlever les incrédules jusqu'à la voûte de l'église, et le défia de l'y enlever des le jour meme, l'assurant de sa parfaite incrédulité: mais, lorsqu'il eut réfléchi sur cette démarche, il en sentit les conséquences dangereuses, et s'ensuit en Italie, où il commença sa Callipédie, poëme en quatre chauts; imprimé à Leyde en 1655, sous ce

titre: Calvidii Lati Callipadia, s've de pulchræ prolis habendæ ratione, in-4°. L'auteur le pnblia sous un nom étranger, parce qu'il y avait laucé plusteurs vers satiriques contre le cardinal Mazarin. Ce ministre qui savait quelquefois donner à sa politique l'air et le merite de la grandeur, le fit venir, et lui déclara qu'il lui donnait uneabbaye, ajoutant ces mots: Apprenez à menager dayantage vos amis. L'abbe Quillet, pénétré de reconnaissance, donna une nouvelle édition de son Poëme à Paris en 1656, in 8°, la dédia au cardinal, et substitua l'éloge à la satire. Cet antenr mourut quelque tems après à Paris, en 1661, âgé de 59 ans. Son poeme est extrêmement intéressant par la juste distribution des parties, par l'ingénieux emploi de la fable, par la variété des épisodes; mais sa versification ne se soutient pas. La diction n'est pas correcte, et la bonne latinité y est blessée en quelques endroits; mais dans plusieurs autres morceaux, l'harmonie, la douceur, l'élévation, le nombre et la cadence caractérisent sa muse, et la sécheresse des préceptes disparaissait sous le coloris poétique. La matière n'y est pas traitée avec beaucoup de solidité; et on y tronve quelques erreurs populaires: il y débite sérieusement les extravagances de l'astrologie judiciaire. On a publié en 1746, in-12,

une traduct. franç. en prose de ce Poëme, par d'Egly; et en 1774, une en vers français, avec le texte latin, in - 6°. Quillet avait composé plusieurs autres ouvrages; mais ils n'ont pas été imprimés. Il donna, en mourant, tous ses écrits à Menage, et 500 écus pour les faire imprimer; mais cet abbé prit l'argent et les papiers, et ne publia aucun écrit de Quillet.

QUINAULT, (Philippe) de l'acad. française, est pour le genre lyrique, ce que Boileau est pour la satire, et la Fontaine pour la fable; c'est-àdire, le grand modèle de son genre. Il s'était destiné à la profession d'avocat, et il fut en esset homme de robe; il acheta une charge d'auditeurdes-comptes, en faisant un riche mariage; il sut reçu à l'acad. française en 1770, et mourut le 26 novembre 1788: telle fut la vie du premier des poètes lyriques. Quinault n'avait devant lui aucun guide dans le genre, où personne ne l'a égale depuis, et il fut à-lafois le créateur et le modèle de la tragédie lyrique. Son talent principal a été de combiner ses Pièces de tellesorte, que la fable du poëme, la disposition des scènes, l'intéret des personnages, l'appareil du spectacle, se développent sans efforts et sans aucune espèce de confusion. Le merveilleux y produit sur-tout un effet,

qui étonne et flatte l'imagination, sans la contraindre et la fatiguer, parce que le poète a su le tirer du fonds du sujet, et en faire usage avec discernement et sobriété. On a reproché à sa versification trop de molesse, sans faire attention qu'une versification serrée et énergique aurait éte déplacee dans des drames, dont les sentimens tendres et effeminés, fout le charme principal. D'ailleurs Quinault savait s'elever, quand les circonstances et les caractères exigeaient plus de force et d'élévation. Le couplet de l'opera de Proserpine, qui commence par ces mots:

" Les superbes Géans armés contre " les Dieux,

" Ne nous donnent plus d'épou-" vante, etc."

n'est certainement pas faible, non plus que cet autre dans la bouche de *Médée*:

« Sortez, ombres, sortez de la nuit » éternelle,

» Voyez le jour pour le troubler, » etc. »

Un défaut peut-être plus réel de Quinault, est d'être prosaïque. A force de tendre au naturel, il tombe dans une simplicite froide ou rampante. Le naturel, il est vrai, s'énonce sans effort, quand l'esprit et le cœur, qui le produisent par leur accord, sont profoudément pénétrés; mais il n'exclut ni la noblesse, ni l'éléva-

tion, ni le choix des expressions, ni la finesse, ni l'elegance des tours. Tout dépend des vrais talens qui le produisent, et de l'art qui sait l'embellir. Quinault s'est anssi exercé dans la tragédie et dans la comedie : c'est inême parlà qu'il avait commencé d'essayer ses talens; mais ses tragédies sont faibles, romanesques; et de toutes ses comédies, on n'estime guères que la Mère coquette, qui effectivement est une bonne pièce d'intrigue, et une des plus anciennes qui soient sur le théâtre. Parmi les détracteurs de Quinault, Boileau fut le plus acharné à le poursuivre. Tout le monde connait ces vers du satirique:

« Et tous ces lieux communs de » morale lubrique,

» Que Lully réchaulta des sons de » sa musique; »

est-ce un tort de Boileau de s'être ainsi élévé contre les chefd'œuvres de Quinault; ou bien avait-il de justes sujets de déprimer ce genre? Voici comment un critique s'explique à ce sujet : «Quand il serait vrai (dit-il) que notre Horacese fût eleve contre les Poemes de Quinault, pourrait-on disconvenir qu'il n'y a pas dans l'opéra un vice radical qui a suffi pour indisposer contre lui les meilleurs esprits, tels que Boilean, Racine, la Fontaine, Rousseau, la Bruyère? etc. Tousces

grands hommes, qui avaient bien acquis le droit d'être difsiciles, ne pouvaient tolérer que l'on mit au rang des chefd'œuvres, des Poemes ordinairement dépourvus de vraisemblance, libres des trois unités, et dans lesquels presque toutes les règles de l'art sont nécessairement violées. Ce spectacle si pompeux, si varié, ne présentait souvent à leurs yeux qu'un magnifique ennui. Et véritablement, sans être taxé de trop de rigueur, on peut dire, de l'aven du goût, que le meilleur des opéras ne sera jamais un excellent ouvrage. Nous croyous cependant que ce spectacle est convenable pour de grandes fêtes, et qu'il est même susceptible de beautés particulières, dont aucan écrivain n'a mieux senti que Quinault toutes les espèces différentes; mais, nous le répétons, il ne faut pas s'étonner que Boilean, si exact, si sévère dans ses productions, et qu'une étude continuelle des anciens avait accoutumé à leur caractère de beautés mâles et nerveuses, ne pût se familiariser avec une poésie presque toujours denuée d'images et de métaphores hardies. D'après cette manière austère de penser, que lui donnait le seutiment de sa propre force, il avait de la peine à regarder Quinault comme un grand poète, et en cela il était conséquent». Au reste Boileau a

lui-même affaibli ses traits contre Quinault, en insérant. dans une de ses Présaces. cette déclaration : «En attaquant (dit-il) dans mes satires les défauts de quantité d'écrivains de notre siècle, je n'ai pas prétendu pour cela ôter à ces écrivains le mérite qu'ils peuvent avoir d'ailleurs. Je n'ai pas prétendu, dis-je, par exemple, qu'il n'y eût point d'esprit ni d'agrément dans les ouvrages de Quinault, quoique si éloignés de la perfection..... J'ajouterai même que, dans le tems où j'écrivais contre lni, nous étions tous deux fort jeunes, et qu'il n'avait pas fait alors beaucoup d'ouvrages qui lui ont acquis, dans la suite, une juste réputation ». Nous observerous, en finissant cet article, que Quinault ne fut pas moins estimable par ses mœurs que par ses talens. Dans l'âge des passions, et favorablement accueilli du parterre, ce poète eut le courage de penser que le talent d'amuser ne dispensait point de celui d'être utile; que les Muses pouvaient délasser, mais non occuper exclusivement l'homme sociable, et que, si son penchant l'entraînait à faire des vers, sa probité lui ordomait de remplir les devoirs de son état. Quinault, dont on a 15 ou 16, tant tragédies que comédies, et 13 operas, continua jusqu'à sa mort, avec une regularité scrupuleuse et un courage inoui, les sonc-

tions monotones de sa charge d'auditeur-des-comptes, comme s'il n'eût jamais comm d'occupation plus intéressante pour son esprit et pour son cœur; effet admirable, dit un de ses panegyristes, et cependant naturel de cet amour du devoir, la base de toute société, l'idole de nos bonsaieux, et que, pour le malheur de notre âge, a éteint dans presque tous les cœurs, l'esprit de systême et d'egoïsme, digne fruit des tristes lumières de la fausse philosophie. On divise les ouvr. de Quinault en deux classes; savoir ses pièces de théâtre et ses opéras. Ses Pièces de théâtre, qu'il commença à l'âge de 20 aus, furent jouées depuis 1654 jusqu'en 1666. Les Rivales, comédie, en 1653. — L'Amour indiscret, ou'le Maître indiscret, comedie, en 1654. — La Comédie sans comedie, en 1654. — La généreuse Ingratitude, tragi-comédie, en 1656. - Stratonice, tragi-comédie, en 1657. - Les coups de l'Amour et de la Fortune, tragi-comedie, en 1657. — Amalasonte, tragédie, 1658. - Le feint Alcibiade, tragicomedie, en 1658.—Le Fantôme amoureux, tragi-comed. en 1659. - Agrippa, ou le faux Tiberinus, tragi-comed. en 1660. - Astrate, roi de Tyr, tregéd, en 1663. — La Mère coquete, ou les Amans brouillés, comédie, en 1664. - Bellérophon, tragédie, en 1665. — Pausanias, fragédie, en 1666. Toutes ces Pièces sont en vers, et en cinq actes.

Ses principaux operas sont: Les Fêtes de l'Amour et de Bacchus; Cadmus; Isis; Proserpine; le Triomphe de l'Amour; Persée; Amadis; le Temple de la Paix; Alceste; Thésee; Atys; Phaeton; Roland et Armide. — Quinault est encore auteur de quelques Epigrammes, dont la poésie est faible. — De la Description de la Maison de Sceaux, petit poëme écrit avec délicatesse. — De différentes Pièces de Poésie, répandues dans les Recueils du tems. Ses Pièces dramatiques, conservées au théâtre, sont: Agrippa, ou le faux Tiberinus; Astrate, tragédie; la Mère coquète, comédie, nouvellement réparée par Collé. Ses Œuvres ont été imprimées avec sa Vie à Paris en 1739 et 1778, 5 vol. In-12.

Quincy, (Charles Sévin, marquis de) lieutenant-général d'artillerie, s'est distingué dans ce siècle par son courage et par son amour pour les lettres. On a de lui: l'Histoire militaire de Louis XIV, 1726, 7 vol. in-12, qui se relieut eu 8. Elle est très-utile pour ceux qui s'appliquent au métier de la guerre.

QUINTINIE, (Jean de la) naquit près de Poitiers en 1626. Après son cours de phi-

losophie, il prit quelques lecons de droit, et vint à Paris où il se fit recevoir avocat. Quoiqu'il eût peu de tems dont il pût disposer, il en trouvait néanmoins suffisamment pour satisfaire la passion qu'il avait pour l'agriculture. Il lut Columelle, Varron, Virgile, et tous les autres auteurs anciens et modernes qui ont traité de cette matière. Il augmenta ses connaissances sur le jardinage dans un voyage qu'il fit en Italie. De retour à Paris, la Quintinie se livra tout entier à l'agriculture, et fit un grand nombre d'expériences curieuses et utiles. C'est lui qui fit voir le premier, qu'un arbre transplanté ne prend de nourriture que par les racines qu'il a poussées depuis qu'il est replanté, et qui sont comme autant de bouches par lesquelles il reçoit l'humeur nourricière de la terre, et nullement par les petites racines qu'on lui a laissées, qu'on appelle ordinairement le chevelu. C'est lui aussi qui découvrit le premier, par ses expériences, la méthode infaillible de bien tailler les arbres, pour les contraindre à donner du fruit, à le donner aux endroits où l'on veut qu'il vienne, et même à le répandre également sur toutes leurs branches; ce qui n'avait jamais été, ni pensé, ni même cru possible. Le grand Condé, qui aimait l'agriculture, pre-

nait un extrême plaisir à s'en tretenir avec lui; Jacques II, roid'Angleterre, lui offrit une pension considérable, pour l'attacher à la culture de ses jardins; mais la Quintinie relusa ces offres avantageuses par amour pour sa patrie, et trouva en France les récompenses dues à son mérite. LouisXIV créa, en sa laveur, la charge de directeur-général des jardins fruitiers et potagers de toutes ses maisons royales. La Quintinie mourut à Paris vers 1700. On a de lui un excellent livre, intitulé: Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, Paris, 1725, 2 vol. in-4°; et plusieurs Lettres sur la même matière.

QUIQUERAN DE BEAUJEU (Pierre de) évêque de Senez, d'une des plus anciennes maisons de Provence, fut élevé à l'épiscopat à l'âge de 18 aus, en considération de son grand. savoir qui faisait l'étonnement des savans. Il ne jouit pas long-tems de sa réputation, 'ni de sa dignité, étant mort à l'âge de 24 ans. On a de lui deux ouvrages estimés l'un est un éloge de la Provence, sous ce titre: Petri Quiquerani Bellojocani episcopi Senecensis, de laudibus provinciæ libri tres, dont on a une version française, in-8°. par Pierre de Vini de Claret, archidiacre d'Arles. L'autre est un poeme sur le passage d'Annibal dans les Gaules,

et son arrivée aux bords du Rhône, près de la ville d'Arles, sous ce titre: De adventu Annibalis in adversam ripam Arelatensis agri, hexametri centum. Ces deux poëmes ont été plusieurs fois imprimés, et ont joui long-tems d'une grande réputation. Ils ont été recueillis à Paris en 1551, in-fol.

Quiqueran de Beaujeu, (Honoré de) de la même famille que le précédent, évêque de Castres, associé vétéran de l'acadêmie des inscriptions et belles-lettres, naquit à Arles le 22 juin 1655, et mourut dans cett ville en 1735. Il cultiva l'éloquence, et se la rendit si familière qu'elle parut toujours en lui plutôt un don de la nature que le fruit du travail. On a de lui 1 vol. in-4°. des Mandemens, des

Lettres et des Instructions pastorales qu'il publia sur l'établissement de son séminaire, sur les maladies contagieuses de Provence et de Languedoc, sur l'incendie de Castres, sur les abus de la mendicité, sur la Légende de Grégoire VII, sur le sameux concile d'Embrun, auquel il n'était pas favorable, et sur plusieurs autres points de doctrine ou de discipline. Il tempéraît l'austérité de ses mœurs et les occupations sérieuses de son ministère, par l'étude des belles-lettres, auxquelles il donnait tous les jours quelques heures. Il portait dans la société une douceur, une aménité, un enjouement et une vivacité qui en faisaient les dèlices. Ami sûr et constant, il fit le bonheur et emporta les regrets de tous ceux qui lui étaient attachés,

R.

RABANY BEAUREGARD a traduit en prose et en vers la Veillée des fêtes de Venus, du Pervigilium Veneris, 1792, in-8°.

RABARDEAU, (Michel) jésuite, mort en 1649, à 77 aus,

est connu par son Optatus Gablus benignā manu sectus, Paris, 1641, in-4°.

RABAUT DE ST.-ETIENNE, (G. Paul) ministre protestant à Nîmes, membre de l'assemblée nationale constit.

et législative, décapité le 5 décembre 1793, est plus connu par sa carrière politique et par la catastrophe qui l'a terminee, que par ses productions littéraires. On a de lui: Hommage à la mémoire de M. de Becdelièvre, évêque de Nimes, 1-84, in-12. — Lettre sur la vie et les ecrits de Court de Gebelin, 1774, in-4°. - Lettres à Bailly, sur l'Histoire primitive de la Grèce, 1787, gr. in-8°, — Considérations sur les interêts du tiersétat, 1789, in-8°. — Opinion sur la motion: nul homine ne peut etre inquiété pour ses opinions, ni troublé dans l'exercice de sa religion, 1784, in-12. - Adresse aux Anglais, 1791, in-8°, - Almanach historique de la révolution francaise; on y a joint l'acte constitutionnel des Français, avec le discours d'acceptation du roi, 1702, in-12; 2º édition augmentce de Reflexions politiques, sur les circonstances presentes, 1792, in-12. Hayait part à la Feuille villageoise, avec Grouvelle et Cécutti, 1790, etc. an Moniteur, jusqu'à la fin de l'année 1792, ainsi qu'a d'autres journaux,

RABELAIS, (François) naquit à Chinon en Touraine, d'un aubergiste suivant les uns, ou d'un apothicaire suivant les autres. Il entra chez les cordeliers de Fontenai-le-Comte, dans le bas Poitou. Né avec une imagination vive

ct une mémoire heureuse, il se consacra à la chaire, et y réussit. Son convent était depourvu de livres; il employa les honoraires de ses sermons à se saire une petite bibliothèque. Sa réputation commençait à se former, lorsqu'nne aventure galante le fit renfermer dans une prison monastique, d'où il eut le bonheur de s'echapper. Des personnes de la première quahté, à qui son esprit enjoué avait plu, secondèrent le penchant qui le portait à sortir de son cloître. Clément VII lui accorda, à leur sollicitation, la permission de passer dans l'ordre de St. - Benoît. Rabelais, ami de l'indépendance, quitta tont-à-fait l'habit religieux, et alla étudier en medecine à Montpellier, où il prit le bonnet de docteur. Son mérite lui procura une chaire dans cette faculté, en 1531. Le chancelier Duprat, ayant fait abolir, peu de tems après, les priviléges de cette université, par arrêt du parlement, Rabelais eut l'adresse de le saire révoquer. Député auprès de ce ministre, il se servit, ponr avoir audience, d'un tonr assez singulier, s'il est vrai. Il s'adressa au suisse, auquel il parla latin. Celui-ci ayant fait venir un homme qui parlait cette langue, Rabelais lui parla grec. Un autre, qui entendait le grec, ayant paru, il lui parla hébreu. On ajoute qu'il

se servit encore de plusieurs autres langues, et que le chancelier, charme de son esprit, rétablit, à sa considération, tous les priviléges de l'universite de Montpellier. Cette faculté, animee de la plus vive reconnaissance, le regarda dèslors moius comme un confrère, que comme un protecteur. Tous les jeunes médecins, qui prirent dans la suite le bonnet de docteur dans cette université, furent revêtus de sa robe. Rabelais quitta bientôt Montpellier, pour passer à Lyon. Il y exerça pendant quelque tems la médecine; mais Jean du Bellai l'ayant invité à le suivre dans son ambassade de Rome, il partit pour l'Italie. Ses saillies et ses bouffonneries am usèrent beaucoup le pape et les cardinaux, et lui méritèrent une bulle d'absolution de son apostasie, et une autre bulle de translation dans l'abbaye de Saint-Maur-des-fossés, dont on allait faire un chapitre. De cordelier devenn bénédictin, de bénédictin chanoine, de chanoine il devint cure. On lui donna la cure de Meudon en 1545, et il fut à la fois le pasteur et le médeciu de sa paroisse. Ce fut vers ce tems-là qu'il mit la dernière main à son Pentagruel, satire dans laquelle les moines sont couverts de ridicule. Ils en furent choqués, et ils vinrent à bont de la faire censurer par la Sorbonne, et condamner par

le parlement. Ces anathêmes ne firent qu'accréditer le livre de Rabelais; et ceux auxquels il paraissait auparavant, sade et insipide, le trouvèrent vis et piquant. L'auteur fut recherché comme le bel-esprit le plus ingénieux, et comme le bouffon le plus agréable. Cependant Rabelaisétait meilleur à voir qu'à lire. Un port noble et majestueux, un visage régulièrement beau, une physionomie spirituelle, des yeux pleins de feu et de douceur, un son de voix gracieux, une expression vive et facile, une imagination inépuisable dans les sujets plaisans, tout cela en faisait un homme d'une société délicieuse. Il passa sa vie dans les plaisirs, et mourut, dit-on, en plaisantant, en 1553, à l'âge de 70 ans. Quant à son livre si vanté, et si long-tems admiré, on sait le jugement que Voltaire en a porté, et le parallèle qu'il en a fait avec le docteur Swift, qu'on appellait en France le Rabelais de l'Angleterre. Cette grande réputation de Rabelais est une de celles que Voltaire a détruites on fort ébranlées. « Le docteur Swift (dit-il) a l'honneur d'être prêtre comme Rabelais, et de se mocquer de tout comme lui; mais on lui fait grand tort de l'appeller de ce nom. Rabelais, dans son extravagant ct inintelligible livre, a répandu une extrême gaieté et une plus grande impertinence. Il a prodigué

l'erudition, les ordures et l'ennui. Il n'y a que quelques personnes d'un goût bizarre, qui se piquent d'entendre et d'estimer tant cet ouvrage : le reste de la nation rit des plaisanteries de Rabelais, et méprise le livre; on le regarde comme le premier des boufsons; on est fâché qu'un homme qui avait tant d'esprit, en ait fait un si misérable usage; c'est un philosophe ivre, qui n'a écrit que dans le tems de son ivresse. M. Swift, est Rabelais dans son bon-sens, et vivant en bonne compagnie; il n'a pas, à la vérité, la gaîté du premier; mais il a toute la raison, la finesse, le choix et le bon goût, qui manquent à notrecuré de Meudon. Ses vers sont d'un genre singulier, et presqu'inimitable; la bonne plaisanterie est son partage en vers et en prose ». Rabelais a eu le même désavantage sous la plume d'un autre écrivain dans la comparaison qui a été faite de son ouvrage avec celui de Cervantes. « Cervantes et Rabelais (dit-il) sont des originaux tous deux très plaisans, et pourtant très opposés. L'Espaguol l'emporte sur le Français, soit par la matière qu'il a traitée, soit par la façon dont il l'a fait. Si Rabelais trouve plus de commentateurs que l'autre, c'est parce que sa hardiesse tient de l'extravagance. Le premier amuse un homme sensé, sans cependant le forcer à sourire. L'au-

tre, par son extrême gaieté, mêlée d'érudition et d'impertinence, fait rire le plus ignorant. Il faut entrer dans l'esprit de Dom-Quichone, avant de pouvoir se plaire à la lecture du livre de Cervantes; et celui qui connaît l'Histoire de Gargantua et de Pentagruel, n'y trouve plus autant de plaisir, que lorsqu'il est obligé de la deviner. En un mot, l'un est le héros de tous ceux qui ont le goût de la fine plaisanterie ; on l'admire : on rit une lois avec Rabelais, et on méprise son livre ». Les Œuvres de Rabelais, dont les Elzevirs donnèrent une édition sans notes en 1668, en 2 vol. in-12, furent recueillies en Hollande en 5 vol. in-8°, 1715, avec des figures et un commentaire par le Duchat. En 1741, Bernard, libraire à Amsterdam, en donna une belle édition en 3 vol. in-4°, avec des figures, gravées par le sameux Picart. - On a encore de Rabelais: Des Lettres, in-8°, sur lesquelles M. de Ste.-Marthe a fait des Notes; et quelques Ecrits de médecine. On a gravé 120 estampes en bois, sous le titre de Songes drolatiques de Pentagruel, 1565, in-8°. On donna en 1752, sous le titre d'Œuvres choisies de Franç. Rabelais, Gargantua, le Pentagruel, etc. dont on a retrainché les endroits licencieux. On trouve â la fin une Vie de Rabelais. Cette édition, en 3 petits vol. in-12, est due

aux soins de l'abbé Pérault. On en a donné une nouvelle depuis peu, qui est ornée d'un grand nombre de figures.

RABELLAU a publié: Le Cosmopolite, ou les Contradictions, 1760, in-12. — Elémens de jurisprudence, 1765, in-12. — Idee générale des choses physiques, morales, nationales, civiles, politiques et de commerce, 1766, in-12. — Dissert. sur les spectacles, suivie de Dejanira, opéra en 3 actes, Paris, 1769, in-8°.

RABIQUEAU, (Charles) cidev. avocat à Paris, a donné: Le Spectacle du Feu élémentaire, ou Cours d'Electricité expérimentale, 1753, in-8°; nouv. édition, 1785, gr. in-8°. - Lettre électrique sur la mort de Richmann, 1756, in-8°. — Relation curieuse et intéressante pour les progrès de la physique, 1756, in-8°. - Observations critiques sur la Lettre de Vacher, 1756, in-8°. - Lettre en réponse à celle de Ferrand, 1757, in.8°. - Nouveau Manège mechanique (pour les paralytiques), 1778, in-8°. - Description de l'école de la Vision, ou Cours sur le livre du Microscope moderne, avec lequel on se connaît au vrai, et la terre qu'on habite, 1783, in-8°. -Le Microscope moderne pour débrouiller la nature par le filtre d'un nouvel Alambic chimique, où l'on voit un

nouveau Mechanisme physique universel, 1785, gr. in-8°.

Rabusson, (Dom Paul) né en 1634 à Ganat, ville du Bourbonnais, est auteur du Bréviaire de Cluni, qui a servi de modèle à beaucoup d'autres. Ce fut lui qui engagea Sauteuil à faire les Hymnes de ce Bréviaire. Dom Rabusson mourut en 1717, à l'âge de 83 ans.

RACAN, (Honoré de Bueil, marquis de ) naquit à la Roche-Racan en Touraine, en 1589, et mourut en 1670, à 81 ans. Il fut un des premiers memb. de l'acad. fr. A l'âge de 16 ans il entra page de la chambre du roi, sous Bellegarde, qui avait pris Malherbe dans sa maison par l'ordre d'Henri IV. Racan, cousingermain de Mme. Bellegarde, eut occasion de voir ce grand maître en poesie, et il se forma sous lui. Le jeune Racan quitta la cour pour porter les armes; mais il ne fit que deux ou trois campagnes. et il revint à Paris après le siège de Calais. Ce fut alors qu'il consulta Malherbesur le genre de vie qu'il devait embrasser. Le poète, pour toute réponse, se contenta de lui réciter la fable du mennier, de son fils et de l'ane : fable ingénieuse, inventée par le Pogge, et imitée par la Fontaine. Le marquis de Racan se décida pour le mariage,

Quoiqu'il n'eût point étudié, la nature suppléa en lui a l'étude. Ses Bergeries sont recommandables dans le genre pastoral. Ses stances qui conimencent ainsi: Tyrcis, il faut penser à faire la retraite, etc. passent pour son chef-d'œuvre. Son principal mérite est d'exprimer avec grace ces petits détails si difficiles à rendre dans notre langue : il les rend ordinairement avecassez d'élégance; mais son style manque de force et de nerf. Il reussit beaucoup mieux dans la poésie sublime. Ses onvrages furent recueillissous ce titre: Œuvres et poésies chretiennes de M. Honorat de Bueil, chevalier, seigneur de Racan, tirées des pseaumes et de quelques cantiques du vieux et du nouveau Testament, à l'aris, in-8° en 1660. Consteller, libraire à Paris, donna en 1724, en 2 vol. in-12, nne nouvelle édit. des Œuvres de Racan.

RACINE, (Jean) naquit à la Ferté-Milon en 1639, et mourut à Paris en 1699, à l'âge de 60 ans. Il fut élevé à Port-Royal des champs, où Marie des Moulins, sa grand'mère, s'était retirée. Le goût dominant du jeune Racine, était pour les poètes tragiques. Il allait souvent se perdre dans les bois de l'abbaye, un Euripide à la main; il cherchait dès-lors à l'imiter. Il cachait des livres, pour les

dévorer en secret. Claude Lancelot, son maître de langue grecque, brûla consécutivement trois exemplaires des Amours de Théagène et de Chariclée, roman grec, qu'il apprit par cœur à la 3e lecture. Après avoir fait ses humanités à Port-Royal, et sa philosophie au collége d'Harcourt, il debuta dans le monde par une Ode sur le mariage du roi. Cette pièce, intitulée la Nymphe de la Seine, lui valut une gratification de cent louis et une pension de 600 livres. Ce succès fixa son goût pour la poésie, et ce fut en vain qu'un de ses oncles, chanoine-régulier et vicairegénéral d'Usez, l'appella dans cette ville pour lui résigner un riche bénéfice. Son génie l'appellait à Paris, et il s'y retira vers 1664, époque de sa première pièce de théâtre. La Thébaïde, ou les Frères ennemis, ne parut à la vérité qu'un coup d'essai aux bons juges; mais ce coup d'essai annonçait un maître. Le monologue de Jocaste dans le 3e acte, l'entrevue des deux frères dans le 4e, et le récit des combats dans le dernier, furent un augure heureux de son génie. Il traita cette pièce dans le goût de Corneille; mais né pour servir lui-même de modèle, il quitta bientôt cette manière qui n'était pas la sienne. La lecture des romans avait tourné les esprits du côté de la tendresse, et

ce côté-là aussi qu'il tourna son talent. Il donna son Alexandre en 1666. Cette tragedie, improuvée par Corneille, qui dit a l'auteur qu'il avait du talent pour la poésie, mais non pas pour le théaire, charma tout Paris. Les connaisseurs la jugèrent plus sévèrement. L'amour qui domine dans cette pièce, n'a rien de tragique. Alexandre y est presque éclipse par Porus; et la versification, quoique supérieure à celle de la Thébaide, offre des négligences. Racine portait alors l'habit ecclésiastique, et ce fut à-pen-près vers ce tems là qu'il obtint le prieure d'Epinay; mais il n'en jouit pas long-tems. Ce bénéfice lui sut disputé; il n'en retira pour tout fruit qu'un procès que ni lui ni ses juges n'entendirent jamais: aussi abandonna-t-il et le bénéfice et le procès. Il en ent bientôt un autre qui fit plus de bruit. Le visionnaire Desmarets de St. Sorlin, poète, prophète, et fou, sous ce double titre, se signala par des rèveries réfutees par Nicole. Ce célebre écrivain dans la première de ses Lettres contre cet insense, traita les poètes dramatiques d'empoisonneurs, non des corps, mais des ames. Racine prit ce trait pour lui; il lanca d'abord une lettre contre ses anciens maîtres. Elle était pleine d'esprit et de graces. Les jésuites la mettaient à côté des Lettres pro-

vinciales, et ce n'était pas peu la louer. Nicole négligea de repondre; mais Barbier d'Ancour et Dubois le firent pour lui. Racine leur repliqua par une lettre non moins ingénieuse et aussi pleine de sel que la première. Boileau à qui il la montra avant que de la rendre publique, lui dit en ami sage: Cette lettre fera honneur à votre esprit, mais n'en fera pas à voire cœur. Vous attaquez des hommes d'un très-grand mérite, à qui vous devez une partie de ce que vous êtes. Cette réponse fit impression sur Racine, qui supprima sa deuxième lettre, et retira tous les exemplaires de la première. Alexandre fut suivi d'Andromaque, jouée en 1668; cette pièce coûta la vie au celébre Montflenri qui y représentait le rôle d'Oreste. A peine Racine avait-il 30 ans; mais son ouvrage annonçait un homme consommé dans l'art du theâtre. La terreur et la pitié sont l'ame de cette tragédie; elle serait admirable, si le désespoir d'Oreste, les emportemens d'Hermione, les incertitudes de l'yrrhus n'en ternissaient la beauté. Aucunpersonnage episodique; l'interêt n'est point partagé, et le lecteur n'y est pas refroidi. On y admira sur-tout le style noble sans enflure, simple sans bassesse. Andromaque avait annoncé à la France un grand homme; la comédie des Plai-

deurs, jouée la même année, annonça un très - bel esprit. On vit dans cette pièce des fraitsvéritablement comiques, du ridicule fin et saillant, des plaisanteries pleines de sel et de goût. Ce qui flatta sur-tout le parterre, ce furent les allusious. On reconnut, dans le juge, un président si passionné pour sa profession, qu'il l'exercait dans son domestique. La dispute entre la comtesse et Chicaneau, s'était réellement passée entre la comtesse de Crissé et un fameux plaideur, chez Boileau le greffier. Le discours de l'Intimé, qui, dans la cause du chapou, commence par un exorde d'une Oraison de Cicéron, sut pris sur le discours d'un avocat, qui s'était servi du même exorde dans la querelle d'un pâtissier contre un boulanger .... Les Plaideurs étaient une imitation des Guepes d'Aristophane. Mais Racine ne dut qu'à lui-même son Britannicus, qui parut en 1670. Il se surpassa dans cette pièce. Nourri de la lecture de Tacite, il sut communiquer la force de cet historien à sa versification et à ses caractères. Ils sont tons également bien développés, egalement bien peints. Néron est un monstre naissaut, qui passe par une gradation insensible de la vertu au crime, et du crime aux forfaits. Agrippine, mère de Néron, est digne de son fils. Burrhus est

un sage au milien d'une cour corrompue. Junie intéresse: mais l'auteur lui fait trop d'honneur en la peignant comme une fille vertueuse. Bérénice, jouée l'année d'après, soutint la gloire du poète aux yeux du public, et l'affaiblit aux yeux des gens de goût. Ce n'est qu'une pastorale héroïque; elle manque de ce sublime et de ce terrible, les deux grands ressorts de la tragédie. Elle est conduite avec art et avec une certaine vivacité; les sentimens en sont délicats, la versification élégante, noble, harmonieuse: mais encore une fois, ce n'est point une tragédie, en prenant ce mot dans la rigueur du terme. Titus n'est point un héros romain; c'est un courtisan moderne. Tout roule sur ces trois mots de Suetone: Invitus invitam dimisit. Ce fut Henriette d'Angleterre qui engagea Racine et Corneille à travailler sur ce sujet. Elle voulait jouir nonsenlement du plaisir de voir lutter deux rivaux illustres; mais elle avait encore en vue le frein qu'elle même avait mis à son propre penchant pour Louis XIV. Racine prit un essor plus élevé en 1672, dans Bajazet: l'amour y domine encore à la vérité; mais il y est peint avec plus d'énergie. L'intérêt croît d'acte en acte, tous sont pleins et liés. Il y a des traits frappaus; plusieurs morceaux respirent la

vigueur tragique. La 1 re scène est un modèle d'exposition et celles qui la suivent sont des modèles de style. Mithridate, joue en 1673, est plus dans le goût du grand Corneille, quoique l'amour soit encore le principal ressort de cette épithalame magnifique, et que cet amour y fasse faire des choses assez petites. Mithridate s'y sert d'un artifice de comédie, pour surprendre une jeune personne et lui faire dire son secret. Un homme d'esprit a très - bien remarqué que l'intrigue de cette pièce est aussi propre à la comédie qu'à la tragédie. Otez les grands noms de monarque, de guerrier et de conquérant, Mithridate n'est qu'un vieillard amoureux d'une jeune fille. Ses deux fils en sont amoureux aussi, et il se sert d'une ruse assez basse pour découvrir celui des deux qui est aimé. C'est précisément l'intrigue de l'Avare. Harpagon et le roi de Pont sont deux vieillards amoureux; l'un et l'autre ont leur fils pour rival; l'un et l'autre se servent du même artifice pour découvrir l'intelligence qui est entre leur fils et leur maîtresse; et les deux pièces finissent par le mariage du jeune homme. Cequ'on a dit de Mithridate, on pouvait le dire de Britannicus. Néron, dans cette pièce est un joune homme inpétueux quidevientamoureux tout d'un coup; qui dans le mo-

ment veut se séparer d'avec sa femme, et se cache derriére une tapisserie pour écouter les discours de sa maîtresse. « Cette fureur de mettre de l'amour par-tout, dit un critique, a dégradé presque tous les héros de Racine. Titus dans sa Bérénice a un caractère mou et efféminé. Alexandre le Grand, dans la pièce qui porte son noin, n'est occupé que de l'amour de Cléophile, dont le spectateur ne fait pas beaucoup de cas. Mithridate est beaucoup mieux peint. On le voit tel qu'il était, respirant la vengeance et l'ambition, plein de courage, grand dans la prospérité, plus grand dans l'adversité, violent, emporté, jaloux, cruel; mais le portrait n'en aurait paru que plus ressemblant et plus frappant, si le roi n'avait pas soupiré ». Iphigénie ne parut que deux ans après Mithridate, en 1675; elle fit verser des larmes plus qu'aucune pièce de Racine. Les événemens y sont préparés avecart, et enchaînés avec adresse. Elle laisse dans le cœur celte tristesse majestueuse, l'ame de la tragédie. L'amour d'Achille est moins une faiblesse qu'un devoir, parce qu'il a tous les caractères de la tendresse conjugale. Le Clerc, indignerival d'ungrand homme, osa donner une Iphigénie dans le même tems que celle de Racine; mais la sienne mourut en naissant; et celle du Sophocle français vivra au-

tant que le théâtre. Il y avait une faction violente contre Racine, et ce poète la redou. tait. Il fit long-tems mystère de sa Phèdre. Dès que la cabale acharnée contre lui, l'eut pénétré, elle invita Pradon, le rimailleur Pradon, à traiter le meme sujet. Ce versificateur gouta cette idée et l'exécuta; en moins de 3 mois, sa pièce fut achevée. On joua celle de Racine le 1<sup>er</sup> janv. 1677; et 2 jours après, celle de Pradon. Le rôle de Phèdre dans Racine est le plus beau qui ait jamais paru sur aucun théatre. Rien de plus tragique, rien de plus interessant qu'une femme tourmentée par l'ascendant d'une passion violente qui la subjugue, et par l'impétuosité des remords qui la dechirent; qui, n'envisageant son amour qu'avec horreur, oppose sans cesse le nom de belle-mère à celui d'amante; qui déteste sa passion, et ne laisse pas de s'y abandonner par la force de sa destinée; qui vondrait se cacher à ellemême ce qu'elle sent, et ne souffre qu'on lui en arrache le secret, qu'au moment où elle se voit prête d'expirer. Un pareil sujet demandait toute l'adresse du plus grand maître; il n'appartenait qu'à Racine de le traiter, et Phèdre est le triomphe de l'art dramatique et de la versification françaisc. On admire principalement la scène où Phèdre déclareson amour à Hyppolite.

Quoiqu'il y ait dans cette déclaration si comue, quelques traits henreux, empruntés de la tragédie de Sénèque, ce n'est point là ce qui fait le fonds de cette scène étonnante, la plus l'orte, la mieux dialoguée, la mieux écrite, la plus parfaite enfin qui soit sortie de la main d'aucun poète tragique : l'art y est merveilleux; le trouble, l'agitation et la pitié y croissent de vers en vers. Le dénouement en est terrible, quand Phèdre se jète sur l'épée d'Hyppolite pour s'en percer le sein : mouvement de désespoir et de honte, qui redouble la compassion et l'effroi. Cette tragédie serait sans délaut, si le sauvage Hyppolite n'aimait, au lieu d'Aricic, que son arc, ses javelots et son char, et si le récit de sa mort était moins beau. Fénélon a observé que Théramène, en apprenant à Thesce la mort de son fils, ne devait dire que ces deux mots: Hyppolite n'est plus; un monstre envoyé par la colère des Dieux, l'a fait perir. Un homme, ajonte Fénelon, saisi, éperdu, hors d'haleine, peut-il s'amuser à l'aire la description la plus pompeuse et la plus fleurie, de la figure d'un dragon; mais c'est ici qu'on peut s'écrier : O Felix culpâ! Cette heureuse faute de Racine a valu le plus beau morceau de poésie descriptive qu'il y ait dans notre langue, sur quoi Racine le fils dit ingénieusement :

« Si non errasset, secerat ille « minus ». Martial.

On a fait un reproche plus grave à cette pièce. Il semble qu'on y voit le ciel auteur du crime, et une femme con-∢rainte par les Dieux à se livrer à une passion qu'elle condamne. « Cette tragédie, dit le P. Brumoi, roule sur un point un peu délicat, et qui a paru à bien des personnes éclairées, être un fonds toutà-fait désectueux, et même d'une conséquence dangereuse pour les mœurs ». Riccoboni rejète aussi cette pièce de son théâtre : ce sacrifice, dit-il, lui coûte beaucoup; mais il le doit à la délicatesse des mœurs. Voici comme Racine le fils a désendu son père : « Le langage que Phèdre tient dans cette pièce, est le langage ordinaire des payens; ils imputaient toujours leurs passions à quelque dieu, et opposaient cette prompte excuse à leurs remords. Lorsque Médée dans Ovide, voit sa passion plus forte que sa raison,

" Postquam ratione furorem "Vincere non poterat".

elle s'écrie qu'un Dieu s'oppose à ce qu'elle veut:

a Nescio quis deus obstat ».

Phèdre, dans le même état, cherche la même excuse:

« Ces dieux qui se sont fait une » gloire cruelle

» De séduire le cœur d'une faible » mortelle ».

Elle attribue aux Dieux la séduction, mais non la crainte. Quand elle se laisse entraîner, elle se condamue toujours:

" Hélas! du crime alfreux dont la " honte me suit,

» Jamais mon triste cœur n'a re-» cueilli le fruit,

» Jusqu'au dernier moment de re-» mords poursuivie,

» Je rends dans les tourmens une » pénible vie. »

Et lorsque sa nourrice, lui représentant la force du destin, veut la rassurer par cette détestable maxime:

- « Vous aimez, on ne peut vaincre » sa destinée,
- » Par un charme fatal vous fûtes » entraînée. »

Avec quelle horreur elle lui répond :

- « Ainsi donc jusqu'au bout tu veux » m'empoisonner,
- " Malheureuse, voilà comme tu " m'as perdue!"

Ce ne sont point les Dieux qui l'ont perdue, c'est Œnone; et lorsque prête à mourir, elle s'avonecriminelle à soné poux, en disant qu'elle a jeté un profane regard sur Hyppolite, elle reconnaît qu'en se livrant à la passion que le ciel avait allumée en elle, elle a suivi les pernicieux censeils d'Œnone:

" C'est moi qui, sur ce sils chaste » et respettueux,

» Osai jeter un œil profane, inceso theux,

» Le ciel mit dans mon sein une » Namme funeste;

» La détestable OEnone a conduit

> tout le reste. >>

Il est donc certain, par ces vers et par tant d'antres, répandus dans la pièce, que Phèdre, toujours pleined'horrenr pour elle-même, nous fait connaître ces affreux remords qui suivent, non-seulement le crime, mais le seul desir du crime, et qu'il serait à sonhaiter que toutes les tragédies fussent aussi utiles pour les mœurs, que l'est celle - ci. Racine le fils appuie ses raisons d'un témoignage qui n'est pas suspect, c'est celui du grand Arnauld, qui dit : « Il n'y a rien à reprendre au caractère de Phedre, puisqu'il nons donne cette grande lecon, que lorsqu'en punition des fautes précédentes, Dien nous abandonne à nous-mêmes et à la corruption de notre cœur, il n'est point d'excès où nous ne puissions nous porter, même en les détestant». Le Cid avait éte persécuté dès sa naissance par Richelieu; Phèdre n'avait pas encore para, qu'une ligue redoutableavait conjurésaperte. Racine fut trahi saus doute par quelqu'un de ceux qui assistaient aux lectures particulières de sa pièce. La duchesse de Bouillon, le duc de Nevers, Mme Deshoulières, et

d'autres personnes de distince tion, engagérent Pradon à composer une tragédie sur Phèdre, qu'ils devaient saire représenter en même - tems que celle de Racine. L'exemple de Corneille, qui avaitsuc. combé dans le duel de Bérénice, aurait dû décourager Pradon; mais quel exemple en a jamais imposé à un manyais poète? et d'ailleurs, qu'avait

à risquer Pradon?

La Phèdre de Racine sut représentée, ainsi que nous l'avons dejà dit, le premier janvier 1677; et celle de son indigne concurrent, deux jours après, sur le théâtre de la rue Guénégand. Comme le succès passager des représentations d'une tragédie ne dépénd point du style, mais des acteurs et des situations, il arriva que les deux Phèdres semblèrent d'abord avoir la même destinée, à quoi il faut ajouter les manœuvres les plus subtiles de la cabale ennemie de Racine. An rapport de Boilean, la duchesse de Bouillon et ses partisans firent retenir toutes les premières loges des deux th'éatres pour cette représentation et les cinquivantes; et afin d'empêcher les partisans de Racine, de prévaloir contre la faction opposée, elles laissèrent viaco toutes les loges du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, où se jonait la pièce de Racine. Cette ruse, ajonte Boileau, leur' coûta plus de

1500 liv.; mais elle produisit l'effet qu'elles s'en étaient promis, celui de faire paraître un plus grand concours à la pièce de Pradon. Mme Des. Înoulières assista à la première représentation de la Phèdre de Racine; et afin de vérisser ce vers de Boileau,

« Tel excelle à rimer qui juge sot-» tement, »

elle composa le soir même le sounet suivant:

« Dans un fauteuil doré, Phèdre, » tremblante et blème,

» Dit des vers où d'abord personne

» n'entend rien.

» Sa nourrice lui sait un sermon » fort chrétien,

» Contre l'alfreux dessein d'atten-» ter sur soi-même.

» Hyppolite la hait presqu'autant » qu'elle l'aime;

» Rien ne change son cœur, ni son » chaste maintien.

» La nourrice l'accuse; elle s'en » punit bien.

» Thésée a pour son fils une ri-

» gueur extrême.

" Une grosse Aricie, au teint rouge, » aux crins blonds. (\*) » N'est là que pour montrer deux

» énormes t..,.. » Que, malgré sa froideur, Hyppo-

» lite idolatre.

» Il meurt enfin, traîné par ses » coursiers ingrats;

» Et Phèdre, après avoir pris de la » mort aux rats,

» Vient, en se conlessant, mourir

» sur le théâtre.»

(\*) C'était mademoiselle d'Ennebault, qui était blonde et grasse, mais tres-jolie; et point du tout mademoiselle Descillets, comme Lavancent quelques commentateurs.

Ce sonnet fut bientôt répandu dans Paris. Le lendemain matin . l'abbé de Tallemant l'aîné en apporta une copie à Mme Deshoulières : elle la recut comme une nouveanté, et publia par-tout qu'elle la tenait de cet académicien. Ainsi, l'abbé de Tallemant, qui ne savait pas comment ce sonnet lui était parvenu, passa pour celui qui avait le plus contribué à le saire connaître. Les amis de Racine soupconnèrent le duc de Neversd'en êtrel'auteur, et lui répondirent ainsi:

" Dans un palais doré, Damon ja-» loux et blême,

» Fait des vers où jamais personne » n'entend rien.

» Il n'est ni courtisan, ni guerrier, » ni chrétien,

» Et souvent pour rimer il s'enferme » lui-même.

» La muse, par malheur, le hait » autaia qu'il l'aime.

» Il a d'un franc poète et l'air et le » maintien;

» Il veut juger de tout, et n'en juge » pas bien;

» Il a pour le phébus une tendresse » extrême.

» Une sœur vagabonde (\*), aux » crins plus noirs que blonds,

» Va par-tout l'univers promener » deux t.....

» Dont, malgré son pays, Damon » est idolatre.

» Il se tue à rimer pour des lecteurs » ingrats.

» L'Enéide, à son goût, est de la " mort aux rats;

» Et, selon lui, Pradon est le roi » du théatre.»

(\*) C'était Hortense Mancini, célèbre par ses courses dans le monde.

Le duc de Nevers éclata en menaces terribles contre Racine et Despréaux, auxquels on attribuait ce sonnet; ils s'empressèrent de déclarer, qu'ils n'y avaient aucune part, C'était, en effet, le chevalier de Nantouillet, le comte de Fiesque, le marquis de Manicamp et d'Effiat, et Guilleragues, qui l'avaient composé en commun, comme Racine et Despréaux le publièrent depuis. Pour les rassurer cependant contre les terreurs qu'on leur avait inspirées, le duc Henri Jules les invita à venir se réfugier amprès du grand Condé son père. Si vous n'avez pas fait le Sonnet, venez, leur disait-il, à l'hôtel de Condé; et si vous l'avez fait, venez-y encore. Si la Phèdre de Pradon avait balancé sur le théâtre celle de Racine, l'impression régla bientôt le rang de l'une et de l'autre, Pradon, selou la contuine des mauvais anteurs, eut beau faire une préface insolente, sa pièce, tant vantée par sa cabale et par lui, tomba dans le mépris qu'elle mérite; et sans la Phèdre de Racine, on ignorerait aujourd'hui que Pradon en a composé une. Mais d'où vient une distance si prodigieuse entre ces deux ouvrages? la conduite en est à-peu-près la même : Phèdre est mourante dans l'une et dans l'autre; Thesée est absent dans les premiers actes : il passe pour avoir été aux enfers avec Pirithous; Hyppolite son fils vout quitter Trezène, il veut fuir Aricie qu'il aime; il déclare sa passion à Aricie, et reçoit avec horreur celle de Phèdre; il meurt du mème genre de mort, et son gouverneur fait le récit de sa mort. Il y a plus : les personnages des deux pièces se trouvant dans les mêmes situations, disent presque les mêmes choses; mais c'est-là qu'on distingue le grand homme et le mauvais poète; c'est lorsque Racme et Pradon pensent do même, qu'ils sont le plus differens. En voici un exemple bien sensible; dans la déclaration d'Hyppolite à Aricie, Pradon fait ainsi parler Hypolite:

" Assez et trop long-tems, d'une prolane,

» Je meprisai l'Amour et j'adorai » Diane ;

Solitaine for

Solitaire, farouche, on me voyait
 toujours
 Chasser dans nos forêts les lions

» et les ours;

» Mais un soin plus pressant m'oc-» cupe et m'embarrasse,

» Depuis que je vous vois j'abandonne la chasse;

» Elle fit autrefois mes plaisirs les » plus doux ,

» Et quand j'y vais, ce n'est que » pour penser à vous. »

Voici comment Hyppolite s'exprime dans Racine:

" Vous vovez devant vous un prince " déplorable,

» D'un téméraire orgueil exemple » mémorable,

» Moi qui, contre l'amour sière-

» "Aux fers de ses captifs ai long-» insultė;

» Qui des faibles mortels déplorant ,, les naufrages,

» Pensais toujours du bord contem-» pler les orages,

» Asservi maintenant sous la com-» mune loi,

» Par quel trouble me vois-je em-» porté malgre moi?

" Un moment a vaincu mon audace " imprudente,

» Cette ame si superbe est enfin » dependante.

» Depuis près de six mois, hon-» teux, désespèré,

» Portant par-tout le trait dont je » suis déchiré;

» Contre vous, contre moi vaine-» ment je m'eprouve:

» Présente je vous fuis, absente je » vous trouve;

» Dans le lond des forêts votre image » me suit;

» La lumière du jour, les ombres » de la nuit,

" Tout retrace à mes yeux les char-" mes que j'évite,

» Tout vous livre à l'envi le rebelle » Hyppolite;

" Moi-même, pour tout fruit de
" mes soins superflus,

" Maintenant je me cherche, et ne
" me trouve plus.

». Mon arc, mes javelots, mon char, » tout m'importune,

» Je ne me souviens plus des leçons » de Neptune; » Mes seuls gémissemens font re-

» Mes seuls gémissemens font re-» tentir les bois,

Et mes coursiers oisils ont oublié » ma voix. »

Quand il s'agit de faire parler les passions, tous les hommes ont presque les mêmes idees; mais la façon de les exprimer distingue l'homme d'esprit de celui qui n'en a point, l'homme de génie, d'avec celui qui n'a que de l'esprit, et le poète,

d'avec celui qui veut l'être. Lorsque Phèdre, ce triomphe de la versification française après Athalie, sut imprimée. ses ennemis firent de nouveaux efforts. Ils se hâtèrent de donner une édition fautive; on gâta des scenes entières; ont eut l'indignité de substituer aux vers les plus heureux, des vers plats et ridicules. Racine, dégoûté de la carrière du théâtre, semée de tant d'épines, résolut de se fairechartreux. Son directeur. en apprenant le dessein qu'il avait pris, de renoucer au monde et à la comedie, lui conseilla de s'arracher à ces denx objets si séduisans, plutôt par un mariage chrétien, que par une entière retraite. il epousa quelques mois après, la fille d'un tresorier-de-France d'Amiens. Son épouse, également belle et vertueuse, fixa son cœur. Ce sut alors qu'il se réconcilia avec les solitaires de Port-Royal, qui n'avaient pas voulu le voir depuis qu'il s'etait consacré au théâtre. La même annee de son mariage. en 1677, Racine fut charge d'écrire l'Hist. de Louis XIV, conjointement avec Boileau. Au retour de la dernière campagne de cette année, le roi dit à ces deux historieus: Je suis fâche que vous ne soyez pas venus avec moi; vous auriez vu la guerre, et votre voyage n'eût pas été long. — Racine lui répondit : Votre majesté ne nous a pas donne le tems de nous

faire faire nos habits ..... La religion avait enlevé Racine à la poésie; la religion l'y ramena. Mme de Maintenon le pria de faire une pièce sainte, qui pût être jouée à St.-Cyr: il fit Esther. Imitateur des anciens, qui mêlaient dans leurs pièces les événemens de leur tems, il fit entrer dans la sienne le tableau de la cour et des spectateurs. On retrouvait Mme de Mentespan, sous le nom de Vasihi et d'Aman. L'élévation d'Esther était celle de Mme de Maintenon, Cette pièce fut représentée en présence de toute la cour par les demoiselles de St.-Cyr, en 1689; et toutes ces allusions ne contribuèrent pas peu à la faire applaudir. Mais quand Esther sut imprimée, le charmese dissipa. Elle parut froide à la lecture; beaucoup de vers faibles, parmi un grand nombre d'excellens; l'action n'est point théâtrale : enfin, les beaux-esprits de Paris déprimerent tous les endroits qui avaient en le suffrage de la cour. Mille louis de gratification consolèrent Racine de ces critiques. Il eut ordre de composer une autre pièce; il trouva, dans le 4e Livre des Rois, une action intéressante, et assez de matière pour se passer d'amour, d'épisodes et de confidens. Il répara la simplicité de l'intrigue par l'élégance de la poésie, par la noblesse des caractères, par la vérité des

cons données aux rois, aux ministres et aux courtisans. par l'usage heureux des sublimes traits de l'Ecriture. Athalie (c'est le nom de cette pièce) sut jouée en 1691; et cette tragédie, le chef-d'œuvre de la scène française, fut reçue avec froideur à la représentation et à la lecture. On disait que c'était un sujet de dévotion, propre à amuser des enfans.... Racine, entièrement dégoûté du théâtre, ne travailla plus qu'à l'Histoire du roi; mais soit qu'il craignît d'être accusé d'ingratitude s'il était vrai, ét de reconnaissance s'il n'était satirique, il ne poussa pas bien loin cet ouvrage, qui périt dans un incendie. Vallincour, possesseurdece manuscrit, le voyant près d'être consumé, donna vingt louis à un savoyard pour l'aller chercher au travers des flammes; mais au lieudu manuscrit, on lui apporta un recueil des Gazettes de France. Racine jouissait alors de tous les agrémens que peut avoir un bel-esprit à la cour. Il était gentilhomme ordinaire du roi. qui le traitait en favori, et qui le faisait coucher dans sa chambre pendant ses maladies. Ce monarque aimait à l'entendre parler, lire, déclamer. Tout s'animait dans sa bouche, tout prenait une ame, une vie. Sa faveur ne dura pas, et sa disgrace hâta sa mort. Mme. de Maintenon, sentimens, par de grandes le- l'touchée de la misère du peu-

ple, demanda à Racine un Mémoire sur ce sujet intéressant. Le roi le vit entre les mains de cette dame; et fâché de ce que son historien approfondissait les défauts de son administration, il lui défendit de le revoir, en disant: Parce qu'il est poète, yeut-il être ministre? Des idées tristes, une fievre violente, une maladie dangereuse, et sa mort, furent la suite de ces paroles. Ce grand homme était d'une taille médiocre, sa figure était agréable, son air ouvert, sa physionomie douce et vive. Il avait la politesse d'un courtisan, et les saillies d'un bel-esprit. Son caractère était aimable, mais il passait pour faux; et avec une douceur apparente, il était naturellement trèscaustique. Il peignit dans ses tragédies plus d'un personnage d'après nature; et le célèbre acteur Baron a dit plus d'une fois que c'était d'après soi-même qu'il avait fait Narcisse dans la tragédie de Britannicus. Plusieurs Epigrammes, un grand nombre de couplets et des vers satiriques, qu'on brûla à sa mort, prouvent la vérité de ce que répondit Despréaux à ceux qui le trouvaient trop malin : Racine, disait-il, l'est plus que moi. Sa malignité vint souvent de son amour-propre, trop sensible à la critique et aux éloges. Racine, voulant détourner son fils aîné de la poésie, lui avouait que la plus mauvaise critique lui avait cause

plus de chagrin, que les plus grands applaudissemens ne lui avaient fait de plaisir. « Ne crois pas (lui disait-il) que ce soient mes pièces qui m'attirent les caresses des grands. Corneille fait des vers cent fois plus beaux que les miens, et cependant personne ne le regarde. On ne l'aime que dans la bouche de ses acteurs ; au lieu que, sans fatiguer les gens du monde du récit de mes ouvrages, dont je ne leur parle jamais, je les entretiens de choses qui leur plaisent. Mon talent avec eux n'est pas de leur faire sentir que j'ai de l'esprit, mais de leur apprendre qu'ils en ont ». Malgré cette fine politique, Racine passait à la cour pour un homme qui avait envie d'étre courtisan, mais qui ne savait pas l'être. Le roi, le voyant un jour à la promenade avec M. de Cavoye: Voilà, dit-il, deux hommes que je vois souvent ensemble; j'en devine la raison: Cavoye avec Racine se croit bel-esprit; Racine avec Cavoye se croit courtisan. Les défauts de ce poète furent effacés en partie par de grandes qualités. La religion réprima tous ses penchans. Il eut sur la fin de ses jours une piété tendre, une probité austère. Il était bon père, bon époux, bon parent, bon ami. Mais considérons-le à présent par les endroits qui l'immortalisent. Voyons dans cet écrivain, rival des tragiques grees

pour l'intelligence des passions, une élégance toujours soutenue, une correction admirable, la vérite la plus frappante; point, ou presque point de déclamation; par-tout le langage du cœur et du sentiment, l'art de la versification, l'harmonie et les graces de la poésie portées au plus haut degré, C'est le poète, après Virgile, qui a le mieux entendu cette partie des vers; et en cela, mais peut-être en cela seul, il est superieur à Corneille, On ne trouve pas chez lui, comme dans ce pere de notre théâtre, ces antithèses affectées, ces négligences basses, ces licences continuelles, cette obscurité, cette emphase, et enfin ces phrases synonymes, où la même pensee est plus remaniée que la division d'un sermon. Nous remarquons ces défauts 'de Corneille, pour servir de correctif au parallèle que Fontenelle fait de ce poète avec Racine : parallèle ingénieux, mais quelquefois trop favorable à l'auteur de Cinna.... Outre les tragédies de Racine, nous avons de lui : des Cantiques qu'il fit à l'usage de Saint - Cyr. Ils sont pleins d'onction et de douceur. On en exécuta un devant le roi, qui, à ces vers:

« Mon Dieu, quelle guerre cruelle! " Je trouve deux hommes en moi;

" L'autre, à tes volontés rebelle; » Me soulève contre ta loi : »

dit à madame de Maintenon: Ah! madame, voilà deux hommes que je connais bien. - L'Histoire de Port-Royal, 1767, 2 parties in-12: le style de cet ouvrage est coulant et historique, mais quelquelois negligé. - Une Idylle sur la paix, pleine de grandes images et de peintures riantes. -Quelques Epigrammes, dignes de Marot. - Des Lettres et quelques opuscules, publiés par son fils; dans ses Mémoires de la vie de Jean Racine, 1747, 2 vol. in-12. On trouve les différens ouvrages de Racine, dans l'édition de ses Œuvres, publice en 1768, en 7 vol. in-8°., par Luneau de Boisgermain , qui l'a ornée de remarques. Les éditions de Loudres, 1723, 2 vol. in-4°, et de Paris, 1765, 3 vol. in-4°, sont très-belles, mais moins completes. Boileau orna le portrait de son illustre ami, de ces quatre vers :

" Du théatre français l'honneur et » la merveille,

» Il sut ressusciter Sophocle en ses » ècrits,

» Et , dans l'art d'enchanter les " cœurs et les esprits,

» Surpasser Euripide et balancer " Corneille ".

Un grand nombre d'écrivains se sont exercés à comparer ces deux poètes. Nous nons bornerons à citer les compa-

<sup>»</sup> L'un veut que, plein d'amour » pour toi, « Je te sois sans cesse fidele :

raisons qui ont été saites par d'Olivet et la Harpe. D'Olivet, après avoir adopté le mot du duc de Bourgogue, que Corneille était plus homme de génie, et Racine plus homme d'esprit, ajoute: «Un homme de génie ne doit rien aux préceptes, et quand il le voudrait, il ne saurait presque s'en aider : il se passe de modèles, et quand on lui en proposerait, peut-être ne saurait-il en profiter : il est déterminé par une force d'instinct à ce qu'il fait et à la manière dont il le fait. Voilà Corneille, qui, sans guide, trouvant l'art en lui-même, tire la tragédie du chaos où elle était parmi nous. — Un homme d'esprit étudie l'art: ses reflexions le préservent des fautes où peut conduire un instinct aveugle: il est riche de son propre fonds, et, avec le secours de l'imitation, maître des richesses d'autrui. Voilà Racine, qui, venant après Sophocle, Euripide, Corneille, se forme sur leurs différens caractères, et sans êtreni copiste, ni original, partage la gloire des plus grands originaux. Il est vrai que le génie s'élève où l'esprit ne saurait atteindre: mais l'esprit embrasse au-delà de ce qui appartient au génie. Avec du genie, on ne saurait ètre, s'il faut dire ainsi, qu'une seule cliose. Corneille n'est que poète, il ne l'est même que dans ses tragédies, à prendre le mot de poète dans le sens d'Horace. Racine a réussi dans la tragédie, la comédie, l'ode l'épigramme, et dans d'autres genres. Ajoutons que le génie. dans la force même de l'âge. n'est pas de toutes les heures. et que sur-tout il craint les approches de la vieillesse. Corneille, dans ses meilleures pièces, a d'étranges inégalités, et dans les dernières, c'est un seu presque éteint. Au contraire, l'esprit ne dépend pas si fort des momens; il n'a presque ni haut ni bas, et quand il est dans un corps bien sain, plus il s'exerce, moins ils'use. Racine n'a point d'inégalité marquée, et la dernière de ses pièces, Athalie, est son chef-d'œuvre. On me dira que Racine n'est point parvenu, comme Corneille, jusqu'à une vieillesse bien avancée. Je l'avoue; mais que conclure de là contre ma dernière observation? car l'âge où Racine produisit Athalie, répond précisément à l'âge où Corneille produisit Œdipe; et par conséquent la vigueir d'esprit subsistait encore toute entière dans Racine, quand l'activité du génie commençait à décliner dans Corneille. Mais de tout ce que j'ai dit, il ne s'ensuit pas que Corneille manque d'esprit ou Racine de génie : ce sont des qualités inséparables dans les grands poètes. L'un seulement l'emporte dans celui-ci, l'autre dans celui-là. Or, il s'agissait de savoir par où Corneille et Racine devaient être caractérisés; et après avoir vu ce que les critiques ont pensé sur ce sujet, j'en suis revenu au mot du duc de Bour-

gogne»

Citons maintenant le jugement de la Harpe. Le Cid, dit - il, avait été la première époque du théâtre francais, Andromaque sut la seconde. Ce sut une espèce de révolution. Ce n'était pas dans les ouvrages de Corneille que Racine avait étudié les convenances... Où avait-on vu, avant Racine, ce développement vaste et profond des replis du cœur humain, ce flux et reflux si continuel et si orageux de toutes les passions qui peuvent bouleverser une ame, ces mouvemens rapides qui se croisent comme des éclairs, ce passage subit des imprécations de la haine à toutes les tendresses de l'amour, des effusions de la joie aux transports de la fureur, de l'indifférence et du mépris affectés, au désespoir qui se répand en plaintes et en reproches; cette rage, tantôt sourde et concentrée, et méditant tout has toutes les horreurs des vengeances, tantôt forcenée, et jettant des éclats terribles, et ce fameux qui te l'a dit? Quelle création que ce mot le plus beau peut-être que la passion ait jamais pronoucé! serait-il permis de le comparer au qu'il mourut? celui-ci est une caillie impétueuse d'une ame vivement frappée ; l'autre saisant partie de la catastrophe, commençant la punition d'Oreste et achevant le caractère d'Hermione. est nécessairement le résultat d'une connaissance approfondie des revolutions du cœur humain... Racine, ajoute la Harpe, eût le premier la science du mot propre sans laquelle il n'y a point d'ecrivain. Son expression est toujours si henreuse et si naturelle, qu'il ne parait pas qu'ou ait pu en trouver une autre. Nul n'a enrichi notre langue d'un si grand nombre de tournures; nul n'est hardi avec plus de bonhenr et de prudence, ni métaphorique avec plus de grace et de justesse; nul n'a manié avec plus d'empire un idiôme souvent rebelle, ni avec plus de dextérité un instrument toujours difficile; nul n'a mieux connu la mollesse du style, qui dérobe au lecteur la fatigue du travail et les ressorts de la composition; nul enfin n'a mieux entendu la periode poétique, la variété des césures, les ressources, du rithme, l'enchaînement et la filiation des idées...... Ames sensibles, et presque toujours malheureuses, s'écrie la Harpe dans un antre endroit, qui avez un besoin continuel d'émotion et d'attendrissement: C'est Racine qui est votre poète et qui le sera toujours; c'est lui qui

reproduit en vous les impressions dont vous aimez à vous nourrir! c'est lui dont l'imagination répond toujours à la vôtre, qui peut en suivre l'activité et les mouvemens, en remplir l'avidité insatiable! C'est avec lui que vous aimerez à pleurer, c'est à vous qu'il a confie le dépôt de sa gloire ».

Nous regrettons que le plan de notre ouvrage ne nous permette pas de citer d'autres morceaux de l'excellent éloge de Racine que nous devons à la Harpe. Nous invitons ceux qui voudront approfondir le génie de Racine, à lire ce discours qui est un des meilleurs qui aient paru dans son genre pendant le 18e siècle. En terminant cet article nous ferons une observation qui n'a point échappé aux bons esprits, c'est que dans tous les siècles littéraires, la marche de l'esprit humain a toujours été la même dans tous les genres. On a vu constamment le génie sublime ouvrir la carière au génie attendrissant. Homère sut suivi de Virgile; Sophocle, d'Euripide; Démosthène, de Cicéron; Corneille, de Racine; Bourdaloue, de Massillon, etc. On pourrait saire la même remarque pour les arts, qui ont eu le tendre et le moëlleux, après le vigoureux et le sublime. Le génie de Racine a cela de particulier, qu'il savait se plier à tous les genres, en conservant sa supériorité. Il n'a tenu qu'à lui de joindre les lauriers de Thalie à ceux de Melpomène. Parquels moveus Racine devint-il un si excellent poète? Il ne dut ses progrès dans la poesie qu'à l'etude des auteurs grecs et latins, qu'il commença par traduire et apprendre par cœur, afin de se former le gout, en se nourrissant de leur substance. D'un autre côté, son attention àne choisir pour modèles que nos meilleurs ecrivains, forma dans lur cette diction pure, élégante, correcte, harmonieuse, qui le rend le plus exact et le plus agréable de tous ceux qui ont ecrit dans notre langue. A cette sage conduite, il joignit la plus grande docilité à profiter des crtiques de ses amis, à se régler sur leurs observations et à bannir de ses tragédies les défants qu'ils y reprenaient. Aussi la Thebaide et Alexandre, qui surent ses premiers essais, ont-ils été suivis d'Audromaque, de Bajazet, qui à leur tour, et par les mêmes moyens, furent surpassés par Mithridate, Phèdre, Athalie. St.-Evremont, en relevant les lautes qui lui étaient échappees dans la Thébaide et dans Alexandre, contribua encore aux vraies beautés qu'il produisit dans la suite. Boileau enfin, par sa sévérité, le força d'acquerir ce qui manquait à sa perfection. C'est ainsi que les vrais grands hommes ont la gloire de se former des successeurs, au lieu que des louanges prodiguées mal-à-propos, ne sont propres qu'à produire des hommes vains et médiocres.

RACINE, (Louis) second fils du grand Racine, naquit à Paris, le 2 novembre 1692. Il perdit de bonne heure son pere, et ce sut sa mère qui prit soin de son éducation. Elle le recommanda au célèbre Rollin, qui dirigea ses études. Racine fit bientôt de rapides progrès; son goût le portait sur-tout vers la poesie. Boileau tenta de l'en détourner. « Depuis que le monde existe, lui disait-il, on n'a pas vu de grand poète fils de grand poète; d'ailleurs, vous devez savoir mieux que personne à quelle fortune cette gloire peut conduire ». Ces remontrances furent inutiles, et Racine, ne s'appliqua pas moins à la poésie. Cependant il étudia en droit et se fit recevoir avocat. Mais ne se sentant aucun goût pour cette profession, il entra dans l'Oratoire. Il y resta trois ans, pendant lesquels il composa son poëme sur la Grace. L'ayant lu à plusieurs personnes qui le louèrent beaucoup, il quitta sa retraite et vint à Fresne, chez le chancelier d'Aguesseau, auprès duquel il acheva de se former le cœur et l'esprit. Sa réputation et la mémoire de

son père, lui firent ouvrir les portes de l'académie des inscriptions et belles-lettres, en 1719. Vallincourt voulait le faire entrer aussi à l'académie française; mais l'esprit de parti et l'intrigue empêchèrent l'exécution de ce dessein. Ruiné par le système de Law et membre d'une famille composée de sept enfans, il sevit obligé d'accepter la place d'inspecteur-général des fermes, en Provence. Il occupa successivement differens autres emplois, et finit par celui de maître des eaux et forêts du duché de Valois. Commis de finance pendant 24 ans, il ne fut jamais financier, n'ayant jamais en le moindre intérêt dans les fermes. Dans cet espace de tems, il composa son poëme de la Religion, ses épîtres sur l'Homme et sur l'ame des bêtes, ses odes, ses réflexions sur la poésie, et les Mémoires de la vie de son illustre père. Il paya exactemeut son tribut littéraire à l'acad. des inscriptions qui, loin de déclarer la vacance de sa place, à cause de son défaut de résidence, suivant ses réglemens, lui conserva encore sa pension. Enfin, débarrassé de tous ses emplois, et tout entier à ses occupations chéries, il jouissait paisiblement d'une grande réputation et du bonheur qu'elle donne rarement, lorsqu'un accident funeste éteignit son ardeur pour l'étude et versa

sur ses jours un poison mor- 1 tel. Il perdit un fils unique qu'il avait eleve avec le som le plus tendre. Ce reste precieux d'un nom si cher aux lettres, promettait d'en être l'honneur, et retraçait par son caractère simple, doux et aimable, celui de son père et de son ayeul. Il eut le malheur de se trouver sur la chaussée de Cadix, dans le moment de cet horrible tremblement de terre qui abîma Lisbonne. La mer se gonflant tout-à-coup et s'élançant audelà de ses bornes, entraîna et engloutit le jenue Racme. Son père, plonge dans la plus amère douleur, abandonna ses études, et veudit sa bibliothèque : la seule distraction qu'il se permit, était de cultiver des fleurs et des plantes, dans un petit jardin qu'il avait loué dans le faubourg St. Denis. Le celebre Delille, désirant consulter Louis Ra cine, sur sa traduction des Géorgiques, en obtint un rendez vous dans l'endroit dont nous venons de parler, « ou il se mettait, dit Delille, en retraite deux fois par semaine, pour offrir à Dien les larmes qu'il versait sur la mort d'un fils unique, jeune nomme de la plus haute esperance, et l'une des malheureuses victimes du tremblement de terre de Lisbonne. Je me rendis dans cette retraite; je le trouvai dans un cabinet an fond du jardin, seul avec son

chien, qu'il paraissait aimer extrèmement. Il me repeta plusieurs fois combien mon entreprise lui paraissant audacieuse. Je lis, avec une grande timidité, une trentais ne de vers. Il m'arrête et me dit : non-seulement je ne vous detourne pas de votre projet, mais je vons exhorte à le poursuivre. J'ai senti, continue Delille, peu de plaisirs aussi vifs dans ma vie. Cette entrevue, cette retraite modeste, ce cabinet, où ma jeune imagination croyait voir rassemblées la piété tendre. la poesie chaste et religieuse. la philosophie sans faste, la paternite malheureuse, mais résignée; enfin le reste venérable d'une illustre samille prête à s'éteindre faute d'héritiers; mais dont le nom ne mourra jamais, m'ont laissé une impression forte et durable ». Si ce morceau qu'on lit dans la préface de l'Homme des champs, eut été mis en vers, il anrait été un episode très - intéressant de ce poëme. Louis Racme etait simple, vrai et sincèrement modeste. Il ne parlait jamais de ses ouvrages, et avouait plus volontiers ce qu'il ignorait, qu'il ne disait ce qu'il savait. Saus jalouste commo saus malice, il aimait à dire du bien et à en l'aire. Bon mari, bou père, ami tendre et officieux, il estimait beaucoup moins les talens de l'esprit que les qualités du cœur,

Il sut frappé d'apoplexie, et mourut dans les sentimens de la plus sincère pieté, le 29 janvier 1763. Il s'était sait peindre, les œuvres de son père à la main, et les regards sixés sur ce vers de Phèdre:

Et moi, fils inconnu d'un si, glorieux père,

Ses ouvrages sont : Le poëme sur la religion, réimpr. souventsous différens formats. Voici le plan de cet ouvrage, dont Jean-Baptiste Rousseau, ami intime de Racine, faisait grand cas. Le poète y expose d'abord les principales preuves de l'existence de Dieu; après avoir démontré l'immortalité de l'ame, et il conduit par la diversité des opinions philosophiques, à la nécessité d'une révélation. Ce n'est que dans les livres des juissqu'on découvre les traces évidentes de cette révélation, et ilsannoncent la rédemption qui est suivie de l'établissement du christianisme. Dans la doctrine seule de cette religion, le déiste trouve la réponse à ses difficultés. L'auteur finit par prouver la conformité de la morale naturelle avec celle de l'évangile. Ce sujet est traité dans six chants. Tous ont une liaison sensible etrien n'y est déplacé. D'heureuses transitions réveillent l'attention, que des episodes amenés avec art et sagement distribués, n'interrompent jamais trop. On y admire une

correction aujourd'hui presque inconnue dans le style. Voltaire a dit que Louis Racine entendant le mécanisme des vers, aussi bien que son père, sans en avoir ni l'ame ni les graces. Delille trouve sa poésie toujours élégante et naturelle, quelquesois sublime. Enfin, tout concourt à faire regarder cet ouvrage comme un des chef-d'œuvres de notre poésie didactique. — Poëme sur la grace, malheureusement dicté par l'esprit de parti, mais où l'on lit des morceaux de poésie, peutêtre supérieurs à tout ce que l'auteur a écrit. — Des odes, inférieures à celles de Rousseau, et des épîtres qui manquent de verve, mais fort audessus de celles de ce lyrique. - Mémoires sur la vie de Jean Racine, avec ses lettres, 2 vol. in-12. Monument de la piété filiale, qu'on ne lit pas sans intérêt,—Réflex. sur la poésie, 2 vol. in-12, pleines d'observations judicieuses. Quoiqu'elles n'aient pas toutes le mérite de la nouveauté , on peut cependant en tirer bien du profit. On y voit avec plaisir quelques passages des anciens poètes traduits avec succès. - Une vingtaine de Mémoires ou de grands articles, dans le Recueil de l'acad. des inscriptions, tous relatifs à la poésie et à la littérature. Ils sont entrés en grande partie dans l'ouvrage précédent ou dans

le suivant. - Remarques sur les tragédies de Jean Racine, 3 vol. in-12. La critique s'est exercée sur cet ouvrage qui n'a point en de succès. On convient néanmoins qu'il y a plusieurs bonnes observations. - Le Paradis Perdu, de Milton, traduit avec des Remarques, 1752, 3 vol. in-12. Racine, frappé sans doute du reproche que Pope lui avait fait de l'avoir jugé sans l'entendre, se livra serieusement, quoique tard, à l'étude de la langue anglaise, et publia la traduction de l'immortel ouvrage que nous venons d'indiquer. On a dit que le poète anglais y conserve toute la fierté britannique, sans aucune complaisance pour les oreilles françaises. Il y est rendu plus littéralement que dans celle de Dupré de Saint-Maur, plus élégant et moins néglige. Le public a prononcé sur ces deux ouvrages, et a donné la préférence au dernier. Nous croyons que l'un et l'autre doivent être également lus par les personnes qui n'entendent pas l'original.

RACINE, (Bonaventure) né à Chauny en 1708, sut élevé par sa mère dans la piété. Il vint achever ses études à Paris au collége Mazarin, et s'y rendit habile dans les langues latine, grecque et hébraique. La Croix-Castries, archevêque d'Alby, l'appella en 1729, pour rétablir le collége de

Rabastens, dont les habitans demandaient la restauration. L'abbé Racine y ranima le goût des lettres et l'amour de la vertu. Les jésuites, jaloux de ses succès, l'obligèrent de se retirer à Montpellier, auprès de Colbert, qui le chargea de la direction du collége de Lunel. Il en sortit secrètement peu de temsaprès, pour eviter des ordres rigoureux. Il passa à la Chaise-Dieu, pour y voir l'évêque de Senez : puis à Clermont, où il s'eniretint avec la fameuse nièce de Pascal, et vint à Paris. Il s'y chargea de l'éducation de quelques jeunes gens au college d'Harcourt. Il fut encore obligé d'en sortir en 1734, par ordre du cardinal de Fleury. Ces persécutions et ses talens lui donnèrent un grand relief auprès de ceux qui pensaient comme lui. Caylus, évêque d'Auxerre, le nomma à un canonicat de sa cathédrale, et lui conséra tous les ordres sacrés. Mais ces nouveaux titres n'apportèrent aucun changement dans la manière de vivre de cet écrivain, entièrement consacré à la prière et à l'étude. Il mourut à Paris, épuisé par le travail, en 1755, à l'àge de 47 ans. L'abbé Racine sut recommandable par la pureté de ses mœurs, par la bonté de son caractère, et dans son parti, par la vivacité de son zele. Ardent et inflexible dans ce qu'il croyait vrai, il le soutenait avec une espèce de sanatisme. Il possedait l'Ecriture et les Peres, et sur-tout l'Histoire ecclésiastique. On a de lui : Quatre Ecrits sur la dispute qui s'etant elevee touchant la crainte et la confiance.

— Un Abregé de l'Histoire ecclésiastique, 13 vol. in-12. Cet ouvrage a eu le plus grand succès, sur-tout auprès de ceux qui n'aiment pas les jésuites et la bulle.

RACLE, ( Léonard ) archi= tecte, correspondant de la sociète d'emulation de Bourgen-Bresse, ne à Dijon, mou rut à Pout-de-Vaux, membre de l'administration du département de l'Ain, en 1792. Il manifesta des l'enfance un goût decidé pour le dessin, et dans un âge plus avancé, un penchaut irresistible pour les arts, dont il est la clef. Ge gout le fit remarquer par J.-B. Montin-de-St.-Andre, ingenieur du roi, et architecte, et le fit accueillir dans le cabinet de celui-ci, où, avide de taleus, il travaillait avec une ardeur infatigable. Né de parens peu favorisés des dous de la fortune a Racle ne dut son avancement qu'à la force de son génie; il acquit, presque sans maitres, des connaissances assez étentlues dans les sciences physico-mathematiques. Doué de beaucoup d'esprit, et d'une pénétration rare, ces connaissances le conduisirent à des resultats tels; qu'il sut capable, non-sculement de s'éle. ver à la hauteur des spéculations les plus abstraites, mais encore de concevoir et d'exécuter des travaux publics de la plus grande importance. La Colonie de Ferney, commo l'appellait son patron, le Port de Versoix, et le Canal de navigation de Pont-de-Vaux, formant la jonction de la Revssouze à la Saône : tous ces eta≠ blissemens, en attestant la bienfaisance de Voltaire, les grandes vues politiques du duc de Choiseul, et le patriotisme économique de Bertin, lenr's fondateurs, attachent au nom de Racle, qui fut, pour ainsi dire, l'ame, l'œil et le bras dont ils empruntèrent lo secours, une juste célébrité. Couronné en 1786 par l'acad. de Toulouse, comme auteur d'un savant Mémoire sur la construction d'un pont de ser ou de bois d'une seule arche de 400 pieds d'ouverture; ce laurier lui valut, de la part de la célè bre Catherine de Russie, qui connaissait déjà ses talens, la proposition d'un sort brillant dans les Etats de cette souveraine; mais il préféra la médiocrité dans sa patrie. L'entreprise du Canalde Pontde-Vaux fournit à Racle l'occasion d'appliquer la théorie qu'il avait développée dans son Mémoire. Un pont en charpente métallique, d'une seule arche, dont les pièces avaient été fondues au creuset; fut élevé. Il existe parmi les

manuscrits de Racle un projet, avec plans et devis, dont l'exécution pourrait devenir très-intéressante pour le gouvernement, celui de mettre. pendant la paix, les vaisseaux de ligne, à l'abri de l'intempérie des saisons : projet d'autant plus facile à réaliser, qu'il ne présente, avec la certitude d'atteindre le but, qu'une dépense médiocre à faire, et qu'il offre en résultat une économie considérable sur l'article des radoubs. Ce projet, connu de Lalande, a reçu l'approbation la plus complète de la part des ingénieurs-constructeurs, sous les yeux desquels ce savant l'a mis luimême. On pourrait parler de beaucoup d'autres ouvrages qui appartiennent à Racle, parmi lesquels on distingue un Mémoire sur la terre cuite. dont on sait qu'il porta l'art très-loin: des projets tendans à régulariser le cours du Rhône; des Mémoires, qui ont été l'objet des éloges de l'infortuné Bailly, sur les propriétés de la Cicloïde, etc. Dire que Racle jouissait de l'estime et de l'amitié intime de Voltaire, qu'il vivait habituellement dans la société de cetécrivain célèbre, et que celui-ci prenait l'intérêt le plus vif à sa sortune, c'est donner des talens, de l'esprit et de l'amabilité de Racle, une idée qui justifierait, sans preuve, la vérité des détails qu'on vient de lire. Au sur-

plus, voici comment s'expriinait à son égard Charles Villette, dans une lettre qu'il écrivait de Ferney le 6 février 1785, dont on lit un extrait dans les Memoires secrets, pour servir à l'Histoire de la République des Lettres en France, tome XV, page 46: « On n'a pas fait un récit exact de la chambre du cœur : c'est ainsi qu'on appelle celle de ce château (celui de Ferney) où a été élevé le monument dont on a parlé, renfermant le cœur de Voltaire. On aurait d'abord dû rendre hommage au talent de l'artiste qui l'a exécuté, qu'on n'a pas même nommé. C'est Racle qui a pour ainsi dire, créé le marbre dout il a revêtu cet ingénieux et savant ouvrage. Il est le résultat de ses longs et dispendieux travaux. C'est lui qui a bâti Ferney et le port de Versoix. Voltaire connaissait bieu les talens d'un si habile homme; il avait baptisé argile-marbre, la composition dont se sert Racle. Il en revet actuellement une campagne auprès de Ferney, qui sera digne de la curiosité <mark>des étran-</mark> gers, par son éclat, sa solidité, et le peu de frais qu'entraîne ce nouveau genre de luxe ». Racle n'a publié que l'ouvrage snivant : Réflexions sur le cours de la rivière de l'Ain, et les moyeus de le fixer, lues à la seconde session du département de l'Ain en novembre 1790, in-8°, Bourg,

1790. Cet ouvrage, plein d'idées lumineuses sur l'art hydraulique, developpe des principes applicables à toutes les rivières qui, par la rapidité de leur cours, ont de l'analogie avec la rivière de l'Ain, que l'auteur avait particulierement en vue. (Je dois les détails que renferme cet article, aux soins d'un des parens de Racle, le Cen Amanton, homme de loi à Anxonne, et correspondant de la société des sciences et d'agriculture de Dijon.)

RACONIS, (Charles-Franç. d'Abra de ) ne en 1580 au château de Raconis, dans le diocèse de Chartres, professa la philosophie au collége du Plessis, et la théologie à celui de Navare. Il mourut évêque de Lavaur, en 1646, après avoir publié plusieurs écrits: Traité pour se trouver en conférence avec les hérétiques, in-12, Paris, 1618. —Théologie latine, en plusieurs vol. in-8°. — La Vie et la Mort de Mme. de Luxembourg, duchesse de Mercœur, in-12, Paris, 1625. — Réponse à la tradition de l'Eglise, sur la pénitence et la communion d'Arnauld, etc.

RADET, auteur dramatique à Paris, a donné beaucoup de pièces seul ou eu société, dont voici les plus connues. Au théâtre de la rue Favart : Tibère, parodie en 1 acte de

trag. de Tibère, 1782; Dame Jeanne, parodie de Jeanne de Naples, en racte, 1783; la Soirée orageuse, comédie en i acte et en prose, 1790. Avec Rosières, le Marchand d'esclaves, parodie de la Caravane, en 2 actes, 1784; la Fausse inconstance, comedie en i acte et en vers, 1785. Avec Barré, la Négresse, ou le pouvoir de la Reconnaissauce, opera-comique en 2 actes; Renaud d'Ast, coméd. en 2 actes et en prose, 1787; Candide marié, coméd. en 2 actes et en prose, 1788. — Au théâtre du Vaudeville: La Matrone d'Ephèse; le Prix, on l'Embarras du choix; la Dinde du Mans; le Noble roturier. Avec Desfontaines. Encore un Curé ; au Retour , 1793. Avec Barré et Desfontaines, le Retour du ballon; la Fin du Monde; l'Effort sur-naturel; l'Hommage du petit Vaudeville; la Vallee de Montmorency; Franche et Montmutin; Arlequin bon fils; une Journée de Ferney; le Concert aux Eléphans; Jean Monet; le Pari; la Girouette de St.-Cloud; Gessner, etc.

RADONVILLIERS, (Claude-François LIZARDE de) membre de l'acad. française, mort à Paris le 20 avril 1789, fut sous-précepteur des enfans de France, conseiller d'Etat, et donna dans ces differens emplois des preuves de ses ta-

lens. On a de lui: Une Idylle sur la convalescence du roi, et une comédie en 1 acte, intitulée: Talens inutiles, pièce ingenieuse quifut représentee au college de Louis-le-Grand, en 1740. L'abbe de Radonvilliers avait ete jésuite. Le plus important de ses ouvrages, est un Essai sur la manière d'apprendre les langues, 1768, in-12.

Ragois (l'abbé N. le) était neveu de l'abbe Gobelin, confesseur de Mme de Maintenon. Ce fut par la protection de cette favorite, qu'il obtint la place de précepteur du duc du Maine. Son Instruction sur l'Hist, de France et romaine. si souvent réimprimee en un volume in-12, fut faite pour l'usage de ce prince. Ce n'est qu'un squelette aussi rebutant par la secheresse et la stérilité des idées, que par la froideur, l'incorrection et la monotonie du style. Ancune remarque piquante sur les lois, les mœurs et les usages de la nation. Ceux qui ont continué cet aride abrége, out imité parfaitement le premier auteur : ils se sont bornes à compiler et abréger des gazettes, et ont souvent tres - mal choisi les événemens. L'abbe le Ragois etait d'ailleurs un komme passablement instruit, remplissant ses devoirs avec exactitude, et inspirant la veriu par ses leçons et ses exemmes.

RAGUEAU, (François) professeur en droit dans l'université de Bourges, distingué par sa science, est auteur d'un Commentaire fort étendu sur les Coutumes de Berry, 1615, in-fol. Laurière fit réimpr. en 1704, en 2 vol. in-4°, un antre livre du même auteur, intitulé: Indice des Droits royaux. Ragueau mourut en 1605.

RAGUENET, (François) natif de Rouen, embrassa l'état ecclésiastique, et s'appliqua à l'etude des belles-lettres et de l'histoire. Il remporta le prix de l'éloquence à l'acad, française en 1689. Son Discours roulait sur le mérite et la dignité du martyre. Ce petit succès l'enconragea, et il commença à joner un rôle dans la république des lettres. Il donna en 1704 un Parallèle des Italiens et des Français en ce qui regarde la musique et les opéras, qui occasionna une guerre littéraire. L'abbé Raguenet mourut en 1722, après avoir publié plusieurs ouvrages; les principaux sont: Les Monumeus de Rome, on Description des plus beaux ouvrages de peinture, de sculpture et d'architecture de Rome, avec des observations. Paris, 1700 et 1702, in-12. Ce petit ouvrage valut à son auteur des lettres de citoyen romain, dont it prit le titre depuis ce tems-là. -- Histoire d'Olivier Cromwel, in - 4°, 1671 : supérieure pour les

fonds au roman de Gregorio Leti; mais écrite un peu sèchement.—Hist. de l'Ancien-Testament, in-12. — Hist. du vicomte de Turenne, in-12: c'est une froide relation, en style de gazette, de toutes les actions militaires de ce général.

RAIMOND, (Pierre) Lou Prou , c'est-à-dire, le l'reux et le Vaillant, né à Tonlouse, suivit l'emper. Frédéric dans l'expédition de la Terre-Sainte, où il se signala par ses vers provençaux et par ses exploits. Ce poète mourut en 1225, pendant la guerre des comtes de Provence contre les albigeois: guerre qui servit à faire briller son courage. Il avait fait un poëme contre les erreurs des Ariens, et un autre où il blâmait les rois et les empereurs, d'avoir laissé prendre trop de pouvoir aux ecclésiastiques. Pétrarque en faisait cas, et le prenait quelquefois pour modèle.

RAINAUD, oratorien, mourut en 1790, à l'âge de 85 ans. Né à Hières, en Provence, sons ce ciel heureux qui vit naître Massillon, il en partagea les influences. Une éloquence douce et rare, celle ducœur; un organe mélodieux et sensible, l'accent de l'ame; une physionomie pleine de candeur et de simplicité, des graces naturelles, des mœnrs pures, et tous les charmes des

vertus sociales, lui méritèrent un des premiers rangs parmi les orateurs de ce siecle. Deux qualités peu communes, la modestie et le désinteressement, distinguèrent sur-tout cet homme vertueux et éloquent. Il ne montait jamais en chaire qu'en tremblant; et malgré l'approbation universelle de la capitale, qui accourait en foule pour l'entendre, malgre les vives sollicitations de ses amis, rien no put le déterminer à donner an public ses sermons. Il mit, avant de mourir, la dernière main à dix-neuf. Le sameux sermon sur les spectacles est de ce nombre. Louis XV le nomma deux l'ois évêgue, et deux fois il remercia; ce qui fit dire au roi, qu'il ne connoissait, dans tout le clergé de France, que le père Rainaud qui eût le courage de refuser un évêché.

RAINSSANT, (Pierre) né à Reims, fut medecin, antiquaire et garde du cabinet des medailles de Louis XIV. On le trouva noyé dans le parc de Versailles le 7 juin 1689. On a de lui : Dissertation sur douze médailles des jeux séculaires de l'empereur Domitien, Versailles, 1684, in-4°.

RAISIN, (Jean-Baptiste) fameux acteur français dans le comique, naquit en 1656 d'un organiste de Troyes. Il n'était pas moins agréable

dans la société que sur le l theâtre. Il usa sa vie dans les plaisirs, et il monrut le 5 sept. 1693 à l'âge de 37 aus. Son frère ainé, Jacques Raisin, jonait les seconds rôles dans le tragique, et les amoureux dans le comique. Il est auteur de quatre comédies, qui ont été jonées, mais non imprimées. Il s'est retiré en 1694, et est mort quelques années après. Le titre de ses pièces sont : Le Niais de Sologne, 1686; le Petit Homme de la Foire, 1687; le saux Gascon, 1688; Merlin, gascon, 1690, toutes en I acte.

RAMEAU, (Jean-Philippe) naquit à Dijon le 25 septembre 1683, et mournt à Paris le 12 septembre 1764. Après avoir appris les premiers élémens de la musique, il suivit les opéras ambulans de province. A l'âge de 17 ou 18 ans, il commença ses essais en musique; et comme ils étaient dejà au-dessus de la portée de son siècle, ils ne réussirent pas. Après avoir parcouru une partie de l'Italie et de la France, il s'attacha à l'instrument le plus propre à lui rendre raison de ses idées sur la musique, au clavecin. L'étude qu'il fit de cet instrument le rendit habile dans son jeu, et presque le rival du celebre Marchand. Il s'arréta quelque tems à Dijon sa patrie, et y toucha l'orgue de la Ste.-Chapelle, II demeura beaucoup plus longtems à Clermont, où on lui confia celui de la cathédrale. La reputation qu'il s'y était faite, y attira Marchand. qui voulut l'entendre. Rameau, dit ce célèbre musicien, a plus de main que moi, mais j'ai plus de tête que lui. Ce discours rapporte à Rameau. l'engagea à rendre la pareille à Marchand. Il fit le voyage de Paris dans cette vue, et n'ent pas de peine à reconnaître la supériorité de ce maître. Devenu son disciple, il apprit sons lui les principes les plus lumineux de l'harmonie, et presque toute la magie de son art. Quelque tems après il concournt pour l'orgue de St. Paul, et fut vainon par le fameux Daquin. Dès ce moment il abandonna un genre danslequel il ne pouvait pas primer, pour s'ouvrir une carrière nouvelle en musique. C'est à ses méditations que nous devons la Démonstration du principe de l'harmonie, vol. in-4°: ouvrage universellement estimé. Des que sa théorie lui eut lait un nom, il voulut s'immortaliser encore par la pratique de ce même art, sur lequel il avait répandu de si grandes lumiéres. C'était Newton faisant des télescopes. Par ses soins on vit an théâtre de l'Opéra un spectacle et meme un orchestre nouveau. Son premier opéra sut Hyppolite et Ari-

cie, qu'il donna en 1733. A la première représentation de cette pièce, le prince de Conti demanda à Campra ce qu'il en pensait. Ce musicien répondit: Monseigneur, il y a assez de musique dans cet opera pour en faire dix. Dans une autre occasion, le même musicien, charmé de ce genre nouveau de musique, s'était écrié : Voilà un homme qui nous éclipsera tous. Les ennemis de Rameau furent forcés de convenir de sa supériorité. Monteclair, un des plus ardens antagonistes du nouveau musicieu, dont il décriait la personne et les ouvrages, ne put s'empêcher à la sortie d'une des représentations des Indes Galantes, d'aller lui témoigner le plaisir qu'il avait éprouvé à un passage de cet opéra, qu'il luicita. Ramean, qui le voyait aussi mal adroit dans ses louanges qu'il l'avait été dans ses critiques, lui dit : L'endroit que vous louez, Monsieur, est eependant contre les règles, car il y a trois quintes de suite: ce qui, pour les compositeurs bornés, est une faute grave, que Monteclair, avait souvent reprochée à Rameau. Le public de Paris rendit un jour une justice éclatante à ses talens. C'était à une représentation de Dardanus. On l'appercut à l'amphithéfitre, on se retourna de son côté, et on battit des mains pendant un quart-d'heure. Après l'opéra

les applaudissemens le suivicent jusques sur l'escalier. Cet évenement est d'autant plus remarquable, que Rameau évitait le plus qu'il pouvait les regards du public. Lorsqu'il assistait aux représentations de ses opéras, il se placait presque toujours dans une petite loge, s'y cachait de son mieux, et même s'y tenait conché. Il avoua à un de ses amis, « qu'il » fuyait les complimeus, par-» ce qu'il ne savait qu'y ré-» pondre». Rameau etait compositeur de la musique du cabinet du roi, qui lui acorda des lettres de noblesse en 1764. Il était désigne pour être décoré de l'ordre de St.-Michel lorsqu'il monrut. Il était marié, et son union, avec une èpouse chérie le rendit heureux et contribua à la pureté de ses mœurs. Rameau était d'une taille fort au-dessus de la médiocre, mais d'une maigreur singulière. Les traits de son visage étaient grauds, bien pronoucés, et annonçaient la fermeté de son caractère, Ses yeux étincelaient du seu dont son ame était embrasée. Si ce feu paraissait quelquefois assoupi, il se ranimait à la plus légère occasion; et Rameau portait dans la société le même enthousiasme qui lui faisait enfanter tant de morceaux sublimes. Le grand Corneille était naturellement mélancolique; il avait l'humeur brus-

que, et quelquesois dure en apparence; il avait l'ame here et iudependante : nulle sonplesse, nul manége. En substituant au nom de Corneille celui de Rameau, on aura le veritable portrait de ce célèbre musicien. L'un et l'autre auraient cru s'avilir en sollicitant des graces; et quoiqu'on accusât Rameau d'aimer l'argent, cette passion ne put jamais l'engager à plier, pour quelque motif que ce fut. Il n'imposa silence à ses ennemis et à ses rivaux, que par ses talens. On pretendit d'abord que sa musique était inexécutable; il s'obstina, et le succès prouva que son obstination était raisonnable. Alors on se retrancha à dire que ses ouvrages n'étaient merveilleux que par la difficulté; mais le sentiment et l'expérience disent qu'ils le sont en effet par les grandes beautés qu'ils renserment : beautés d'autant plus réelles, qu'elles sont indépendantes de l'illusion des decorations et de la poésie. Il a consigné ses principes dans deux ouvrages savans, mais un peu obscurs. L'un est celui que nous avons déjà cité sur le principe del'harmonie. L'autre: Code de musique, 1760, 2 vol. in-4°. Quinault avait dit qu'il fallait que le poète fût le très-humble serviteur du musicien. - Qu'on me donne la gazerre de Hollande, dit Rameau, et je la mettrai en

musique. Il disait vrai, s'il en laut juger par certains mauvais poemes qu'il a mis au théâtre de l'Opera, qui ont en le plus grand succès. Quoiqu'il ait couru la même carrièrre que Lulli, il beaucoup de différence entr'eux. Ils se ressemblent seulement en ce qu'ils sont tous deux créateurs d'un spectacle nouveau. Les opéras de Rameau different antant de ceux de Lulli, que celui-ci diffère de Perrin. Lulli plus simple, parle au cœur, a dit un homme d'esprit; Rameau peint à l'esprit et à l'oreille, et quand il veut attendrir, il parle au cœur comme lui. L'un est plus populaire, plus uniforme; l'autre plus savant, plus harmonieux et plus mâle. Lulli, quoiqu'en général plus effeminé, a quelquesois été grand; et Rameau quoiqu'en général sublime, majestueux et terrible, a sacrifié aux graces et à la volupté. Voici lal notice bibliographique de ses ouvrages, et l'indication de ses Œuvres de musique: Traité de l'Harmonie, réduite à ses principes naturels, in-4°, 1725. — Nouveau Systême théorique, in - 4°., 1726. Génération harmonique, ou Traité de musique théorique et pratique, in-8°., 1737. Dissertation sur l'Accompagnement, in - 8°., 1731. -Dissertation du principe de l'Harmonie, in-8°., 1750. -Nouvelles réflexions de Ra332

meau sur sa demonstration du principe de l'harmonie, in-8°. 1752. - Réponse à une lettre d'Euler, in-8°., 1752. - Observations sur notre instinct pour la musique, in-8°, 1754. - Code de musique, etc. -Trois Livres de pièces de clavecin, 1706, 1721, 1726. -Livre de clavecin en concerts, 1741. - Hyppolite et Aricie, tragédie, 1735. - Les Indes galantes, ballet de quatre entrées, 1735. Les paroles sont de Fuzelier. — Castor et Pollux, tragédie de Bernard, 1737. - Les Talens lyriques, ballet en quatre entrees, 1739. Les paroles sont de Mondorge. - Dardanus, tragédie de la Bruère, 173). — Les Fètes de Polymnie, ballet en trois entrées, 1745. — Les paroles sout de Cahusac. — Le Teinple de la Gloire, ballet en 3 actes, de Voltaire, 1745. — Les Intermèdes de la princesse de Navarre, comédie de Voltaire, 1745. — Samson, tragédie de Voltaire, non représentée. — Pygmalion, acte détaché d'un opéra de la Mothe; 1747. - Les Fêtes de l'Hymen et de l'Amour, ballet en 3 actes, 1748. Les paroles sout de Cahusac.—Zais, ballet en 4 actes, et un prologue, par Cahusac, 1748. Naïs, ballet du même auteur, ed 3 actes, 1749. — Platée, ballet bouffon, d'Autreau, 1749: - Zoroastre, tragédie de Caliusac; 1749. — Acante El Céphise ; pastorale héroï-

que en 3 actes, de Marmons tel . 1751. - La Guirlande . acte de Marmontel, 1751. Anacréon, ballet en 1 acte. de Cahusac, 1754. — La Fête de Pamilie, ballet en racte, de Caliusac, 1754. — Les Surprises de l'Amour, par Bernard, 1757. - Les Sybarites, par Marmontel, 1757. - Les Paladins, comédie en trois actes, d'un auteur anonyme, 1670.

RAMOND, (L.) né à Luxe; près de Barrège, associé de l'institut national, a donné: Voyage en Suisse, par Coxe, traduit de l'anglais, avec des notes, 1789, 3 vol. in-8°. — Observations faites dans les Pyrénées pour servir de suite à des Observations sur les Alpes, insérées dans une traduction des Lettres de Coxe sur la Suisse. 1789, 2 vol. in-8°. — Opinion sur les Lois constitutionnelles, leurs caractères distinctifs, leur ordre uaturel, leur stabilité relative, leur révision soleunelle, 1791, in-8°. — Des Mémoires lus à l'institut, etc.

RAMSAY, (André-Michel de ) chevalier - baronnet en Ecosse, et chevalier de St.-Lazare en France; docteur de l'université d'Oxford, naquit à Daire en Ecosse en 1686, et mourut à St.-Germain-en-Laye en 1743, âgé de 57 ans. Il eut dès sa plus tendre jeunesse un goût décidé

pour les sciences, sur - tout pour les mathématiques, et pour la théologie. Après avoir long-tems flotté sur la vaste mer des opinions, il eut recours à l'illustre Fenélon, archevêque de Cambrai, qui le fixa dans la religion catholique en 1709. Ce grand maître eut jusqu'à sa mort une estime aussi tendre que sincère pour son disciple. Ramsay ne tarda pas à se faire connaître en France, et dans les pays étrangers, par des ouvrages qui, sans être d'une grande étendue, annonçaient d'heureuses dispositions. Le roi Jacques l'appella à Rome en 1724, pour lui confier une partie de l'éducation des princes ses ensans; mais des brouilleries de cour l'obligèrent de revenir en France. On lui confia l'education du duc de Châtean-Thierry, et ensuite celle du prince de Turenne. Il s'en acquitta avec succès. Ramsay était un homme estimable; mais il prêtait beaucoup à la plaisanterie par ses airs empesés, par son affectation à l'aire parade de science et d'esprit dans la société, par les sadeurs dont il accablait les femmes; en un mot, c'était un pédant écossais, et non unde nos littérateurs à la mode. Ses ouvrages sont: L'Hist. de la Vie et des Ouvrages de Fénélon, archev. de Cambrai, in-12. Elle fait aimer ce digne évêque; mais elle n'est pas toujours impartiale. — Essai

sur le Gouvernement civil, in-12. - Le Psychomètre, ou Réflexions sur les dissérens caractères de l'esprit, par un Mylord. - Les Voyages de Cyrus, 1730, in-4°, et 2 vol. in-12 : écrits avec assez d'élégauce, mais trop chargés d'érudition et de réflexions. L'auteur y a copié Bossuet, Fénélon et d'autres écrivains, sans les citer. - Plan d'éducation, par l'auteur des Voyages de Cyrus, enanglais.-Plusieurs petites Pièces de Poésie, en anglais. - L'Histoire du maréchal de Turenne, Paris, 1735, 2 vol. in-4°, et Hollande, 4 vol. in-12. Il y a de l'ordre, de la précision, de l'élégance dans cet ouvrage: on y voit des portraits bien dessinés et des parallèles ingénieux Mais ses réflexions out un air affecté et sont assez mal enchâssées. La vie civile du héros y paraît moins que sa vie guerrière: et c'est un désaut dans l'histoire d'un homme, qui était aussi connu par les vertus sociales, que par les qualités militaires. — Un ouvrage posthume, imprimé en anglais à Glascow, sous ce titre: Principes philosophiques de la religion naturelle et révelće, developpés et expliqués dans l'ordre géométrique. - Un Discours sur le Poëme épique, dans lequel l'auteur adopte le systême de la Motte, sur la versification. On le trouve à la tête du Télemaque.

RAMUS, OU LA RAMÉE, (Pierre) naquit à Cuth, village du Vermandois, vers 1502, et fut assassine pendant le massacre de la St.-Barthé lemy, à l'âge de 69 ans. Ses ancêtres étaient nobles; mais les malheurs de la guerre réduisirent son aieul à faire et à vendre du charbon pour subsister. Dans son enfance, Ramus fut attaqué deux fois de la peste. A l'age de huit aus il vuit à Paris, d'où la misère le chassa. Il y revint une seconde fois, et ce second voyage ne fut pas plus heureux. Enfin, dans le troisième, il fut reçu domestique au college de Navarre. Il employait le jour aux devoirs de son état, et la nuit à l'étude. Il acquit assez de connaissances pour aspirer au degré de maître èsarts. Il prit pour sujet de sa thèse, que tout ce qu'Aristote avait enseigne, n'était que faussetes et chimères. On sut révolté de cette proposition; mais on fut charmé de la force avec laquelle il réfuta ses adversaires. Il en eut bientôt un grand nombre. L'université, pour venger Aristote, intenta contre Ramus un procès criminel: elle l'accusa d'énerver la philosophie, en décréditant le philosophe gree. L'affaire fut portée au grand-conseil, qui lui défendit d'enseigner. L'arrét fut rendu en 1543, et peu s'en fallut qu'on ne l'envoyât aux galères. Il fut basoné, joué sur les théâtres, et il

souffrit tout sans murmurer. Cependant Ramus profital'année d'après, de l'occasion de la peste qui ravageait Paris, pour recommencer ses leçons. Les collèges étaient fermés ; les écoliers allèrent l'enteudre par desœuvrement. La faculté de theologie presenta requête au parlement pour l'exclure du college de Presle; mais le parlement le maintint dans son emploi. Les chaires d'éloquence et de philosophie ayant vaqué au college Royal, Ramus les obtint en 1551, par la protection du cardinal de Lorraine. Il professa tranquillement dans cette nouvelle place, réforma ce qu'il trouva de desectueux dans Aristote, corrigea Euclide, et composa une Grammaire pour les langues latine et française. On prononçait alors en latin le Q comme le K, de façon qu'on disait Kiskis, Kankan, pour Quisquis, Quamquam; il eut bien des obstacles a surmonter pour réformer cette prononciation. « La lettre Q, disait un mauvais plaisantàcesujet, fait plus de Kan-kan, que toutes les autres lettres eusemble ». Ramns réforma beaucoup d'antres abus, fit diminuer les frais des études et des grades, fixa les honoraires des professeurs et leur nombre, et fit établir dans les facultés de théologie et de médecine des leçons ordinaires faites par les docteurs. Il proposa, mais en vain, de bannir

des écoles, tout ce qui était dispute et argumentation en theologie et en philosophie; enfin, il se rendit si agreable à l'université, que ce corps le choisit plusieurs fois pour le députer au roi. Ramus était protestant. Après l'enregistrement de l'edit, qui permettait le libre exercice de la religion, il brisa les images du collège de Presle, disant qu'il n'ava.t pas besoin d'auditeurs sourds et muers. Il declama contre le discours de l'université opposante à l'enregistrement, de l'édit, et desavoua le recteur : cet eclat lui fit tort. La guerre civile l'obligea de quitter Paris : l'université le destitua, et déclara sa place vacante. Le roi lui donna un asyle à Fontainebleau; tandis qu'il s'y appliquait à la géométrie et à l'astronomie; ses ennemis pillaient sa bibliothèque à Paris, et dévastaient son collége. Ils le poursuivirent dans son asyle ; il fut forcé de se sauver, et ne fut rétabli dans sa charge de principal du collège de Presle et dans sa chaire, qu'apres la mort du duc de Guise, en 1563. Ayant passe avec d'autres professeurs à l'armée du prince de Coude, il fut interdit de ses fonctions par le parlement. Il etaitsi eloquent, que, les Reistres du prince et ceux de l'amiral de Coligni, refusant d'obeir faute de paiement, Ramus les harangua et les remit sous l'obeissance, Retabli dans ses emplois, à la

paix, il fonda une chaire de mathématiques, qu'il dota du fruit de ses épargnes. Il s'absenta pendant quelque tems pour aller visiter les universités d'Allemagne, et ses honoraires lui furent continués. Il fut bien reçu par-tout, et plusieurs puissances chercherent à se l'attacher. Il avait demandé la chaire de théologie de Genève; Théodore de Bèze écrivit contre lui, et l'empêcha de l'obtenir : Ramus, dit-on, avait projeté. une reforme dans le calvinisme. De retour à Paris, en 1571, il refusa d'aller en Pologne, pour prevenir les Polonois, par son éloquence. en faveur du duc d'Anjon. qui fut élu l'année suivante: il répondit aux offres qu'on lui sait, que l'éloquence ne devait pas être mercenaire. Comme Ramus suivait publiquement les opinions du protestantisme, il fut compris dans le massacre de la St.-Barthelemy en 1572. Il était au collége de Presle; dès la première émeute, il sut se cacher dans une cave, où il demeura deux jours. Charpentier, un de ses ennemis, l'y découvrit, et l'en fit arracher. Ramus lui demanda la vie: Charpentier consent à la lui vendre; et après avoir exigé tout son argent, il le livre aux assassins qui étaient à ses gages. Il fut egorgé et jeté par les l'enêtres. Les écoliers, excités par les professeurs jaloux char-

més de sa mort, répandirent ses entrailles dans les rues, traînèrent son cadavre jusqu'à la place Maubert, en le frappant de verges, et le jetèrent dans la rivière. Ses disciples le retirérent, et l'exposèrent dans un petit bateau, où tout Paris alla le voir. Ramus passa sa vie dans le plus anstère célibat. Il n'eut jamais d'autre lit que la paille, et ne but de vin que dans sa vieillesse, par ordre des médecins. Un excès qu'il avait fait de cette boisson dans sa jennesse, lui en donna une aversion extraordinaire pour le reste de sa vie. Il distribuait ses revenns à ceux de ses écoliers qui en avaient besoin. On a de lui deux Livres d'Arithmétique, et 27 de Géométrie, fort an-dessous de sa réputation. — Un Traité De militià Casaris, 1559, in-8°. — Un autre De moribus veterum Gallorum, 1559 et 1562, in-8°. —Grammaire grecque, 1560, in-8°. — Grammaire latine, 1559 et 1564, in-8°. — Grammaire franc. 1571, in-8°, et un grand numbre d'autres ouvr.

RANCÉ, (Dom Armand-Jean le BOUTHILLIER de) né à Paris en 1626, etait neveu de Claude le Bouthillier de Chavigni, secrétaire d'Etat, et surintendant des finances. Il fit paraître, dès son enfance, de si heureuses dispositions pour les belles-lettres, que, dès l'âge de douze à treize ans,

il publia une nouvelle édition des Poésies d'Anacreon, en grec, avec des notes. Il devint chanoine de Notre-Dame de Paris, et obtint plusieurs abbayes. Des belles-lettres, il passa à la théologie, et prit ses degrés en Sorbonne avec la plus grande distinction. Il fut recu docteur en 1654. Le cours de ses études fini, il entra dans le monde, et s'y livra à toutes les passions, et sur tout à celle de l'amour. On veut même qu'elle ait occasionné sa conversion. On dit que l'abbé de Rancé, au retour d'un voyage, allant voir sa maîtresse, dont il ignorait la mort, monta par un escalier dérobé; et qu'etant entré dans l'appartement, il trouva sa tète dans un plat : on l'avait séparée du corps, parce que le cercueil de plomb qu'ou avait fait faire, était trop petit. D'autres prétendent, que son aversion pour le monde fut causée par la mort ou par les disgraces de quelques-uns de ses amis, on bien par le bonhenr d'etre sorti, sans aucun mal, de plusieurs grands périls: les balles d'un Insil, qui devaient naturellement le percer, donnèrent dans le fer de sa gibecière. Il y a apparence que tous ces motifs réunis, contribuèrent à son changement de vie. Du moment qu'il le projeta, il ne parut plus à la cour. Retiré dans sa terre de Veret auprès de Tours, il consulta les évêques d'Aleth,

de Pamiers et de Comminges. Leurs avis furent differens: celui du dernier, fut d'embrasser l'état monastique. Le cloître ne lui plaisait point alors; mais après de mures reflexions, il se determina à v entrer. Il vendit sa terre de Veret 300,000 livres, pour les donner à l'Hôtel-Dieu de Paris, et ne conserva de tous ses hénefices, que le prienre de Boulogne de l'ordre de Grammont, et son abbaye de la Trappe de l'ordre de Cîteaux: les religieux de ce monastère y vivaient dans le plus grand déréglement. L'abbé de Rancé, tout rempli de ses projets de retraite, demande au roi, et obtient im brevet pour pouvoir y établir la réforme. Il prend ensuite l'habit régulier dans l'abbaye de Perseigne, est admis au noviciat en 1663, et fait profession l'année d'après, à l'âge de 38 ans. La cour de Rome lui ayant accordé des expeditions pour rétablir la règle dans son abbaye, il prêcha si vivement ses religienx, que la plupart embrassérent la nouvelle reforme. L'abbe de Rancé eut vonta faire dans tous les monastères de l'ordre de Citeaux, ce qu'il avait fait dans le sien; mais ses soins furent inutiles. N'ayant pas pu étendre la réforme, il s'appliqua à lui faire jeter de profondes racines à la Trappe. Ce monastère reprit en effet une nouvelle vie. Continuellement consacres an travail des mains,

à la prière et aux austèrités les plus effrayantes, les religioux retracèrent l'image des anciens solitaires de la Thebaix de. Le reformatéur les priva des amusemens les plus permis. L'étude leur sut interdite ; la lecure de l'Ecriture ; sainte et de quelques Traites de morale, voilà tonte la science qu'il disuit leur couvenir. Pour appuyer son idée, il publia son Tra te' de la saine tete et des devoirs de l'état monastique, ouvrage qui causa une dispute entre l'austère réformateur et le doux et savant Mabillon. Cette guerre ayant été calmée, il fallut qu'il en soutint une antre avec les pars tisans du grand Arnauld. Il ecrivit, sur la mort de cet homme illustre, une lettre à l'abbe Nicaise . dans lagnelle il se permettait des reflexions qui déplurent. Enfin, disaitil, voilà M. Arnauld mort ; apres avoir pousse sa carrière aussi loin qu'il a pu, il a fallu qu'elle se soit terminée. Quoi qu'on dise, voilà bien des questions finies. Son érudition et son autorité étaient d'un grand poids pour le parti heureux qui n'en a point d'autre que celui de J. C. Cet quatre lignes produisirent vingt brochures; mais l'abbé de Rancé justifia sa lettre, én disant qu'elle portait moins sur Arnaud que sur l'abbé Nicaise, qu'il voulait tirer par ces reflexions de sa vie dissipée. L'abbé de la Trappe, accable d'infirmités, crut de-

voir se démettre de son abbave. Le roi lui laissa le choix du sujet, et il nomma dom Zozime, qui mourut peu de tems après. Dom Gervaise, qui lui succéda, mit le trouble dans la maison de la Trappe. Il iuspirait aux religieux un nouvel esprit, opposé à celui de l'ancieu abbé, qui ayant trouvé le moyen d'obtenir une demission, la fit remettre entre les mains du roi. Le nouvel abbé, surpris et irrité, courut à la cour, noircit l'abbé de Rance, l'accusa de jansénisme, de caprice, de hauteur; mais malgré toutes ses manœuvres, dom Jacques de la Cour obtint sa place. La paix ayant été rendue à la Trappe, le pieux réformateur mourut tranquille, le 26 octob. 1700. Il expira couché sur la ceudre et sur la paille, en présence de l'évêque de Seès et de toute sa communauté. L'abbé de Rancé possedait de grandes qualités, un zèle ardent, une facilité extrême à s'énoncer et à écrire. Son style est no. ble, pur, elégant; mais il n'est pas assez précis. Il ne prend que la fleur des sujets, et il est beaucoup moins profond que Nicole et Bourdaloue. L'ambition avait été sa grande passion avant son changement de vie. Il tourna ce feu qui le dévorait, du côte de Dieu; mais il ne put pas se détacher entièrement de ses anciens amis. Il dirigeaitungrand nombre de personnes. de qualité, et les lettres qu'il écrivait continuellement en reponse aux leurs, occuperent une partie de sa vie. On a dit «qu'il s'était dispensé, comme législateur, de la loi qui force ceux qui viveut dans le tombeau de la Trappe, d'ignorer ce qui se passe sur la terre ». Ses ouvrages sout: Une Traduction française des Œuvres de St.-Dorothee. — Explication sur la Règle de St.-Benoît, in - 12. - Abrégé des obligations des chrétiens. — Reflexious morales sur les quatre Evangiles, 4 vol. in-12. - Des Conferences sur le même sujet, aussi en 4 vol. - Instructions et Maximes. in-12. — Conduite chrétienne: composée pour madame de Guise, in - 12. — Un grand nombre de Lettres spirituelles, en 2 vol. in-12. - Plusieurs Ecrits au sujet des études monastiques. — Relations de la vie et de la mort **de** quelques religieux de la Trappe, en 4 vol. in 12, auxquelles on en a ensuite ajoute 2. — Les Constitutions et les Réglemens de l'abbaye de la Trappe, 1701, 2 vol. in-12. — De la sainteté des devoirs de l'état Monastique, 1683, 2 vol. in-4°.; avec des Eclaircissemens sur ce livre, 1685, in-1°. Voyez les Vies de l'abbé de Rancé, composees par Maupeou, par Marsollier et par dom le Nain. Consultez aussi l'Apologie de Rancé, par

dom Gervaise, contre ce qu'en dit dom Vincent Thuillier, dans son Histoire de la contestation excitee au sujet des études monastiques, au tome 1er. des Œuvres posthumes des PP. DD. Thierri Ruinart et Jean Mabillon.

RANCHIN, (Etienne) né vers 1500, mort en 1583 à Montpellier, où il professait le droit, se fit un nom parmi les jurisconsultes de son tems, par ses ouvrages sur la jurisprudence. Le principal est: Miscellanea decisionum Juris, trad. en franç. Genève, 1709, in-fol.

RANCHIN, (Guillaume) parent du precedent, etait avocat du roi à la cour-desaides de Toulouse. On a de lui: Revision du concile de Trente, in-8°. Ce livre, imprimé en 1600, a fait jeter des soupçons sur sa catholicité; plusieurs ont même assuré, que Ranchin était réellement protestant.

RANCHIN, (Henri de) conseiller à la cour des comptes de Montpellier, de la même famille que les précédens, est auteur d'une assez mauvaise traduct. des Pseaumes en vers français, 1697, in-12. Un autre Ranchin, conseiller à la chambre de l'édit, et originaire de Montpellier, est connu par quelques Poésies, écrites d'un style faible, mais

facile. Ce triolet si répandu

« Le premier jour du mois de mai » Fut le plus beau jour de ma vie...»

est de lui. On lui attribue encore ces jolies stances d'un Père à son Fils, où néammoins l'antithèse domine trop, peutêtre par la faute du snjet:

" Philis, mes beaux jours sont pas" sés,

» Et mon fils n'est qu'à son au-,, rore, etc.,,

RANCONET, (Aimar de) fils d'un avocat de Bordeaux, se rendit très habile dans le droit romain, dans la philosophie, dans les mathématiques et dans les antiquites. Il devint conseiller au parlement de Bordeaux, et ensuite président à celui de Paris, où il s'acquit la plus haute réputation, par sa science et par sa capacité dans les affaires. Le président de Ranconet écrivait bien en grec et en latin; et, si l'on en croit Pithou, ce fut lui qui composa le Dictionnaire qui porte le nom de Charles Etienne. Pithou ajoute, que le cardinal de Lorraine ayant fait assembler le parlem, de Paris, pour avoir son avis sur la punition des hérétiques, Ranconet y porta les Œuvres de Sulpice Severe, et y lut l'endroit où il est parle de Priscillien, dans la Vie de St.-Martin de Tours. Cet acte de bon citoyen ayant déplu au cardinal, Ranconet fut

renfermé à la Bastille, où il mournt de douleur en 1559, âgé de plus de 65 ans. Tous les maux a-la-fois l'avaient assailli et avaient rempli ses jours d'amertume: la misère le réduisit à être simple correcteur des Etienne; il vit mourir sa fille sur le fumier, exécutér son fils, et sa femme fut écrasée par le tonnerre. On a de lui : Le Trésor de la langue française, tant ancienne que moderne, qui servit beaucoup à Nicot et à Monet pour la composition de leurs Dicfionnaires.

Rancouse, ( N. ) auteur français sous le règne de Louis XIV, composa im Recueil de Lettres, qu'il fit imprimer sans chiffres. Le relieur de ce livie, mettait celle que l'aufeur voulait la première; et par ce moyen, tous ceux à qui il donnait ce volume, se voyant à la tête, en etaient plus reconnaissans. «Les Lettres du bon-homme Rangouse (dit Sorel) peuvent être appellees, à bon droit, Lettres dorecs : puisqu'il se vantait de n'en composer anchne, à inoitis de 20 ou 30 pistoles ». C'etait vendre bien cher une três - manvaise marchandise. Cet insipide Requeil fut imprime à Paris en 1648, in-8°, solis ce titre : Lettres panégyriques aux héros de la France. L'abbé de Marolles et d'autres auteurs semblables, se trou-Vent au nombre de ceux que

Rangouse loue avec profusion, Il fallait de tels héros à un pareil panégyriste.

RAOUL ARDEÑT, prêtre du diocèse de Poitiers, înt nomme Ardent, à cause de la vivacité de son esprit et de l'ardeur de son zèle. Il suivit Guillaume IX, comte de Poitiers, à la croisade de 1101. On a de lui: Des Homélies latines, 1586, in-8°, traduites en français, 1575; en 2 vol. in 8°. On croit qu'il monrut dans la Palestine.

RAOUL DE CAEN, surnom qu'il tenait du lien de sa naissance, en Normandie, est célebre par son Histoire de Tancrède, l'un des chefs de la première croisade. Il traite hautement de supercherie et d'imposture, la découverte de la sainte lance que Raimond d'Agiles, autre historien de cette croisade, tâche de taire passer pour un evénement incontestable. Raoul mourut vers 1115.

RAOULT, (Guillaume) de Rouen, ci-dev. profess. des bell.-lett. franç. à Moscou, mort. On a de lui: In pacis reditum ecloga, in-8°. — Sereniss mi Burgundiorum Ducis Phalecium, 1751; in-8°. — In acerbo funere ser. Aurelianensium Ducis religio laudans, Carmen, 1752; in 8°. — La maladie et la convalescence de M. le Dauphin; 1752, in-

8°. — Réflexions sur la distribution de la chaleur sur le globe de la terre, trad. du latin de la Dissertation de M. Æpinns, 1762, in-4°. — Plusieurs pièces de vers insérées dans les journaux.

RAPHELEN, OH RAULEN -GHIEN, (François) naquit à Lanov près de Lille en 1539, mourut en 1597 à 58 ans. Il vint de bonne heure à Paris, où il apprit le grec et l'hébreu. Les guerres civiles l'obligèrent ensuite de passer en Angleterre, où il enseigna le grec à Cambridge. De retour dans les Pays-Bas, il épousa en 1565, la fille du célèbre imprimeur Plantin, Il le servit pour la correction de ses livres, qu'il enrichissait de notes et de prefaces, et travailla sur-tout à la Bible Polyglotte d'Anvers, imprimée en 1671, par ordre de Philippe II, roi d'Espagne. Raphelen alla s'établir en 1585 a Levde, où Plantin avait une imprimerie. Il y travailla avec son assiduité ordinaire, et merita par son érudition d'être élu professour eu hebren et en Arabe dans l'université de cette ville. Ses principany ouvrages sont : Des observations et des corrections sur la Paraphrase chaldaïque. - Une Grammi, hébraïque. Un Lexicon arabe, 1613, in-4º: - Un Dictionnaire chaldaique, qu'on trouve dans l'Apparat de la Polygl. d'Anvers, et d'autres ouvrages. Un de ses fils, de même nom que lui, a aussi publié des Notes sur les tragédies de Senèque. Il était digne de son père par son érudition.

RAPIN, (Nicolas) naquit vers 1540 à Fontenai-le Comte en Poitou, et mourut à Poitiers en 1608 à 68 ans. Il sut vice-sénéchal de Fontenay, et vint ensuite à Paris, où le roi Henri III lui donna la charge de grand-prévôt de la connétablie. Rapin, fidele à ce prince, ne voulnt point se prêter aux fureurs des ligueurs, qui le chassèrent de Paris. Henri IV le rétablit dans sa charge; mais son grand âge l'obligea de se retirer dans sa patrie, où il avait fait bâtir une jolie maison, qui fut l'asyle des muses. Le souvenir des illustres amis qu'il avait à Paris, lui fit souhaiter de les voir encore une lois avant que de mourir. Rapin a tenté de bannir la rime des vers français, et de les construire à la maniere des grecs et des latins sur la senle mesure des pieds; mais cette singularité, contraire au génie de notre langue, n'a point été autorisée. Ses œuvres latines furent imprimées en 1610, in-,°. Ce sont des Epigrammes, des Odes, des Elegies, etc. Ses vers sont pleins d'elégance, et l'on en trouve une bonne partie dans le 3º tome des Délices des poètes latins de Fran-

ce. On estime particulièrement ses épigrammes, à cause de leur sel et du tour aise qu'il leur a donné. Parmi ses vers français, ceux qui lui ont fait le plus d'honneur, sont : les Plaisirs du gentilhomme champêtre, impr. en 1583, in-12, et la Puce de Mile Descoches: tout le reste ne mérite pas d'être cité. Rapin travailla à la satire Menippée, et quelques auteurs lui attribuent tous les vers de cette pièce; d'autres disent qu'il fut aide par Passerat. Les poètes de son tems consacrè reut des éloges funèbres à sa memoire.

RAPIN, (René) jésuite, naquit à Tours en 1621, et mourut à Paris en 1687. Il est celèbre par son talent pour la poésie latine. Il s'y était consacré de bonne heure, et il enseigna pendant neuf ans les belles-lettres avee un succès distingué, A un génie heureux, à un goût sûr, il joignait une probité exacte, un cœur droit, un earactère aimable et des mœurs douces. Il était naturellement honnète et il s'etait encore poli dans le commerce des grands. Parmi ses différentes poesies latines, on distingue le poëme des jardins. C'est son chefd'œuvre; il est digne du siècle d'Auguste, dit l'abbé des Fontaines, pour l'élégance et la pureté du langage, pour l'esprit et les graces qui y règnent. L'agrément des deseriptions y fait disparaître la secheresse des préceptes, et l'imagination du poete fait delasser le lecteur par des fables, qui, quoique trop fréquentes, sont presque toujours riantes et bien choisies. Plusieurs critiques ont prétendu que le P. Rapin n'etait que le pére adoptif de cet ouvrage charmant, et qu'on le trouvait dans un ancien manuscrit Londbard, qu'un prince de Naples conservait dans sa bibliotheque. Mais quels garans donne-t-on d'une aneedote aussi singulière? Des ouïs dire sans fondement. On ne fait pas moins de cas des eglogues sacrées du père Rapin, que de son poeme. Si gehui-ci est digne des Géorgiques de Virgile, celles-la méritent un raug distingué auprès des Bucoliques. Quoique le P. Rapin füt bon poète, il n'était pas entêté de la poesie. Du Perrier et Santeul parièrent un jour à quiferait mieux des vers latins. Menagen'a vant pas voulut être leur juge, ils convinrent de s'en rapporter au P. Rapin. Ils le trouvèrent qui sortait de l'église. Ce jésuite, après leur avoir reproché vivement leur vanité, leur dit que les vers ne valaient rien, rentra dans l'eglise d'où il sortait, et jeta dans le tronc l'argent qu'ils lui avaient consigné. On a encore du P. Rapin des Œuvres diverses, Amst. 1709, 3 vol. in-12. Ou y trouve: Des Réflexions sur l'éloquence, sur la poesie, sur l'histoire et sur la philosophie. — Les Comparaisons de Virgile et d'Homère; de Démosthène et de Ciceron; de Platon et d'Aristote; de Thucydide et de Tite-Live : celle-ci et la pénultième sont moins estimées que les premières.—Plusieurs ouvrages de pieté, dont le dernier est intitulé : la Vie des predestines, etc. Le recueil de ses Œuvres offre des réflexions judicienses, des jugemens sains, des idées et des vues : son style ne manque ni d'elégance, ni de précision; mais on y souhaiterait plus de variété, plus de douceur, plus de grace. Ces qualites se font sur-tout desirer dans ses Parallèles des auteurs anciens. Le P. Rapin publiait alternativement des ouvrages de littérature et de pieté: cette variation fit dire à l'abbé de la Chambre, que ce jesuite servait Dieu et le monde par semestre. La meilleure édit. de ses poésies latines, est celle de Cramoisy, en 3 vol. in-12, 1681. On y trouve les églogues, les 4 livres des jardins, et les poesies diverses.

RAPIN DE THOYRAS, (Paul) naquit à Castres en 1661, et mourut à Wesel en 1725. Il se fit recevoir avocat, mais la profession qu'il faisait du calvinisme etant un obstacle

à son avancement dans la magistrature, il resolut de suivre le metier des armes. La révocation de l'édit de Nantes en 1685, le détermina à passer en Augleterre, ou it arriva en 1685. Peu de tems après il repassa en Hollande. et entra dans une compagnie de cadets français, qui etait à Utrecht. Il suivit le prince d'Orange en Angleterre en 1688; et l'année suivante, Milord Kingston lui donna l'enseigne colonelle de son regiment, avec lequel il alla en Irlande. Il fut ensuite lieutenant, puis capitaine dans le même régiment, et se trouva a plusieurs sieges et combats. où il ne fut pas un spectateur oisif. Rapin céda sa compagnie, en 1693, a l'un de ses frères, pour etre gouverneur de milord Portland. Il snivit ce jeune seigneur en Hollande, en France, en Allemagne, en Italie et ailleurs. Il se fit des amis, dans les dilferens pays qu'il parcournt. Quoique naturellement sérieux, il n'était pas ennemi d'une jore innocente et modérée. Lorsqu'il eut fini l'éducation du duc de Portland. il se retira à la Haie, où il se livra tout entier à l'étude des fortifications et de l'hist. Il se transporta en 1707 avec sa famille à Wesel. Ce fut alors qu'il travailla à son Hist. d'Angleterre. L'ouvrage qu'il publia sous ce nom, a en un grand succés, et il le mérite

à bien des égards. Mais on voit clairement que c'est en partie le chagrin, l'aigreur et la haine qui lui out mis la plume à la main, et qu'il s'est orgueilleusement flatté de faire repentir sa patrie de l'avoir contraint à s'exiler. Tous nos rois, selon cet historien, ont été des princes injustes, toujours occupés à depouiller leurs grands vassaux de leurs possessions, et ne se faisant aucun scrupule d'enfreindre les traités les plus solennels, dès qu'ils entrevoyaient quelque avantage à les violer. Ses réflexions sur le caractère de la nation en général, ne sont pas moins outrageantes et moins odienses. A ce défaut près, son Hist. est la plus complete, quoiqu'elle soit defectueuse à bien des égards. a avancé un grand nombre de faits sans les vérifier. Il n'était pas anglais, et il écrivait dans un pays étranger, sur la foi des livres qui trompent presque tonjours. Son style est naturel et assez brillaut. Sa narration est vive; ses portraits out du coloris et de la force, mais ils sont pen refléchis. Cet historien savait le grec, le latin, l'anglais, l'italien, l'espagnol; et il s'était fort appliqué aux mathématiques, sur-tout aux fortifications. Les gens du monde le regardaient comme un homme d'honneur, les beaux-esprits comme un bon

écrivain, et les calvinistes comme un protestant zéle. Ses ouvrages sout : Son Histoire d'Angleterre, imprimee à la Haye en 1725 et 26, en 9 vol. in-4°; et réimpr. à Trevoux en 1728, en 10 vol. aussi in-4°. On ajonta à cette édition des extraits de Rymer. On y joint ordinairement une continuation en 3 vol. in-4°, et les Remarques de Tindall, en 2. On en fit un Abregé en 10 vol. in-12, à la Haye 1730. La meilleure édition de la grande Histoire, est celle de M. le Fêvre de 5t.-Marc, en 16 vol. in-4°, 1749. — Une bonne Dissertation sur les Wigh et les Thoris, imprimée à la Haie en 1717, in-8°. Rapin de Thoyras était arrière-petit - fils de Philibert Rapin, maître d'hôtel du prince de Condé, qui ayant été envoyé an parlement de Toulouse pour y porter de la part du roi, l'édit de pacification en 1558, y fut arrêté par ordre de cette cour, qui lui fit son proces en trois jours, et le fit decapiter le 13 avril de cette année, comme un des principanx auteurs de la couspiration de Toulonse en 1562, malgré l'amnistie que le roi lui avait accordée.

RAPIN a publié: Pensées sur la nature de l'Esprit, où il prend son origine, et ce qu'il devient apres la séparation des corps, impre en 1793, in-8°.

RAPINE, (Claude) célestin, naquit dans le diocèse d'Auxerre, et mourut en 1403. Il fut envoyé en Italie pour réformer quelques monastères de son ordre. Le succès avec lequel il s'acquitta de cette commission, le fit choisir par le chapitre général pour corriger les Constitutions de son ordre, suivant les ordonnances des chapitres précédens, Ses principaux ouvrages sont: De studiis Philosophiæ et Theologiæ. - De studiis Monachorum. Le P. Mabillon en a fait usage dans son Traité des études monastiques.

RASCAS, (Bernard) gentilhomme limosin, et selon quel ques auteurs, parent des papes Clément VI et Innocent VI, se rendit célèbre dans le 14e siècle, par son esprit, par sa capacité dans la jurisprudence, et par ses Poésies Provengales.

Rassicop, (Etieune) avocat au parlement de Paris, né à la Ferte-sous-Jouare en Brie, se livra tout entier, pendant plusieurs années, à l'étude des poètes et des historiens grecs, latins et français. Ils attacha ensuite à Canmartin, et s'appliqua à l'etude du droit. Ses protecteurs lui procurèrent une place de censeur royal, et une autre an Journal des Savans. Les infirmités accablèrent sa vieillesse, et il mourut en 1718, à 73 ans. Sa

capacité, sa droiture et sa candeur le rendirent cher à ses confrères et au public. La connaissance qu'il avant des langues et des belles lettr, auraient été d'un grands secours pour l'eloquence du barreau : mais la délicatesse de son temperament l'obligea à se renfermer dans son cabinet, c'este à-dire, à écrire et à consulter. On a de lui un ouvrage intitulé : Notes sur le concile de Trente, avec une dissertation sur la réception et l'autorité de ce concile en France, 1706, in-89.

RAST DE MAUPAS, (Jeaus Baptiste-Antoine) mudecin, est auteur de Réflexions sur l'inoculation de la petite vérole, Lyon, 1763, in-12. — D'un Avis sur l'établissement d'un cimetière hors de la ville de Lyon.

RATÉ a fait l'Impromptu du jour ou la Fête champêtre, divertissement en acte en vaudeville, à l'occasion de la naissance du Dauphin, 1781, in-6°; et plusieurs Pièces dans les Journaux.

RATHIER, abbé et avocaț au parlement, a donné: Traité de la disposition forcee des bénéfices, 1780, 3 vol. in-12.

RATRAMNE, moine de l'abbaye de Corbie, florissait dans le 9<sup>e</sup> siècle, 11 était contemporain d'Hincmar, contre lequel il publia denx livres sur la predestination, dans lesquels il montre que la doctrine de St. Augustin, sur la grace, est la seule doctrine catholique. On les trouve dans les Vindiciæ prædestinationis, 1650, 2 vol. in-4°. On a encore de lui plusieurs autres traités : De l'enfantement de Jésus Christ, dans le Spicilège de d'Achery. - De l'Ame. - Un Traité contre les Grecs, en 4 livres, dans lequel il justifie les latins. - Un Traité du corps et du sang de Jésus-Christ, contre Paschase Ratbert. Le docteur Boileau le publia en 1686, in-12, avec une traduction française et des notes. On trouve dans les écrivains ecclésiastiques d'Oudin, article Ratramne, une Lettre curieuse de celui-ci, sur les cynocephales, ou sur les hommes qui ont une tête de chien.

RATTE, (Etienne-Hyacinthe de) associé de l'institut national. On a de lui: Extraits des assemblées publiques de la société royale de Montpellier, des 28 avril et 21 nov. 1743, des 11 mars et 2 déc. 1746, du 23 déc. 1746, du 8 mai 1749, et du 16 déc. 1751. — Histoire de la société roy. des sciences, de Montpellier, avec les Mémoires de mathématiq. et de physique, 1766, in-4°. — Eloge de Boissier de Sauvages, Lyon, 1768, gr. in-4°

RAUCOURT, (Melte.) artiste

estauteur d'Henriette, drame en 3 actes et en prose, 1782, in-8°.

RAUGOUSE DE LA BASTIDE a donné un Essai sur l'origine des Fiefs de la noblesse de la Haute Auvergne, et sur l'Histoire de cette province, 1784, in-12.

RAULIN, (Jean) naquit à Toul. Après avoir pris ses degrés dans l'université de Paris, il précha dans cette capitale avec beaucoup de succès. Il était entre dans l'ordre de Cluni en 1497, et il mourut en 1514, à 71 aus. En 1541 on recueillit ses Sermons, in-8°. Ils peuvent servir tout au plus à donner une idée du mauvais goût qui régnait en France dans le 15e siècle. Il prouve, dans un de ses Sermons, la nécessité du jeûne par ces deux comparaisons: Un carosse va plus vîte quand il est vide: Un navire qui n'est pas trop charge, obeit mieux à la rame. Il se rendit plus recommandable par sa régularité, que par les ouvrages moraux qu'il donna au public : ils sont dignes de l'oubli où on les laisse. On a encore de lui des Lettres, Paris, 1521, in-4°: peu communes. Ses ouvrages furent recueillis à Anvers en 1612, en 6 vol. in-4°.

RAULIN, (Joseph) médecin ordinaire du roi, censeur royal, membre des acad. de

Bordeaux, de Rouen et de celle des arcades de Rome, mort à Paris le 12 avril 1784, à l'âge de 76 ans, était né à Aiguetinte, dans le diocèse d'Auch, en 1708. Il exerça d'abord sa profession à Nérac petite ville de Guienne, où son mérite sut méconnu, parce qu'il parlait avec plus de savoir que d'agrément. Peu employé comme praticien, il se consacra à la théorie, et le public y gagna. Nous avons de lui un grand nombre d'ouvrages, où une pratique sûre est fondée sur des observations justes et détaillées. Son style est clair, concis lorsqu'il le faut, élégant lorsqu'il doit l'être; et il règne dans tous ses Livres une méthode naturelle, par laquelle le lecteur est toujours renfermé dans le point essentiel de son objet. Ses productions l'ayant annoncé à Paris, il s'y retira vers l'an 1755. Il fut aussi recherché dans cette capitale, qu'il avait été néglige en province. On le consulta de toutes parts; et le gouvernement l'employa à composer différens Traités importans, sur la manière d'élever les enians, sur les accouchemens, sur les maladies des femmes en couche. Les principaux livres qu'il a donnés au public sont : Traité des Maladies occasionnées par les promptes variations de l'air, 1752, in 12. -- Traité des Maladies occasionnées par les excès de chajeur, de froid, d'humidité et

autres intempéries de l'air, 1756, in - 12. — Traité des affections vaporeuses du sexe. 1759, in-12. — Traité des fleurs blanches, avec la méthode de les guérir, 1766, en 2 vol. in - 12. — De la conservation des Enfans, ou les Moyens de les fortifier, de les préserver et guérir des maladies, 1768, 2 vol. in-12. — Traité des maladies des Femmes en couclie, 1771, in-12. Instructions succintes sur les accouchemens, 1769, in-12. - Parallèle des eaux minérales de France avec celles d'Allemagne, 1777, in-12. — Traité de la phthisie pulmonaire, 1784, in-8°. Ce fut son dernier ouvrage, et ce ne fut pas le moins recherché, parce qu'il renferme des observations importantes, dont quelques-unes sont nouvelles. Cet habile médecin joignait à ses connaissances les qualités sociales; il était bon père, bon époux, bon ami.

RAUP DE BAPTESTAIN, cidevant censeur royal, a publié: Mémoire sur un moyen facile et infaillible de faire ronaître le patriotisme en France, dans toutes les classes des citoyens, comme dans les deux sexes, et d'assurer le remboursement des dettes de l'Etat sans nouveaux impôts, etc. Paris, 1789, in-8°.

Raux est auteur de Discours et Réflexions sur differens sujets de morale, Paris, 1783, in-12.

RAVATON, (Hugh) chirurgien, a donne: Traité des plaies d'armes à seu, 1750, in-12. — Lettre sur l'accroissement des os et du bois, 1757, in-8°. — Chirurgie des armées, ou Traite des plaies d'armes, etc. 1768, in-8°. — Pratique moderne de la chirurgie, publice ét augmentée par Sue le jeune, 1770, 4 vol. in-12.

RAVAUT, ci-dev. procureur, a publie: Cours raisonné de la pratique civile, ou la Procédure civile du Palais, suivi d'unstyle de procédure correspondant au Cours de pratique, 1788, iñ-4°. — Memorial alphabetique des droits ci-dev. seigneuriaux, supprimés et rachetables, conformement aux décrets de l'assemblee nationale, 1790, in-12.

RAY. (Playcard Augustin Fidele) On a de lui : Zoologie universelle et portative, 1788, in-4°.

RAY DE SAINT - GÉNIES, (Jacques - Marie) chev. de S.-Louis, et ancien commandail de bataillon, né à Saint-Génies, diocèse de Viviers, én 1712, mort le 13 mars 1777; est auteur de l'Art de là guerre pratique, 1754, 2 vol. in-12. — De l'Histoire libilitaire de Louis-le-Juste; ½753; 2 vol. in-12. — De

l'Officier partisan, 1763—65; 2 vol. in-12. — Des Stratagemes de guerre des Français, ou leurs plus belles actions militaires depuis le commencement de la monarchie jusqu'à présent; suite de l'Officier partisan, 1769, 6 vol. in-12.

RAYMOND; (Dominique) médecin, né à Cavaillon, a donné: Relation de la peste.

—Traité des maladies qu'il est dangereux de guérir, 1757, 2 vol. in-12. — Histoire de l'Eléphantiasis, contenant l'origine du scorbut, de la vérole, du feu St.-Antoine, etc. Lausanne, 1769, in-8°.

RAYMOND, (François) médecin. On a de lui: Dissertat. sur l'usage du bain aqueux, qui aremporté en 1755 le prix de l'acad de Dijon, Avignon, 1756, in-4°. — Dissertat. sur l'efficacité du vésicatoire, en 1762, in-12.

RAYMOND a publié l'Amateur de musique, comédie, 1787, in-8°.

RAYNAL, (Guill.-Thomas) membre de la société royale de Londres, de l'académie de Berlin, et de l'instit. national pour l'histoire, naquit le 11 mars 1711 à St. Geniez, petite ville du Rouergue, et mournt à Chaillot le 7 mars 1796; (an IV) dans la 84° année de son âge. Il reçut sa première éducation au collége des Jes

suites à Toulouse, et il contracta parmi enx le goût de l'étude, et l'habitude de l'ordre. Aucune esperance, ni celle des places, ni celle de la fortune, ne l'avait accueilli à son entrée dans la carrière de la vie : doué d'une imagination ardente, il crut que pour être éclairé, pour acquerir de la gloire, et pour être heureux, il fallait se faire jesuite. Il est un âge où les idees de bonheur et d'ambition n'out point d'assiette; Raynal l'eprouva. Son goût pour l'indépendance détruisit bientôt toutes les idees qui l'avaient seduit, et il quitta la société avant qu'elle fût dissoute. Rentré dans le monde sans fortune, avec le desir d'en acquérir; il aurait pû, comme prêtre, prétendre à des bénéfices, et comme homme d'esprit, accoutumé au travail, se livrer au tourbillon des affaires; mais il ne voulut qu'être homme de lettres, et il écrivit. Ses premiers essais littéraires ne surent pas heureux. L'Histoire du Stathoudérat, et celle du parlement d'Augleterre firent du bruit, mais ne lui firent pas un nom dans les lettres. A ces deux mauvais ouvrages, Raynal fit succéder l'Histoire du divorce d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon : ce morceau, qui ne parut pas sous son nom, fut lu avec intérêt : ce n'était qu'une aneca dote de la cour de Londres,

et toute l'Europe y passait sous les yeux du lecteur : les faits, les hommes y étaient peints, non avec ces couleurs brillantes, que le talent d'écrire peut jeter sur toutes les matières, mais avec des traits précis et ressemblans, qui n'appartienneut qu'à un sujet, et qui l'approsondissent. Après cette production, Raynal parut se condamner au silence: on crut que, fatigué par la violence des critiques que lui avaient attirées ses ouvrages connus, le découragement avait gagné son cœur; on se trompait; Raynal n'avait quitté la carrière des lettres que pour y reparaître avec plus d'avantage: il s'écoula 20 ans sans que l'on entendît dire qu'il fût rien sorti de sa plume. Ce fut pendant cet intervalle qu'on vit paraître sur la scene littéraire Voltaire, Helvétius, Diderot, d'Alembert, Rousseau, Condillac. Quoique Raynal ne sé montrât point encore l'émule de ces écrivains, il vivait avec eux, il fut l'ami de plusieurs, et il est probable que ce sut au milieu d'eux, et par leur influence, qu'il concut le grand projet de decrire l'une des plus grandes époques de l'histoire moderne, celle de l'établissement des européens dans les deux Indes. Depuis que l'homme, avec sa boussole, s'était ouvert toutes les mers, le commerce avait embrassé dans ses spéculations toutes

RAY les parties connues du globe; mais il était difficile de réunir l'immensité de faits et de rapports qu'il avait produits, de fonder ces saits aussi variés dans leur nature que dans les résultats sur des principes constanset uniformes. Le commerce avait changé, et modifiait eucore tous les jours le sort des peuples, et aucun peuple n'en connaissait l'histoire; Raynal l'écrivit, et la publia. Un ouvrage où l'on présentait, pour la première fois, au genre - humain, et avec un burin hardi, son état de situation, le bilan de ses affaires, le récensement de sa population, le compte de ses idees politiques et religieuses; un ouvrage qui, au mérite d'offrir le tableau des connaissances les plus disparates, joignait celui d'être écrit avec une prodigieuse facilité et une rare éloquence; cet ouvrage ne pouvait manquer de fixer l'attention de tous les esprits; aussi vingt éditions on contrefactions se succédérent-elles sans interruption, et presque saus intervalle, et fureut aussitôt épuisées. Jamais livre ne fut plus lu, et ne donna une plus forte impulsion aux esprits. Raynal restad'abord retranché sous le voile de l'anonyme dans la publication de son ouvrage; mais, quand il eut gravé son nom sur le frontispice, il fut poursuivi, decreté de prise de corps par le parlement, et oblige de fuir.

Raynal proscrit se retira en Allemagne en 1781. Il alla à Berlin l'hiver suivant. Frédéric II était alors à Postdam, II envoya un chambellan lui témoigner le desir de le voir. Rayual se preparait à partir, lorsque l'officier lui observa que l'étiquette exigeait, en pareil cas, de demander, par écrit, la permission d'être présenté. Cela étant, répondit Raynal, je n'irai point. Je suis prêt d'obeir au souverain qui m'appelle, et dans les états duquelje suis; mais je n'ai rien à dire au roi, ni à lui demander. La réponse ayant été rendue à Fréderic, il passa par-dessus l'étiquette, et renvoya le lendemain le même chambellan, dire à Raynal qu'il demandait à le voir. Mais l'officier ayant observé en route que tout le monde restait debout et déconvert devant le roi : Je le prierai donc, répondit Raynal, après l'avoir salué, de me renvoyer ou de me faire asseoir. -Frédéric prévenu, sacrifia encore l'étiquette; et après lui avoir dit en l'abordant, quelques choses flatteuses, il ajouta: A votre age et au mien, on ne peut causer debout, et le fit asseoir. Après avoir parcouru l'Allemagne , la Russie , la Suisse et l'Augleterre, il fut enfin permis en 1787 à Raynal de reutrer en France, à condition qu'il n'habiterait point dans le ressort du parlement de Paris; il se retira à Saint-Geniez sa patrie, où il resta

trois mois; mais le besoin de livres et de société lui fit abandonner sa solitude. Un de ses amis (Malouet) lui offrit sa maison, qu'il accepta. Il trouva chez lui tous les soins de l'amitie jusqu'à l'époque de la revolution, où il se rendit à Paris pour s'y fixer. Tout le monde connaît la fameuse lettre qu'il écrivit à l'assemblée constituante, dans laquelle il desavouait tous les principes qui avaient servi de base à la nouvelle législation, et, pour ainsi dire, tous ceux qui étaient exprimés dans son livre. Ce fut à-peu-près le dernier écrit connu de Raynal. Il se promenait encore à pied dans Paris quinze jours avant sa mort; il avait gagné un rhume, et à la suite un catarrhe; il gardait le lit depuis quelques jours; dans la journée du 7 mars 1796 (an IV), il se leva comme de coutume, se rasa lui-même, et s'habilla. Vers six heures du soir, il se coucha, il entendit la lecture du journal, fit quelques observations critiques sur les opérations qu'il annonçait. A dix heures, il n'était plus. Raynal avait une physionomie à grande expression; son regard était froid et sevère. Cependant sou cœur était bon et humain: des Français reçurent de lui en Prusse et en Russie, des services qu'ils ne lui demandaient pas. Il consacra souvent à l'utilité publique, et aux progrès des sciences et des

arts, les ressources qu'il avait accumulées; il fit le premier ériger un monument aux trois fondateurs de la liberté helvetique dans le lac de Lucerne. Il l'onda à l'acad, française, à celle des sciences et des inscriptions, des prix annuels de la valeur de 1,200 liv. chacun. Il fit une semblable fondation à la société d'agriculture de Paris, pour qu'elle envoyât des modèles d'instrumens de labourage dans les campagnes. Il avait destiné 12,000 liv. à l'acad. de Lyon pour prix de l'ouvrage le plus utile à l'humanité. Il avait assuré aux pauvres de la paroisse où il était né, le bouillon et les remèdes dont ils pourraient avoir besoin dans leur état de maladie. On a reproché à Raynal de grandes erreurs. et sur - tout d'avoir trafiqué sur le commerce des Nègres, contre lequel il s'était éleve avec la plus grande force, et d'avoir fondé sa fortune sur ce trafic odieux. Ce reproche. s'il est juste, mérite d'être consigné pour l'instruction des hommes, et pour montrer combien les plus beaux génies touchent de près aux erreurs de l'humanité. Nons ne connaissons d'ouvrage complet et inédit de Raynal qu'une Histoire de la revocation de l'édit de Nantes. L'auteur la regardait comme une de ses meilleures productions; mais on ignore ou en est le manuscrit. Raynal ne s'ouvrit jamais sur

cet article, même avec ceux qui vivaient dans son intimité. On peut craindre qu'il ne soit perdu. Ce qui laisserait des espérances, c'est qu'il le comptait pour deux volumes dans l'édition complète de ses Œuvres, dont il avait le projet. Raynal travaillait, dans ses dernières années, à une nouvelle édition de son Histoire Philosoph. Il s'était adresse au directoire, pour obtenir, des agens de la république dans les pays étrangers, des renseignemeus dont il avait besoin sur le commerce actuel des différentes nations, sur les Compagnies des Indes, et quelques autres objets relatifs à son ouvrage. Le directoire s'était empresse de se rendre à ses vœux; mais la mort l'a empêché d'exécuter son nouveau travail où devaient être rectifiées toutes les erreurs que l'on trouve dans les premières édit, de son ouvrage. Voici la liste de ses productions: Hist. du Stathouderat, 1748, in-12; nonv. édition, 1750, 2 vol. in-12. — Hist. du parlement d'Angleterre, 1748, in-12; nouv. édit. 2 vol. in-12. — Mémorial de Paris, par l'abbé Antonini, augmenté, 1749, 2 vol. in-12. - Mein. de Mile de Lenclos, 1751, in-12. — Anecd. litter, 1750, 2 vol. in-12. — Anecd. histor. milit. et polit. de l'Europe, 1753, 3 vol. in-12; nouvelle édit. sous le titre de : Mém. historiques del'Europe, 1772,

3 vol. in-8°.—Ecole militaire, ouvrage composé par ordre du gouvernement, 1762, 3 vol. in-12. — Hist, du divorce de Henri IV . Amsterd,, 1763. in-12. - Hist. philosoph. et polit, des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes, 1771, et ann. suivantes; nouv. édit. Genève, 1780, 5 vol. in-4°. — Suppl. à l'Hist, des Europeens dans les deux Indes, la Haye, 1781, 4 vol. in-8°. L'ouvrage entier, Genève, 1781, 10 vol. in-12 et in-8°; Neuschâtel, 1785, 10 vol. in-8°; nouv. édition, revue et corrigee par un Magistrat, Avignon, 1787, 8 vol. in-12. (On en a plus de vingt éditions; la première parut anonyme.) - Reflexions et notices sur la traite des Nègres separement, 1792, in-8°. Tableau et Révolutions des colonies anglaises dans l'Amérique septentrionale, Amster, dam, 1781, 2 vol. in-12. Les Inconveniens du célibat des prêtres, prouvés par des recherches historiques, 1781, in-8°. — Lettre à l'auteur de la Nymphe de Spa, la Haye, 1781, in-8°. — Essai sur l'administration de St.-Domingue, 1785, in-8°. — Quelques pièces détachées insérées dans le Conservateur, 1787.—Adresse remise par lui-même au Président de l'assemblée nationale le 31 mai, 1791, in-8°.

RAZILLY, (Marie de) morte à Paris en 1707, âgée de 83

ans, était d'une samille ancienne et noble de la province de Touraine. La poesie faisait son plus cher amusement; son goût pour les vers alexandrins, qu'ellecomposait presque tonjours sur des sujets heroiques, lui fit donner le surnoin de Calliope. Nous avons de cette muse quelques Pièces de vers repandues dans différens Recueils, entr'autres son Placet au roi, de plus de 120 vers, en 1667. Louis XIV lui accorda une pension de 2,000 liv.

Razoux, (Jean) médecin, membre de plusieurs acad. On a de lui : Lettre à M. de Belletète sur les inoculations faites à Nîmes, Nîmes, 1764, in-4°. — Tables nosologiques et météorologiq. très-étendues dressées à l'Hôtel - Dieu de Nimes depuis le 1er juin 1757 jusqu'au mois de juin 1762, Bâle, 1767, in 4°. - Dissertation en forme de Lettre, contenant le detail d'une fièvre maligne laiteuse, avec des avis pour les femmes en couche, dans le Journal Encyclopéd., 1772. - Dissertatio epist. de cicuta, stramonio, et aconito, Nîmes, 1784, in-8°.

RÉAD, méd. membre de la ci-dev. société, royale de méd. de Paris, est auteur d'un Essai sur les effets salutaires du séjour des étables dans la phtisie, Paris, 1767, in-8°.

— Traité du seigle crgoté,

Metz, 1771, in-8°, 2° édit. 1776, in-8°. — Histoire de l'esquinancie gangreneuse pétechiale qui a régué dans le village de Moivron, Metz, 1777, in-8°.

RÉAL, (Gaspard de) seigneur de Curban et grandsenéchal de Forcalquier, né à Sisteron, en 1682, et mort à Paris en 1752, se distingua par ses talens pour la politique. On a de lui : Traité complet de la science du gouvernement : ouvrage de inorale, de droit et de politique, qui contient les principes da commandement et de l'obéissance, ou l'on reduit toutes les matières du gouvernement en un corps unique, entier dans chacune de ses parties, et ou l'on explique les droits et les devoirs des souverains. ceux de tous les hommes en quelque situation qu'ils se trouvent, en 8 vol. in-4°. Paris, 1762-63, et 64. L'auteur de ce livre, diffus, mais assez bien écrit, y fait un tableau de tous les gouvernemens. Il a puisé dans l'histoire ancienue et moderne, et dans tous les auteurs qui ont le plus solidement écrit sur la législation et la politique, les principes qu'il établit. Son ouvrage offre de l'erudition et des réflexions sages.

RÉAUMUR, (René-Antoine Ferchault, sieur de) de l'acad. des sciences, né à la

Rochelle en 1683, d'une famille de robe, quitta l'étude du droit, pour s'appliquer aux mathématiques, a la physique et à l'histoire naturelle. Il mourut dans sa terre de la Bermondière, dans le Maine, le 17 octobre 1757, des suites d'une chûte. Ses memoires, ses observations, ses recherches et ses découvertes sur la formation des coquilles, sur les araignées, sur les filières, les moules, les puces marines, etc. lui firent de bonne heure un nom célèbre. Ce fut lui qui découvrit en Langue. doc, des mines de turquoises. Il découvrit aussi la matière dont on se sert pour donner de la couleur aux pierres fausses. Ces découvertes, de pure curiosité physique, surent suivies de plusieurs antres, plus utiles au bien général de la société. Réaumur recherchait les moyens de donner an fer ce qui lui manquait pour être acier : secret absolument ignoré en France. Après un nombre infini de tentatives, il parvint au but qu'il s'était proposé : à couvertir le fer forgé, en acier, de telle qualité qu'il le voulait, et même à adoucir le fer fondu. Il donna le detail de ses procédés dans un ouvrage intitulé : L'Art de convertir le ser sorgé en acier, et l'art d'adoncir le fer sondu et de saire des ouvrages de fer fondu aussi finis que de fer forgé, I vol. in-4°. 1722.

Le duc d'Orléans, régent, crut devoir recompenser ces services rendus à l'etat, par une pension de 12000 liv.; mais Réaumur, aussi bon citoyen qu'habile naturaliste, ne l'accepta qu'en demandant qu'elle fût mise sous le nom de l'académie, qui en jonirait après sa mort. Ce fut à ses soins qu'on dut les manufactures de l'er-blanc, etablies en France; on ne le tirait autrefois que de l'étranger. La patrie lui fut encore redevable de l'art de faire de la porcelaine. Ses premiers essais en ce genre réussirent parfaitement. Il contrefit même la porcelaine de Saxe, et transporta par ce moyen en France, un art utile et une nouvelle branche de commerce. Un autre travail intéressant pour la physique, fut la construction d'un nouveau thermomètre, au moyen duquel on pent conserver toujours et dans toutes les expériences, des degrés égaux de chaud ou de froid. Ce thermomètre qui porte son nom, est le monnment le plus durable de sa célébrite. L'illustre observateur composa ensnite l'Histoire des rivières aurifères de France, et donna le détail de cet art si simple quon emploie pour retirer les paillettes d'or que les eaux roulent dans leur sable. Une tentative qu'on croyait d'abord beaucoup plus importante, fut de nous donner

l'art de faire éclore et d'élever les poulets et les oiseaux, commeon le pratique en Egypte, sans faire couver des œufs; mais cette tentative fut infructueuse, et dans la pratique, il n'a jamais été dédommage de ses peines et de ses dépenses. Une collection d'oiseaux dessechés qu'il avait trouvé le secret de se procurer et de conserver, lui donna lieu de faire des expériences singulières sur la manière dont les oiseaux font la digestion de leur nourriture. Dans le cours de ses observations, il fit des remarques sur l'art avec lequel les différentes espèces d'oiseaux savent construire leurs nids. Il en fit part à l'acad, en 1756, et ce fut le dernier ouvrage qu'il lui communiqua. Réaumur etait un physicien plus pratique encore que spéculatif; observateur infatigable, tout arretait son attention, excitait son activité, appliquait son intelligence. Voué par goût au bien public et à l'étude de la nature, il a passe sa vie à la contempler, a l'interroger, à la suivre dans ses moindres opérations. Ses ouvrages font assez connaître l'étendue de son esprit. Il est pent-être trop diffus; mais ce defaut est une nécessité dans les ouvrages d'observation, et il a traité sa matière avec autant de soin que de clarté et d'agrément. Les qualités de son cœur le rendaient en-

core plus estimable. La douceur de son caractère bienfaisance, la pureté de ses mœurs, en faisaient un citoyenaussi respectable qu'aimable. Il a laissé à l'acad. des sciences ses manuscrits et son cabinet d'histoire naturelle. Ses ouvrages sont: Un trèsgrand nombre de Mémoires et d'Observations sur différens points d'histoire naturelle. Ils sont imprim. dans la collection de l'acad. - L'Hist. naturelle des insectes, en 6 vol. in-4°. On y trouve l'hist. des chenilles, des teignes, des galle-insectes, des mouches à deux aîles et des cousins, des mouches à quatre aîles, et sur-tout des abeilles, des autres mouches qui font du miel, des guêpes, du formicaleo, des demoiselles; et de ces mouches éphémères, qui, après avoir été poissons pendant trois ans, ne vivent que peu d'heures sous la forme de mouches; enfin, de ces insectes singuliers et merveilleux, que nous appellons Polypes.

REBOULET, (Simon) né à Avignon le 9 juin 1687, mort dans la même ville en 1752, fit de bonnes études chez les jésuites de sa patrie. Malgré la profession d'avocat qu'il embrassa, l'étude de l'histoire l'occupa tout entier. Les ouvrages que nous avons de lui en ce genre sont : L'Histoire des filles de l'enfance, 2 vol.

in-12, 1734. Cet onvrage un peu trop satirique et trop minutieux, quoiqu'écrit avec art, et d'une manière intéressante, fut condamné au fen par le parlement de Toulouse. - Memoires du chevalier de Forbin, 2 vol. in-12; ils sout pleius de l'aits curieux, dont quelques-uns sont hasardés. - Histoire de Louis XIV, en 3 vol. in-4°. et en 9 vol. in-12. Les faits y sont exposes avec assez d'exactitude et de verité; mais quelquelois avec trop de secheresse. En beaucoup d'endroits elle ressemble à une gazette. Il y en a de plus ornes, et en general cette histoire se fait lire avec plus de plaisir que celle de Larrei et de la Martinière. On y trouve quelques l'aits altéres, parce que l'auteur écrit souvent d'après les Mémoires publies en Hollande sur Louis XIV. - Hist. de Clément XI, 2 vol. in 1°. supprimee à la prière du roi de Sardaigne, dont le père y est maltraité. Ce prince avait persecuté les jesuites, et l'exjesuite Reboulet ne pouvait le peindre qu'avec des couleurs désagreables. Cette histoire est ecrite d'ailleurs avec netteté et dans un assez grand détail.

Rebours, (le) contrôleurgénéral des postes, mort en 1776, a en la direction générale de la Gazette du Commerce pendant plusieurs an-

nées. Il a donné des Mémisur les moyens d'éclairer Paris et sur d'autres objets, ainsi que des Observations sur les manuscrits de du Marsais, 1760, in-12.

Rebours, (Mmc le) a pui blié: Avis aux mères qui veulent nourrir leurs enfans, Utrecht, 1767, in-12; nouv. édit. 1770, in-12; 3° édit. sous le nom de l'auteur, 1775, in-16.—Supplément, ou Observations sur le danger et l'inutilité, de préparer, pendant la grossesse, le sein des l'emmes qui se proposent de nourrir leurs enfans, Paris, 1772, in-12.

Rebuffe, (Pierre) lameux jurisconsulte, né à Baillargues, à 2 deux lieues de Montpellier, en 1487, mourut en 1.557, à Paris, où il enseignait le droit avec beaucoup de réputation. Il possedait le latin, le grec, l'hébreu. Sa modestie relevait son savoir. On a recueillises ouvrages en 6 vol. in - fol. 1609 et années suiv. Les principaux sont : Praxis Beneficiorum. — Un Traité sur la bulle In cana Domini. -Des Notes sur les règles de la chancellerie.—Des Commentaires sur les édits et les ordonnances de nos rois, etc. Tous ces écrits sont en latin, et étaient fort cités au barreau, comme une grande autorité.

RÉCALDE, (abbé de) ci-dev

chanoine de Comines, est auteur d'un abrégé histor des hôpitaux, 1784, in 12, et d'un Traité sur les abus qui subsistent dans les hôpitaux, Paris, 1786, in-12.

REGANHAC, (Geraud VALET DE) de l'academie des jeux floraux, né à Cahors en 1719, mort en 178\*. Les académies de province ont souvent couronnéses talens poétiques. Le genre auquel il s'était le plus particulièrement attaché, était la poésie lyrique; et par le feu, la verve, la noblesse qui reguent dans ses Odes, on voit qu'il etait ne poète. Il a publié en 1775, des Etudes lyriques, d'après Horace, que les jeunes poètes peuvent lire avec fruit: c'est une traduction en prose, et une imitation en vers, d'une trentaine d'Odes d'Horace, où la précision et la force du style se trouvent réunies à la fidélité. Ces imitations sout suivies de quelques Odes sur les événemens les plus célèbres du règne de Louis XV, où, parmi des beautés, on rencontre des négligences et même des défauts que l'auteur aurait évités, s'il eut consulté des amis éclairés et sévères. On a de lui : Traduction du premier livre des Odes d'Horace, 1752, in-12. - Lettre sur cette question: Si l'esprit philosophique est plus nuisible qu'utile aux belles-lettres, 1755, in-8°. — Ode sur la réintégration du

parlement, 1775.— Etudes lyriq., d'après Horace, Villefranche de Rouergue, 1775, in-8°.— Traduction des Odes d'Horace, avec des observations critiques, et poésies lyriques, suivie d'une dissertation sur l'Ode et de quelques autres pièces de prose, 1781, 2 vol. in-12.

REGANHAC, fils du précédent, a donné: Eloge de Louis XII, père du peuple, 1782, in-8°.— Eloge de J. J. le Franc, marq. de Pompignan, qui a remporté le prix de l'académie des belles-lettres de Montauban., Paris, 1788, gr. in-8°.

REGINALD, (Antoine) religieux dominicain, mort à Toulouse en 1676, a donné plusieurs ouvrages. Les principaux sont: Un petit Traité theologique, sur la célèbre distinction du sens composé et du sens divisé, — Un gros volume De mente Concilii Tridentini, circa Gratiam per se efficacem, in-fol. 1706.

Regis, (Pierre - Silvain) de l'académie des sciences, disciple de Rohault, et comme lui, un des premiers partisans de Descartes, naquit dans le comté d'Agénois, en 1632. Ce fut à Paris, dans le cours de ses études, que Régis reçut des leçous de Rohault. Parti de Paris avec une espèce de mission de sou maître, dit

Fontenelle, il alla établir la nouvelle philosophie à Toulouse. Le jeune philosophe parlait avec une facilité agréable, et avait sur-tout le don de mettre les matières abstraites à la portée de ses auditeurs, L'aucienne philosophie fit bientôt place à la nouvelle; et les Toulonsains, touchés des instructions et des lumières que Régis leur avait apportées, lui firent une pension: événement presque incroyable dans nos mœurs; ajoute Fontenelle, et qui semble appartenir à l'ancienne Grèce. Le marquis de Vardes, alors exilé en Languedoc, passa de Toulouse à Montpellier, en 1671. Régis, qui avait en lui un disciple zélé, l'y accompagna, et y fit des conférences qui obtinrent tous les suffrages. En 1680, il vint à Paris, et y reçut les mêmes applaudissemens qu'à Montpellier et à Toulouse. Ses succès eurent un éclat qui lui devint funeste. L'archevêque de Paris, par déférence pour la philosophie d'Aris tote, lui fit désendre d'enseiguercelle de Descartes. Après avoir soutenu plusieurs combats pour le philosophe français, et mérité d'être admis à l'académie des sciences; il mourut en 1707, chez le duc de Rohan, qui lui avait donne un appartement dans son hôtel. Régis était un philosophe pratique. Il négligea la fortune autant que d'autres la recherchent. Son savoir ne l'avait pas rendu dédaigneux pour les ignorans, et il l'était d'autant moins à leur égard, qu'il savait davantage. Ses ouvrages sont : Système de philosophie, contenant la logique, la métaphysique et la morale, en 1690, 3 vol. in-4°. C'est une compilation judicieuse de différentes idées de Descartes, que l'auteur a développées et liées. — Un livre intitulé : Usage de la raison et de la foi, in-4°. — Une Réponse au livre de Huet, intitulé: Censura Philosophia Cartesiana, in-12. - Une autre Reponse aux réflexions critiques de du Hamel, 1691, in-12. — Des Ecrits contre le P. Malebranche, pour montrer que la grandeur apparente d'un objet, depend uniquement de la grandeur de son image tracée sur la rétine; - Une Dissertation sur cette question: Si le plaisir nous rend actuellement heureux? 1694, in-4°.

RÉGIS, (Pierre) né à Montpellier, en 1656, docteur en médecine dans l'université de cette ville, mourut en 1726, en Hollande, où il s'était réfugié après la révocation de l'édit de Nantes. Naturellement doux et humain, il adopta le systême de la tolérance, et il l'étendit à presque toutes les sectes. Sans ambition et sans passions, il trouva dans l'étude de la médecine tous ses plaisirs. Ses ouvrages sont: Une édition des Œuvres posthumes du savant Malpighi, 1698, in-4°. — Des Observations sur la peste de Provence, en 1721, in-12. — Il retoucha tous les articles de médecine et de botanique du dictionnaire de Furetière, de l'édition de Basnage, sieur de Beauval.

Récis Rey, (Jean) chimiste de la faculté de Montpellier, né au Bugue, d'une famille où les talens semblaient héréditaires, fit imprimer à Bazas, en 1670, des Essais sur la recherche de la cause pour laquelle l'étain et le plomb augmentent de poids quand on les calcine. Dans ces Essais, il paraîtrait que Jean Rey serait le premier qui a découvert la pesanteur de l'air, que l'on attribue à Pascal, Descartes et Toricelli. Jean Rey avait fait d'autres découvertes qui n'ont pas été publiées. Ses Essais ont été réimprimés à Paris, avec des Notes par Gobet, Paris, Ruault, 1777.

RÉGIS REY, médecin de la faculté de Montpellier, correspondant de la ci-dev. société de médecine de Paris et du musée de Bordeaux, de la même famille que le précédent, et maintenant octogénaire, a donné une histoire natur. et raisonnée de l'ame, impr. 1789, Londres. 2 v. in-12.

Regley, abbé. On a de lui: Vie de Mandrin, 1755, in-12. - Atlas chorographique et histor, des élections du royaume, genéralité de Paris, avec des descriptions histor. 1763, in-4°.—Nouvelles recherches sur les découverles microscopiques et la génération des corps organisés, ouvrage traduit de l'italien de l'abbé Spallanzani, avec des Notes, Paris, 1769, 2 vol. in-8°. - Eloge histor, du brave Crillon, discours qui a remporté le prix d'éloquence de l'acad. d'Amiens, 1779,  $in-8^{\circ}$ .

REGNARD, (Jean-François) naquit à Paris d'une bonne samille en 1647. Cet homme célèbre doit être consideré sous deux rapports, comme voyageur et comme poète. Nous tracerons d'abord son hist. comme voyageur, nous le considérerons ensuite comme poète. Regnard eut une passion décidée pour les voyages presque dès son enfance. Il parcourut d'abord l'Italie; à son retour s'étant embarqué à Gênes, sur un bâtiment anglais qui allait à Marseille, ce bâtiment fut pris par 2 vaisseaux algérieus, et tout l'equipage fut conduit à Alger. Reguard avait du talent pour la cuisine, art qu'il avait exercé pour satifaire son amour pour la bonne chère. Il fut fait cuisinier du maître dont il était devenu l'esclave. Il s'en fit aimer; mais sa bonne mine

et ses manières prévenantes lui gagnèrent aussi le cœur des femmes savorites de son maître. Il écouta leur passion, fut déconvert et livré à la justice. Il allait être puni selon les lois, qui veulent qu'un chrétien trouve avec une mahometane, expie son crime par le feu; ou se fasse mahometan. Le consul de la nation fraucaise, qui avait reçu depuis peu une somme considérable pour le racheter, s'en servtt pour l'arracher au supplice et à l'esclavage. Regnard devenu libre, retourna en France, emportant avec lui la chaîne dont il avait été d'abord attaché. Le 26 avril 1681 il partit de nouveau de Paris pour visiter la Flandre et la Hollande, d'où il passa en Danemark et ensuite en Suède. Le roi de Suède lui conseilla de voir la Laponie. Regnard s'embarqua douc à Stockholm avec deux autres français, et passa jusqu'à Torno ou Torneo, qui est la dernière ville du côté du Nord, située à l'extremité du golle de Bosthnie. Il remonta le fleuve Torno, et penetra jusqu'à la mer glaciale. S'étant arrête lorsqu'il ne put affer plus lom, il gravaces 4 vers sur une pierre et sur une pièce de bois :

" Gallia nos genuit, vidit nos

» Sistimus luc tandem nobis ubi » defuit orbis ».

On les a traduits ainsi en français:

« Nés français, éprouvés par cent » périls divers,

» Du Gange et du Zaïr nous avous » vu les sources,

» Parcourn PEurope et les mers; » Voici le terme de nos courses,

» Et nous nous arrêtous où finit » l'univers ».

De retour à Stockholm, il en partit le 3 octobre 168;, pour aller en Pologne. Après avoir visité les principales villes de ce royaume, il passa à Vieune, d'où il revint à Paris, après un voyage de 3 années. Enfin, lasse de ces courses, Regnard se retira dans une terre proche de Dourdan, à 11 lieues de Paris. C'est-là qu'il goûtait les délices d'une vie sensuelle et délicate, dans la compagnie de personnes choisies et dans les charmes de l'étude, lorsqu'il mourut en 1708, à 60 ans. Comme auteur dramatique, Regnard est sans contredit le premier aprês Molière; il est avec ce dernier dans la comédie, ce que sont Corneille et Racine pour le tragique français. Personne n'a porté plus loin que lui le genre de l'imitation; fier de son talent, il eut la noble emulation, et l'heureuse hardiesse de prendre pour modèle un homme inimitable, de courir avec lui la même carrière et de pretendre partager ses

<sup>»</sup> Africa ; Gangem » Hausimus , Europamque oculis » lustravimus omnem:

<sup>»</sup> Casibus et variis acti terrâque » marique,

lauriers, comme il partageait ses travaux. Quelle que soit la distance qui se trouve entre ces deux poètes, la postérite placera toujours Regnard après Molière, et lui conservera la gloire d'avoir parlaitement imité un homme qui aurait pu servir de modèle à toute l'antiquité, « Qui ne se plaît pas avec Regnard, dit Voltaire; n'est point digne d'admirer Molière ». Au reste, le talent de Regnard ne consistait point dans une imitation servile; quelqu'admirable qu'il soit, quand il marche sur les pas du premier maître de l'art, il ne l'est pas moins quand il suit les sentiers qu'il ose lui-même se tracer. Combien d'idées, de traits, d'incidens nouveaux embellissent ses poemes! Il conduit bien une intrigue, expose clairement le sujet, le nœud se forme sans contrainte, l'action prend une marche régulière, chaque incident lui donne un nouveau degré de chaleur, l'intérêt croît jusqu'à un dénouement heureux, tiré du fond même de la piece. Ce n'est point d'après des idées qui ne sont que dans son imagination qu'il forme ses caracteres et trace ses portraits; il les cherche parmi les vices, les défauts et les ridicules les plus accrédités; il avait sous ses yeux les originaux qu'il copiait; c'étaient leurs mœurs, leur ton, lear langage qu'il pei-

gnait d'après nature. Son esprit gai ne prenait des hommes que ce qu'ils avaient de plus propre à fournir d'heureuses plaisanteries, Sa comédie du Joueur peut être comparée aux meilleures pièces de Molière, qui n'aurait pas pas désavoué le Distrait, Démocrite, les Menechmes, le Légataire universel, et plusieurs scènes de petites pièces. On pourrait peut-être lui reprocher d'avoir trop grossi les traits; de mettre souvent en récit ce qui vient de se passer sur la scène, d'avoir peu soigne sa versification. qui, à force de vouloir être aisée et naturelle, devieut quelquefois négligée, trainante et prosaïque. La meilleure édition de ses Œuvres est celle de Paris, 1772, 4 vol. in-12, Le premier volume contient la relation de ses voyages en Flandres, en Hollande, en Suède, en Danemarck, en Laponie, en Pologue et en Allemagne. Il n'y a que la relation de son voyage en Laponie, qui mérite de l'attention; le reste est fort peu de chose. L'anteur n'avait composé ses relations que pour s'annuser; il ne comptait pas les publier. Le second volume reuferme les pièces suivantes; La Provençale, œuvre posthume. C'est une historiette où Regnard fait le recit des aventures qu'il eut dans le voyage sur mer où il l'ut pris et mene à Alger; elle con-

tient quelques particularités de sa vie. On trouve ensuite ses pièces de théâtre, dont les principales sont : Le Joueur. Dn Fresni, qui donna presqu'en même tems que lui le Chevalier joueur, l'accusa d'avoir profité de la lecture de son manuscrit : et l'on dit fort plaisamment, « qu'il se pouvait que tous deux sussent un peu voleurs, mais que Regnard était le bon larron». Ce poète connaissait le caractère qu'ilavait tracé. Il était joneur, et joueur heureux. On pretend qu'il avait gagné au jeu une partie de sa fortune clans un voyage d'Italie. - Les Menechmes, imitation de Plante, supérieure à son original. — Démocrite amoureux, — Le Distrait. - Les Folies amoureuses, pleines de saillies et de gaieté. — Le Retour imprévu, une des plus jolies petites pièces que nous ayons. - La Sérénade, très - inférieure à la précédente. - Le Légataire, le chef-d'œuvre de la gaieté comique, et peut-être celui de Regnard.—La petite comédie: Attendez-moi sous l'orme est attribuée à Dufresny. Regnard a aussi travaillé pour le théâtre Italien, et a donné à l'Opéra, le Camaval de Venise.

REGNAULT, (Noël) jésuite, né à Arras en 1683; mourut à Paris en 1762. Quoiqu'il eût consacré un tems considérable à la physiq., il ne s'est pas fait une réputation étendne dans cette partie. On a de lui: Entretiens physiq., d'abord en 3 vol. in-12, ensuite en 5.— Origine ancienne de la physique nouvelle, 3 vol. in-12. L'auteur dans cet onvrage enleve à plusieurs grands physiciens, la gloire de beaucoup de découvertes physiques.— Entretiens mathémat., in-12, 3 vol.1747.—Logique enforme d'Entretiens, in-12, 1742. Elle n'a pas eu autant de succès que ses Entretiens physiques.

REGNAULT, (François) peintre à Paris, a donné: La Botanique mise à la portée de tout le monde, ou Collection des plantes d'usage dans la médecine, dans les alimens ou dans les arts, etc. avec des Descriptions, 1774, 2 vol. infol. — Ecarts de la Nature, ou Recueil des principales monstruosités que la nature produit dans le genre animal, 1775, in-fol.

REGNAULT, (Louis-George) prêtre, est auteur d'une lustruction pour la 1<sup>ere</sup> communion, 1759, in-8°.; et d'une autre pour la 1<sup>ere</sup> confirmation, 1767, in-8°.

REGNAULT-WARIN, (J.-J.) né à Bar-sur-Ornin, département de la Meuse, le 25 dec. 1774, est auteur des ouvrages suivans: Introduction philosophique à l'Histoire de la révolution de 1789, sous le titre de Siècle de Louis XVI,

I vol. in-8°, 1790. — Elémens de politique, 1 vol. in-12, 1790. - La Constitution française mise à la portée de tout le monde, 2 vol. in-8°, 1791. -Revision de la Constitution de 1791, 1 vol. in-12.—Eloge de Mirabeau, in-8°. — Conseils au peuple sur son salut, brochure in-8°.—Catéchisme civique, in-8°. — Œuvres diverses, mèlanges politiques et litteraires, 1 vol. in-8°. — Etudes encyclopédiques. Le 1er volume de cet ouvrage contient un Essai sur l'origine, la naissance, les revolutions, la decadence, et le retour des lettres, sciences et arts depuis le déluge jusqu'en l'an V. Cet ouvrage a été inseré dans le 6e volume du Cours d'Etudes encyclope'diques. — La Caverne de Strozzi, i vol., avec fig. 2 édit. - Romeo et Juliette, 2 vol. in-12. — 25 années de la Vie de Figaro, 2 vol. in-12. Le Cimetière de la Madeleine, 4 vol. in-12. Ce jeune et laborieux littérat. s'occupe maintenant d'une nouv. traduct, des Voyages au tour du Monde

RÉGNIER, (Mathurin) poète français, ne à Chartres le 21 decembre 1573, mourut à Rouen le 22 octobre 1613. Il marqua des sa jennesse son penchant pour la satire. Son pere le châtia plusieurs fois pour le lui saire perdre; punitions, prières, tout fut inutile; et il consacra sa vie à ce malheureux talent. Si l'on fait attention que, de son tems, les premiers principes du goût etaient ignorés et la langue encore informe, on aura plus d'indulgence pour les incorrections, les rudesses, les manvaises plaisanteries qu'on tronve dans ses satires, et on lui saura gré de la vigueur qu'il a mise dans ses tableaux, des saillies agréables qui out échappé à sa plume, de l'heureuse naïveté avec laquelle il a attaque le vice et poursuivi les vicieux : plusieurs de ses Vers peuvent encore passer pour originaux, et il a plusieurs traits qui n'ont point vieilli. On ne doit pas être aussi facile à pardonner les licences cyniques qu'il s'est permises: aucunes raisons ne sont capables de les justifier. Régnier a été beaucoup trop loin à cet égard, et Boileau a eu raison d'ajouter, après avoir donné à ses talens les éloges qu'ils méritent :

« Heureux! si ses discours, craints » du chaste lecteur,

» Ne se sentaient des lieux que fré-» quentait l'auteur,

» Et si, du son hardi de ses rimes » cyniques,

» Il n'alarmait souvent les oreilles » pudiques? «

On trouve dans le Recueil de ses Œuvres: 16 Satires, 3 Epîtres, 5 Elégies, des Stances, des Odes, etc. Les meilleures éditions de ces dissérentes pièces, sont celle de Londres en 1733, in-4°; et celle de Rouen, in-8°, 1729, avec des remarques curieuses. Ou en a deux autres plus portatives: l'une d'Elzevir, 1652, in-12; et l'autre de Paris, 1746, in-12.

RÉGNIER DESMARAIS, ou Desmarêts, (François-Séraphin) secrétaire-perpétuel de l'acad, française, né à Paris le 13 août 1632, mourut le 6 septembre 1713. Il fit ses humanités avec succès au séminaire de Manterre, chez les chanoines-réguliers de Ste.-Géneviève, dont son oncle maternel, le P. Faure, était général. Il passa de-là en philosophie au collége de Moutaigu ; mais autant il avait trouve de charmes dans l'étude des belles-lettres, autant les absurdes subtilités de l'école lui causèrent de dégoût; il dédaigna les graves chicanes scholastiques, dont on le forcait de charger sa memoire, et chercha à se distraire de cet ennui par une traduction qu'il fit en vers français du Combat des Rats et des Grenouilles, attribué à Homère. An sortir de ses études, il s'attachasuccessivement à plusieurs personnes phissantes, dont la favour et l'appui étaient nécessaires à sa fortune; car il etait le sixième de onze enfans, Il fit, à la suite de quelques grands seigneurs, différens voyages, pendant lesquels il apprit, sans maître; et avec le seul secours des livres; l'italien et l'espagnol.

Parvenu à l'age de 36 atts. Régnier entra dans l'état ecclésiastique, presque sans en avoir sormé le dessein, et comme par une inspiration subite que les circonstances amenèrent saus qu'il s'en doutât. Il demandait une pension pour. récompense de ses services : Louis XIV crut pouvoir payer par l'Eglise les dettes de l'Etat; il donna au postulant un prienré, et ce prieuré lut sa vocation. Deux ans après, l'acad. française le choisit pour un de ses membres; il n'avait donné jusqu'alors aucune preuve publique de son talent pour écrire en français; mais la connaissance qu'il avait des langues savantes, fit juger qu'il serait très-utile à la composition du Dictionnaire dont la compagnie était alors occupée, et qui demandait un rapprochement fréquent du génie de la langue franc, avec celui des idiomes anciens et modernes. L'abbe Régnier, par les lumières et le savoir qu'il porta à ce travail, répondit si bien aux espérances que l'ou avait conçues de lui, que le secrétariat de l'académie étant venu à vaquer par la mort de Mézerai, il fut jugé plus propre que personne à remplir cette place. A peine y fut-il installé, qu'il s'eleva, entre l'académie et Furetière, le sameux procès, dont toute la littérature fut alors occupée. L'abbé Régnier, en qualité de secrétaire, fut chargé de

dresser tous les Memoires qui parurent alors au nont de la Compagnie. Ces Mémoires étaient graves et modérés; ceux de Furetière étaient violens et satiriques : aussi eurent-ils beaucoup plus de lecteurs; mais le gouvernement jugea en faveur de l'académie, qui, après le succès de ses poursuites, crut devoirse faire justice à son propre tribunal, en retranchant Furetière du nombre de ses membres.

Quand le Dictionnaire de l'académie fut en état de paraître, Réguier composa, par ordre de sa compagnie, la Préface et l'Epître; mais ayant été obligé, avant que le Dictionnaire parût, de s'absenter pour des affaires indispensables, quelques académiciens qui avaient fait une autre Epître dedicatoire, eurent le credit de la faire présèrer à la sienne. Ce désagrément semble prouver que Réguier n'était pas fort aimé de ses confrères : Segrais l'accuse, en effet, d'avoir été trop aigre et trop vétilleux; Furetière nous apprend aussi que les amis même de l'abbé Régnier lui avaient donné le nom de l'abbe Pertinax, parce qu'il avait, dit-ou, l'habitude de disputer opiniâtrement dans les assemblees, jusqu'à ce que ses adversaires, fatigués de la dispute, sussent obligés de se soumettre à son avis. Euretière même ajoute qu'il écrivait souvent le contraire de ce qu'on avait decide; mais il est permis, à l'égard de cette imputation, de n'en pas croire Furetière sur sa parole. Au reste, si l'abbé Régnier offensait l'amour propre des autres par une roideur inflexible dans ses opinions, il se la faisait pardonner en la portant dans toutes les bonnes qualités qu'il avait d'ailleurs, et surtout dans un sentiment où l'opiniâtreté est presque toujours une vertu; il était ferme et inébranlable dans l'amitié et dans la droiture. Il exprima un jour, d'une manière aussi noble qu'énergique, cet amour du vrai qui le distinguait. Pressé de mentir en faveur d'un homme puissant, sous peine d'encourir sa disgrace: J'aime mieux, dit-il, me brouiller avec lui qu'avec moi. Le public, qui connaissait ses talens, se vit privé avec regret de la Préface et de l'Epitre qu'il avait faites pour le Dictionnaire; mais la littérature fut dédommagée de cette perte par ungrand nombre d'articles importans qu'il avait composés pour le même ouvrage, articles qui contribuérent beaucoup aux succès de la première édition, et dont le mérite a été si bien reconnu, qu'on les a conservés presque sans chaugement dans les éditions suivantes. Régnier ne borna pas les fonctions de sa place à la publication du Dictionnaire qui lui devait l'existence; l'académie, dès les premières

années deson institution, avait formé le projet d'une Grammaire française, qui, en developpant les principes dont le Dictionnaire n'était que l'application, devait former avec cel ouvrage, un cours complet de notre langue. « Mais la compagnie ne fut pas longtems à s'appercevoir (dit l'abbé d'Olivet) qu'un ouvrage de systême et de méthode, tel qu'une Grammaire, ne pouvail être conduit que par une personne seule, qui, communiquant ensuite son travail à ses confrères, profiterait de leurs avis, en sorte que son ouvrage pût être regarde comme celui du corps». On chargea donc de cette Grammaire l'abbé Régnier, qui, comme il le dit dans sa Préface, y employa tout ce qu'il avait pu acquérir de lumières par 50 ans de réflexion sur notre langue, par quelque connaissance des langues voisines, et par 3' ans d'assiduité dans les assemblées de l'académie, où il avait presque toujours tenu la plume. Cet ouvrage, quand on le considère relativement au tems où. ila été composé, fait honneur à la littérature française. S'il n'est pas aussi philosophique et aussi profond sur la metaphysique générale des langues que la Grammaire raisonnée de Port - Royal, il contient au moins, relativement à la langue française, des discussions importantes et utiles que cette Grammaire n'offre pas. Après

cette production, qui lui attira beaucoup de critiques. Régnier se jeta dans l'histoire, et il écrivit celle de l'affaire des Corses, dont il avait été témoin pendant son séjour à Rome. Le style de cette histoire, quoique pur et correct, n'a ni le mouvement ni le sel dont le sujet paraissait susceptible. Mais son ouvrage, écrit d'après les pièces originales, est recommandable par la qualité la plus essentielle à un historien, par l'exactitude des faits. Régnier, après avoir écrit l'Histoire des Corses, s'occupa de poésie; il donna, quoiqu'âge de 85 ans, un Recueil de Pièces françaises, latines, italiennes et espagnoles. On prétend que ces dernières furent plus accueillies à Rome et en Espagne, que les poésies françaises ne le furent à Paris; et un célèbre écrivain ajoute que si l'abbé Régnier avait réussi à faire passer un de ses Sonnets pour ètre de Pétrarque, il n'eût pas fait passer ses vers français sous le nom d'un grand poète. Grammairien savant et profond, et de plus historien et poète, l'abbé Régnier voulut encore s'essayer dans unautre genre, celui de la traduction. Il choisit pour objet de son travail le Traite de la Divination de Cicéron, l'ouvrage de ce grand homme qui est le plus piquant parson objet, et pentètre le plus finemient philosophique. La traduct. de l'abbé

Régnier est élégante, fidèle, et accompagnée de remarques savantes qui en augmentent le prix. L'auteur entreprit eucore de traduire un autre ouvrage de Cicéron, plus intéressaut par sa matière, mais moins fait pour le commun des lecteurs, le Traite de la nature des vrais biens et des vrais maux. Cette version n'a paru qu'après la mort de l'abbe Régnier; mais tout estimable qu'elle est, elle n'a pas été aussi acqueillie que celle du Traité de la Divination; le traducteur du Traite des biens et des maux ne pouvait avoir pour juges que des gens de lettres philosophes, et par conséquent assez peu de lecteurs; mais le traducteur des Plaisanteries de Cicerou, sur les oracles, les augures, et les autres superstitions de l'antiquité, était plus à-portée d'amuser la multitude. Il eut même, à force de succès, un malheur semblable à celui que Fontenelle avait dejà essuyé pour son Histoire des Oracles; les esprits soupçonneux de ce tems-là crurent que Régnier avait vouln appliquer aux prophêtes et aux miracles de la religion chrétienne, ce que dit le philosophe romain des prédictions et des prodiges de la religion payenne. Il serecria hautement contre des imputations qui, à dire vrai, ne meritaient guères d'être réfutées, mais qui l'exigeaient par la gravité de l'objet et par

l'importance des accusateurs. De tontes les Poésies françaises de l'abbé Regnier, celle qui a été la plus accueillie est la traduction de la fameuse scène du Pastor fido, dans laquelle se trouvent les veis si comms sur la contradiction entre la morale sévere qui interdit l'amour, et la nature qui semble l'ordonner. Le succès de cette scène consola, quoique faiblement, l'abbé Régnier du peu de fortune qu'avaient fait ses autres Poésies françaises; mais il était condamné à n'etre jamais parfaitement heurenx comme poète; car l'accueil général que sa traduction avait recu, nuisit aux vues d'avancement qu'il avait formées : il eût obtenu les honneurs de l'épiscopat, sans les scrupules que cette traduction donna au roi. Nous avons de Ini: Une Grammaire française, imprimée eu 1676, en 2 vol. in-12. La meilleure edit. est celle de 1710, in-4°. —Une traduction en vers italiens des Odes d'Anacréon, in-8°, qu'il dédia en 1692 à l'acad. de la Crusca. — Des Poésies françaises, latines, italiennes et espagnoles, reimies en 1708, en 2 vol. in-12. Les Poésies franç, ont été augmentées dans les édit. de 1716 et 1750, et sormeut 2 vol· in-12. - Une trad. de la Perfection chrétienne, de Rodriguez, cutreprise à la prière des jésuites, et plusieurs sois reimprimée en 3 vol. in-4°, et en

4 in-8°. — Une traduction des deux Livres de la Divination, de Cicéron, 1710, in-12. Une autre Version des Livres de cet auteur : De finibus bonorum et malorum, avec de bonnes remarques, in-12. — Histoire des demêlés de la France avec la cour de Rome au sujet de l'affaire des Corses, 1767, in-4°.

RÉGNIER, bénedictin. On a de Ini des Sermons, 1761, 3 vol. in-12.

RÉGNIER, ci-dev. directeur du seminaire de St.-Sulpice, est auteur de la Certitude des principes de la religion contre les nouveaux efforts des incrédules, 1778-82, 6 vol. in-12. - Il a donné aussi: Tractatus de ecclesià Christi, 1789, 2 vol. in-8°.

REGNIER, a publié: Journal d'agriculture à l'usage des campagnes, 1789,  $in-8^{\circ}$ .

Regnier a traduit de l'anglais le Recueil des lois constitutives des colonies anglaises confedérées sous la dénomination d'Etats-Unis d'Amérique septentrionale, Paris, 1778, in-12.

Reguis, curé dans le diocèse de Gap. On a de lui : La Voix du pasteur; discours familiers d'un curé à ses paroissions pour tous les dimanches de l'année, 1-2 vol. 1766, 3-4 vol. 1772, in-12.

REINAUD, ci-dev. curé de Vaux, diocèse d'Auxerre, est auteur du Traité de la Foi des simples, 1770, in-12. — Et d'une Lettre aux auteurs du Militaire philosophe, in-12.

Remr, (Saint) grand aumônier de l'empereur Lothaire, succéda à Amolon dans l'archevêché de Lyon en 854. On croit que ce fut lui qui fit au nom de cette église, la Répouse aux 111 Lettres d'Hincmar de Reims, de Pardule de Laon, et de Raban de Mayence. Il se distingua dans plusieurs conciles et mourut en 875, après avoir fait diverses fondations. On a encore de lui : Traité de la condamnation de tous les hommes par Adam, et de la délivrance de quelques-uns par J.-C. On trouve ce traité, ainsi que la Réponse, dans la bibliothèque des PP. et dans Vindiciapradestinationis, 1650, 2 vol. in-4°.

REMI D'AUXERRE, ainsi appellé parce qu'il était moine de St.-Germain d'Auxerre, mourut vers l'an 908. On a de lui un Traité des offices divins, et un Commentaire sur les pseaumes, Cologne, 1536, in fol, C'est sa meilleure production.

Remi, (Abraham) Rem-

mius,

mius, dont le nom était RAz VAUD, né en 1600, mort en 1646, professa l'éloquence au collége-royal. Remi, village du Beauvoisis sa patrie, lui donna son surnom. Il est regardé comme un des meilleurs poètes latins de son tems. Ses productions parurent en 1646, in-12: on y remarque de l'esprit, une imagination vive, de l'invention, et une facilité peu commune. Il a fait un poeme épique sur Louis XIII, divisé en 4 livres sous le titre de Borbonias, in-8°, 1627. Son Mæsonium, ou Recueil de vers sur le château de Maisons, près Saint-Germain, est ce que cet auteur a fait de mieux. Ce beau vers contre les ergoteurs logiciens, est de lui : Gens ratione furens, et mentem pasta chimæris.

REMI . (Joseph-Honoré) né à Remirement, le 2 octobre 1738, prêtre du diocèse de Toul, et avocat au parlement de Paris, mourut dans cette dernière ville le 12 juillet 1782. Il concourut pour différens prix de l'acad, franc. et il donna successivement l'Eloge de Molière, celui de Fénélon, et celui de Colbert; enfin, il remporta la palme dans celui du chancelier de l'Hôpital, en 1777. La faculté de théologie en censura quelques propositions; il y avait fait une réponse où il disait que ces propositions étaient

tirées des écrits de Fleury ou de Laurière; mais par esprit de modération, il la supprima, Il fit imprimer, en 1770, le Cosmopolisme, et donna, la même année, sous le titre des Jours, un badinage pour tourner en ridicule, les Nuits d'Young. Le Code des français, 2 vol. in-12, parut en 1771. A sa mort, il travaile lait à rédiger la partie de jurisprudence de l'Encyclopé die, dont il avait fini le premier volume. Il était aussi un des rédacteurs du Mercure. Il a laissé le manuscrit d'un Dictionn. de physique, d'un Traité des communes, et de la suite des Synonimes, de l'abbé Girard.

REMOND DE SAINT. MARD, (Toussaint) de Paris, proché parent de Remont de Montmort, qui a écrit sur les jeux de hazard, fit ses humanités et sa philosophie avec succès dans l'université de Paris. Il ne voulut s'engager ni dans les charges ni dans le mariage, et prit le parti de vivre en philosophe. Il se fit connaître d'abord par ses Dialogues des Dieux, écrits avec esprit et avec grace; il y cache des idées fines sous des expressions familières. Mais il ne fait qu'effleurer la surface des objets. Ses antres ouvrages sont : Lettres galantes et philosophiques, accompagnées de l'Histoire de Mademoiselle de \*\*\*. On y trouve des paradoxes; mais l'auteur les soutient avec esprit. Son ton n'est pas assez épistolaire; il vent paraitre profond, et il n'est très-souvent qu'obscur. - Trois lettres sur la naissance, les progrès et la décadence du goût. - Différens Traités sur la poésie en général, et sur les différens genres de poésie, ouvrage où les règles du goût sont sacrifiées aux caprices d'une imagination systématique. - Un petit poeme intitulé la Sagesse. Ce poëme, d'une philosophie très-voluptueuse, parut d'abord en 1712, et ou le réimprimadans un recueil en 1715, sous le nom du marquis de la Fare, qui n'en était point l'auteur. C'était un vol que l'on faisait à St.-Mard. Il représente la Sagesse comme une divinité aussi voluptueuse et plus séduisante que Vénus. - Une lettre sur le goût et le génie, et sur l'utilité dont peuvent être les règles. Ces différens écrits ont été recueillis en 1743, à Paris, sous le titre de la Haye, en 3 vol. in-12; et depuis, en 1750, 5 vol. in-12, petit format. L'auteur mourut à Paris en 1757 à 75 ans.

REMOND DE STE.-ALBINE, (Pierre) s'est fait connaître par un ouvrage qui a paru en 1749, in-8°. intitulé: le Comédien. Il était censeur royal à Paris, et membre de l'acad. de Berlin lorsqu'il est mort,

à Paris, sa patrie, le 9 octobre, 1778, à 84 ans. On a encore de lui: L'Abrégé de l'Histoire de M. de Thou, avec des remarques, 1759, 10 vol. in-12, qui, quoique bien fait, n'eut pas beaucoup de succès. Il fut chargé pendant quelque tems de la rédaction de la Gazette de France et du Mercure.

RENAU D'ELISAGARAY, (Bernard) né dans le Béarn en 1752, d'une famille ancienue de Navarre, sut élevé chez Colbert du Terron, intendant de Rochefort. On lui fit apprendre les mathématiques; il y réussit, et devint de bonne heure l'ami intime du P. Malebranche. La marine était son étude favorite. Quand il y fut assez. instruit, du Terron le fit connaître à Seignelai, qui devint son protecteur. Il lui procura eu 1677, une place auprès du comte de Vermandois, amiral de France, qui lui donna une pension de mille écus. Louis XIV, voulant réduire à des principes uniformes la construction des vaisseaux, fit venir à la cour les plus habiles constructeurs. Après quelques discussions, on se borna à deux méthodes ; l'une de Renau, et l'autre de du Quesne, qui eut la magnanimité de donner la préférence. à celle de son rival. Renau jouit de son triomphe en présence de Louis XIV, qui

lui ordonna d'aller à Brest et dans les autres ports pour instruire les constructeurs. Il mit leurs enfans en état de faire, a l'âge de 15 à 20 ans, les plus gros vaisseaux, qui demandaient auparavant une expérience de 20 à 30 ans. En 1680, Louis XIV resolut de se venger d'Alger; Renau proposa de le bombarder. Jusqu'alors il n'était venu dans l'idée de personne, què des mortiers pussent n'être pas placés à terre, et se passer d'une assiette solide. Il promit de faire des galiotes à bombes : on se moqua de lui dans le conseil; mais Louis XIV voulut qu'on essayât cette volonté funeste, qui eut un heureux effet. Après la mort de l'amiral, il alla en Flandre trouver Vauban, qui le mit en état de conduire les siéges de Cadaquiers en Catalogne, de Philisbourg, de Manheim et de Franckendal. Le roi, pour récompenser ses services, lui donna une commission de capitaine de vaisseau, ordre pour avoir entrée et voix délibérative dans les conseils des généraux, une inspectiongénérale sur la marine, et l'autorité d'enseigner aux officiers toutes les nouvelles pratiques dont il était l'inventeur ; avec 12000 liv. de pension. Cet habile homme fut · demandé par le grand-maître de Malte, pour désendre cette isle; mais ce siége n'ayant l

pas eu lieu, Renau revint en France. Il fut fait à son re tour conseiller de marine, et grand-croix de l'ordre de St. Louis. Il mourut en 1719. Il avait été reçu honoraire de l'acad. des sciences en 1699. Ou a de lui la théorie de la manœuvre des vaisseaux, 1689 in-8°; et plusieurs Lettres pour répondre aux difficultés de Huygens et Bernouilli contre sa théorie.

RENAUD, (Louis) dominicain, doct. de Sorbonne, prédicateur ordinaire du roi, auparavant grand vicaire de Beauvais, né à Lyon, mourut le 20 juin 1771, âgé de 80 ans. Sessermons n'ont point été imprimés, on n'a de lui qu'un Discours latin à Beauvais, à l'occasion de l'exaltation du pape Benoît XIII. --Une Oraison funèbre de M. le maréchal de Villeroi, 1734 in-4°. - Et une autre Oraison funebre de M. le duc d'Orléans, 1752, in-4°.

RENAUD est auteur d'un Mémoire en forme de réfutation de ce qui est dit sur l'origine des notaires, de leurs fonctions, etc. dans la collection de décisions nouvelles de Denisart, 1768, in-4°.

Renaud, (L. de) a donné: Poésies de société, Leipzig, 1775, in-8°.

RENAUDOT, (Théophraste)

illédecin de Loudun, s'établit â Paris; en 1623. Il sut parini nous l'inventeur de la Gazette: Nous disons parmi nous; car ce genre d'onvrage était dépuis long-tems en usage à Venise, et le nom de Gazette vient de ce que dans cette ville on payait pour lire ces feuilles de nouvelles, una gazetta, petite pièce de monnoye: Ce lut en 1631 que Reiraudot établit la Gazette de France. Louis XIII lui donna un privilége, qui fut confirmé par Louis XIV, pour lui et pour sa famille. Ce médecin gazetier monrut à Paris en 1653: On a de lui, outre ses gazettes: Une suite du Mercure franc., depuis 1635 jusqu'en 1643. Comme il ne donna dans ce recueil que la seule relation des faits; sans y joindre les pièces justificatives, ainsi qu'avait sait Ri-: char, il fut obligé de le discontinuer. Il n'a donné que les 6 derniers volumes de cet buyrage, qui est en 25 in-8°. Les siens sont les moins estimés; et cependant les plus rares. — Un Abrégé de la vie et de la mort de Henri de Bourbon; prince de Condé, 1646, in-4°: — La vie et la mort du maréchal de Gassion. 1647; in-4°. - La Vie de Michel Mazarin; cardinal, frère du premier ministre de ce nom; 1648; in 4°:

RENAUDOT, (Eusèbe) de l'acad: française et de celle des

inscriptions; petit-fils du pré cédent, naquit à Paris le 20 juillet 1646; et mourut dans la même ville le 1et septembre 1720. Il fit ses humanités aux Jésuites, et sa philosophie au collége d'Harcourt; il s'attacha particulièrement à l'étude de la théologie; et pour la prendré dans sa source; il se reudit de bonne heure très-savant dans les langues orientales. Les connaissances qu'il avait acquises dans ces langues lui fournirent l'occasion de se lier intimément avec les solitaires de Port-Royal. Arnauld travaillait alors au Traite de la perpetuite de la Foi sur l'Eucharistie; il s'agissait de traduire les attestations qui lui avaient été envoyées de toutes les Eglises de l'Orient, sur ce point: Renaus dot; alors âgé de vingt-cinq ans, s'eu chargea; il confirma encore ces Attestations par l'autorité de divers manuscrits orientaux; le tout s'ut imprimé dans le 3e volume de la Perpetuite de la Foi, où Arnauld rendit un témoignage flatteur au travail de Renaudot, qui s'attacha des-lors aux écrivains de Port-Royal, et s'associa à leurs travaux et à leur gloire. Ce fut lui qui . pendant les disgraces; et après la mort d'Arnauld; continua l'immense travail que ce savant avait entrepris. De ce fond d'érudition sortirent d'autres grands travaux : une Histoire latine des Patriarches

Alexandrie, depuis St. Marc jusqu'à la fin du 13e siècle; avec un Catalogue de leurs successeurs; des Collections historiques sur les affaires ecclésiastiques des jacobites, du patriarchat d'Autioche, de l'Ethiopië, de la Nubie et de l'Armenie; un Ahrégé de l'Histoire mahométaile, pour servir d'éclaircissement aux affaires d'Egypte; le plus ample Recueil qui ait jamais été fait des Lithurgies orientales à l'usage des Cophtes, des Jacobites, des Melchites de Syrie, et des Nestoriens, avec des Dissertations sur l'origine et l'autorité de ces Liturgies. Tant de travaux ecclésiastiques firent mettre Renaudot au rang des Pères de l'Eglise. On lit dans une Epître de Louis Racine à J.-B. Rousseau, placée à la suite de son Poëme sur la Religion?

" Mabillon, Renaudot, Bossuet,
" Bourdaloue,

» Pour ses pères encor l'église vous » avoue ».

Renaudot ent des amis parmi les hommes les plus célèbres de son tems. Il fut reçu à l'acad, française en 1689; et à celle des inscriptions en 1691. Il accompagna le cardinal de Noailles à Rome; ils entrèrent ensemble au conclave où Clément XI fut élu. Ce pape ordonna que l'abbé Renaudot fût admis auprès de lui, toutes les fois qu'il se présente-bait, grace qui n'avait encore

été accordée à auctin français A son passage à Florence, le grand-duc de Toscane lui fit aussi beaucoup d'accueil, et l'acad. de la Crusca s'empressa de l'adopter. Ses Mémoires sur l'origine de la splière et de l'astronomie, sur l'origine des lettres grecques, et les divers changemens arrivés dans leur conformation; leur usagé et leur valeur; son Explication d'inscriptions trouvées à Palmyre et à Héliopolis sont des ornemens des premiers volumes de l'acad. des inscriptions, et prouvent qu'il n'était pas moins versé dans l'érudition profane que dans l'érudition sacrée. En 1718, parut son dernier ouvrage, sous le titre d'Anciennes Relations des Indes et de la Chine, de deux Voyas geurs mahométans qui y allès rent dans le 9e siècle, Paris, I vol. in-8°. Après les avoir traduites de l'arabe, il y ajouta une Préface historique, des Notes et des Dissertations sur les mœurs, la police, la philosophie, les antiquités et la religion des Chinois : en général, il n'est point favorable à cette nation; il ne reconnaît en elle aucune supériorité dans les sciences humaines, et son opinion est qu'elle n'a guères d'esprit qu'au bout des doigts. Ce savant mourut en 1720, à 74 ans, après avoir légué sa nombreuse bibliothèque aux bénédictins de St.-Germaindes - Près. L'abbé Renaudot avait un esprit net, un jugea

ment solide, une mémoire prodigieuse. Sa conversation était amusante, soit par la variété dont il l'assaisonnait, soit par le naturel et la chaleur avec laquelle il racontait une infinité d'anecdotes, qui n'étaient connues que de lui. Homme de cabinet et homme du monde tout ensemble, il se livrait à l'étude par goût, et se prêtait à la société par politesse. Attentif à garder les bienséances, ami fidèle et généreux, libéral et même prodigne envers les panvres, irréprochable dans ses mœurs, insensible à tout autre plaisir qu'à celui de converser avec les savans; il fut le modèle d'un vrai philosophe.

Voici la liste bibliograph. de ses principaux ouvrages: Denx vol. in-4°, en 1711 et 1713, pour servir de continuation au livre de la Perpétuité de la Foi. - Historia Patriarcharum Alexandrinorum, Jacobitarum, etc., à Paris, 1713, in-4°.—Un Recueil d'anciennes Liturgies orientales, I v. in-4°, Paris, 1716, avec des Dissertations très-savantes. — Défense de la Perpétuité de la Foi, in-8°, contre le Livre d'Aymon.-Plusieurs Dissertations, dans les Mémoires de l'académie des inscriptions. — Désense de son Histoire des Patriarches d'Alexandrie, in-12. - Une traduction latine de la Vie de St.-Athanase, écrite en arabe. Elle a été insérée dans l'édit. des Œuvres

de ce Père, par dom de Monta faucon, etc. — Plusieurs ouvrages manuscrits.

RENAUDOT, avocat. On a de lui: Arbre chronologique de l'Hist. universelle, 1765, in-12. — Révolutions des empires, royaumes, républiques et autres Etats considérables du monde, 1770, 2 vol. in-12. — Annales histor. et périod. depuis le 1er septembre 1768, 1 vol. in-12, 1770.

RENAULDON, (Jean) ci dev. avocat au bailliage d'Issoudun, est auteur d'un Dictionnaire des fiels et des droits seigneuriaux utiles et honorifiques, 1765, in-4°; nouv. édition, 1788, 2 vol. in-4°; et d'un Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, 1765, in-4°.

René, comte d'Anjou et de Provence, arrière petitfils du roi Jean, né à Angers en 1408, descendait de la 2e branche d'Anjou, appellée au trône de Naples par la reine Jeanne Ire. Nous n'entrerons pas dans le détail des événemens politiques et militaires qui le concernent, ni sur ses tentatives malheureuses à l'égard de la Sicile et de la Lorraine. On connaît les Poésies pastorales que le goût de la bergerie lui inspira, lorsque, désabusé des conquêtes qu'il n'avait pu faire, et las des grandeurs dont il ne lui restait

que le titre, il gardait les l troupeaux avecla reine Jeanne de Laval, sa seconde femme. Rene fit donc des vers, mais comme un prince pouvait en faire dans un siècle et dans un pays alors à demi-barbare. Il était peintre aussi: on voyait un de ses tableaux aux celestins d'Avignon. Le sujet en était hideux : c'était le squelette de sa maîtresse à moitie rongé de vers, avec le cercueil d'où elle sortait. Son génie singulier et bizarre lui faisait aimer les cérémonies extraordinaires. Il fut le premier auteur de la fameuse procession d'Aix, où l'on voyait un porteur de chaise representant la reine de Saba; des apôtres, armés de fusiis, qui se battaient contre des diables; un lieutenant - d'amour, et d'autres choses aussi déplacées et aussi ridicules. René mourut à Aix en 1480. On lui a attribué l'Abuse en cour, qu'on imprima dans un recueil d'anciennes poésies sans date, mais fort ancien, in-fol., et depuis à Vienne 1484, in-fol. On a encore de lui : Les Cérémonies observées à la réception d'un chevalier, manuscrit enrichi de belles miniatures. Ce prince fut surnommé le Bon, parce qu'il était populaire et libéral. Ses revenus ne suffirent jamais à ses dépenses; il emprunta toute sa vie; mais il fut exact a satisfaire à ses engagemens. Je ne voudrais, disaitil à son trésorier, pour qui que

ce soit au monde, avoir deshonneur à la parole que j'ai donnee. Quoiqu'il dépensat beaucoup en choses de fantaisie il vivait sans faste, soit à la ville, soit à la campagne. On le voyait à Marseille, où il passait ordinairement l'hiver. se promener sans cortége sur le port, pour se pénétrer de cette chaleur douce que répand le soleil de Provence : c'est ce qu'on appelle dans ce pays-là, se chauffer à la cheminee du roi Rene.. Il ne buvait point de vin : Je veux disait - il, faire mentir Tite-Live, qui a pretendu que les Gaulois n'avaient passe les Alpes que pour en boire. Mais s'il etait sobre à table, il ne sut pas modéré avec les femmes. dont il fut l'esclave, même dans ses vieux jours. René leur plaisait par son esprit gai, vif et fécond en saillies. S'il n'avait été que particulier, on l'aurait adore; mais il oublia trop les devoirs d'un roi, pour s'attacher aux arts d'agré ment. Il peignait une perdrix, lorsqu'on lui apprit la perte du royaume de Naples, et il ne discontinua pas son travail. Le goût des arts ne lui sit pas cependant negliger la justice. Les lettres qu'il signait avec le plus de plaisir etaient des lettres de graces : c'est dans ce sens qu'il disait, que la plume des princes ne doit pas etre paresseuse.

René, (Gaspard-Jean)

directeur de l'école de Santé à Montpellier, sa patrie, a donné; Dissert. therapeutica, 1753, in - 4°. — Quæstiones chimico - med. pro cathedra, vacante per obitum D. Serane 1759, in - 4°. — Quæstiones medicæ pro cathedra vacante per promot. D. Imbert ad Cancell. 1761, in - 4°.

RENEAULME, ( Paul-Alex. de) chanoine regulier de Ste. Geneviève de Paris, était possesseur d'une des plus belles bibliothèques qu'un particulier puisse avoir. En 1740 il publia un Projet de biblioilièque universelle, pour rassembler dans un même corps d'ouvrage, par ordre alphabétique et chronologique, le nom de tous les auteurs qui ont écrit en quelque laugue que ce soit; le titre de leurs ouvr., tant manuscrits qu'imprimés, suffisamment étendu pour en donner une idée en forme d'analyse; le nombre des éditions, des traductions, etc. Une sante languissante dans les dernières années de sa vie, l'empêcha d'exécuter cet ouvrage immense. A sa mort, arrivée en 1749, tous ses manuscrits ainsi que sa bibliothèque, passèrent à la maison des chanoines réguliers de St.-Jean, à Chartres.

RENEAULME, (Paul) était médecin de Blois, dans le 17<sup>e</sup> siècle. On a de lui : Ex cu-

rationibus observationes, Parls, 1606; in-8°. Il y démontre que les remèdes chimiques sont quelquefois d'un grand secours. — Specimen historia plantarum, avec sig. 1611, in-4°. — La vertu de la fontaine de Médicis, près de St.-Denis lès-Blois, 1618, in-8°.

RÉNÉAUME DE LA TACHE, capitaine dans l'infauter. étrangère, a publié: Observations physiques et morales sur l'instinct des animaux, lour industrie et leurs mœurs, Amst, 1770, 2 vol. in-8°,

Renou, ci-dev. peintre du roi, de la ci-dev. acad. roy, de peinture, a donné: Téree et Philomèle, tragédie en 5 actes, 1773, in-8°. — L'Art de peindre, traduct. libre en vers français du poème latin de Dufresnoy, 1789, in-8°.

RENOUT, (Jean-Julien-Constantin) né à Honfleur en 1725, a donné à différens théâtres les pièces suivantes : Les Couronnes ou les bergers timides, pastorale en chants, en 1 acte, 1752. - Zélide ou l'art d'aimer et l'art de plaire; com. en 1 acte, en vers, 1755. - La mort d'Hercule, trag. 1757. — Le Caprice, com. en 3 actes, en prose, 1762.—La Cacophonie. — Les Brébis entre deux loups. - Le Devin par hazard, - La Soubrette rusée, com. en 1 acte, en prose. - Le petit Poucet, -

Le Fleuve de Scamandre, pastorale, en 1 acte et en prose, mêlee d'ariettes, 1769, in-8°.

RENOUL DE BASCHAMPS, (Valentin Jean) ci-dev. avocat, né à Dol en Bretagne le 22 mars 1740, est auteur des ouvrages suivans; La Cancallade ou la descente des anglais à Caucalle, poëme héroïque, 1758, in 8°. — Méthode pour simplifier les lois, 1767, in 12. — Traité de l'autorité des parens sur le mariage des enfans de famille, 1773, in 12. — Les Droits de l'homme sur le lien conjugal, 1790, in 8°,

REQUIER, (Jean-Baptiste) mort en nivose de l'an VII (1799) a publié : Recueil histor. et crit, de tout ce qui a été publié sur la ville d'Herculanum, 1757, in-12.—Idée de la poésie grecque et latine, trad. de l'italien de J. V. Gravina, 1755, 2 vol. in-12. -Mercure de Vitt. Siri, depuis 1640-1655, trad. de l'italien, 1756-59, 3 vol. in-4°, 18 vol. in-12.--Vie de Gianotti Manetri, senateur de Florence, etc. trad. de l'italien, 1762, in-12.—Vie de Phil. Strozzi, premier commerçant de Florence et de toute l'Italie sous les règnes de Charles V et de Francois Ier, trad. du toscan, de St.-Laurent, son frère, Paris, 1762, in-12. — Mém. secrets tires des archives des souverains de l'Europe, trad, de l'italien de Vitt. Siri, Paris, 1765 et ann. suiv. 24 vol, in-12. — Hist. des revolutions de Florence sous les Médicis, trad, du toscan de Bd. Varchi, 1665, 3 vol, in-12. — Esprit des lois romaines, trad, du latin de J. V. Gravina, Paris, 1766, 3 vol. in-12. — Vie de Nic. Cl. Peiresc, conseiller au parlement de Provence, 1770, in-12. — Hyéroglyphes d'Horapollon, rad. du grec, 1777, in-12. etc.

RESNEL, (Jean-Franc. DU) né à Rouen en 1692, fut clevé au collége des jésuites de cette ville, et entra ensuite dans l'Oratoire. Il s'y livra à l'étude avec tant d'ardeur, qu'il affaiblit sa santé, et contracta des infirmites dont il ne put jamais se débarrasser. Il s'v perfectionna dans la connaissance des langues savantes; et forma son goût et son style sur les grands modèles de l'antiquité. Ayant été envoyé à Bonlogne, il s'y familiarisa avec la langue auglaise : en peu de tems, il parvint à la parler avec facilite et à l'écrire avec elégance. Non seulement il aimait la litterature des etrangers, mais encore il affectionnait leurs usages et leur tournure d'esprit. Un de ses amis lui disait un jour: Je voudrais être Huron, vous m'aimeriez à la folie. Il quitta l'Oratoire, et s'attacha au duc d'Orléans qui estimait son sa-

voir et goûtait la douceur de son caractére. Par sa protection, il obtint l'abbaye de Sept-Fontaines. Du Resnel se fit d'abord connaître par ses sermons ecrits avec toutes les graces du style; mais il manquait d'action, et un crachement de sang l'obligea de quitter la chaire. Il se livra tout entier aux belles - lettres, et fut recu de l'académie des inscriptions en 1733, et à l'académie française en 1742. Il enrichit le Recueil de la première, de plusieurs Dissertations, et travailla beaucoup au Dictionnaire dont la derniére faisait l'objet principal de ses occupations. Du Resnel fut encore un des rédacteurs du Journal des Savans, C'était un esprit juste, sans prévention et sans humeur. Ferme dans ses sentimens, mais ennemi de la dispute, il n'ajoutait aux solides raisons que le silence. Ayant passé la fin de sa vie dans un état de faiblesse et de langueur, il mourut avec la résignation d'un philosophe chrétien, le 25 févr. 1761. Nous avons de lui: Essai sur la Critique, traduit en vers, de Pope. Cet ouvrage de la jeunesse de ce célèbre poète, quoique fort inférieur à L'Art Poétique de Boileau, qui lui a servi de modèle, fut néanmoins bien accueilli en France. Ou trouva la versification du traducteur, noble, aisée, correcte, élégante et sans affectation. — Essai sur

l'Homme, traduit également de Pope. Ce chef-d'œuvre du poète anglais ne fut pas rendu en notre langue, avec assez de fidélité; l'auteur et ses amis s'en plaignirent amérement, On ne peut dissimuler que du Resnel n'ait supprimé ou adouci plusieurs pensees qui lui semblaient trop hardies. Il a changé des images qu'il croyait devoir blesser la délicatesse française. Enfin, ses vers sout souvent trop foibles. Fontanes a fait entièrement oublier cette traduction par la sienne. — Panégyrique de St.-Louis; c'est le seul de ses sermons qu'il ait publiés. — Six Dissertations ou Mémoires, dans le Recueil de l'académie des inscriptions et belles-lettres; ceux sur les poètes couronnés, et les prix proposés aux gens de lettres, parmi les Grecs et les Romains, méritent d'être distingués. — Son Discours de réception à l'académie française, lorsqu'il y succéda à l'abbé du Bos.

RESNIER, auteur dramatique à Paris, a donné au théâtre de la rue Favart, avec Després et Piis: La Bonne Femme, ou le Phénix, parodie d'Alceste, en 2 actes, en vers, mêlée de vaudevilles, 1776.—L'Opéra de province, parodie d'Armide, en 2 actes, en vers, mêlée de vaudevilles.— Avec Piis: Le Compliment de clôture, donné à la suite des Trois Sultanes, 1778.

Ressons, (Jean-Baptiste-Deschiens de ) né à Châlons en Champagne, mourut à Paris en 1735. Son goût le porta dans sa jeunesse a prendre le parti des armes. Il servit dans l'artillerie, et fit de si rapides progrès dans les mathematiques, qu'il fut bientôt digne d'être admis dans l'acad. des sciences. Il y donna, tantôt des Observat. sur l'art de tirer les bombes, on de nouvelles manières d'éprouver la poudre, tantôt de nouvelles pratiques d'agriculture, comme celle de garantir les arbres de leur lèpre ou de leur mousse. Il tirait du salpêtre de certaines plantes, et prétendait faire une composition meilleure que la composition connue, et à meilleur marché. Il a laissé un manuscrit considérable sur le salpêtre et la poudre.

RESTAUT, (Pierre) naquit à Beauvais, d'un marchand de drap de cette ville, qui le sit élever avec soin, et mourut à Paris en 1764, à 70 ans. Les sciences, les belles-lettres, et les beaux-arts étaient les seuls délassemens des travaux de sa profession d'avocat. Tout le monde connaît ses Principes généraux et raisonne's de la Grammaire française, in-12. Il y a eu une soule d'éditions de cette grammaire aussi estimable par la clarté du style que par la justesse des principes. Les gens de lettres la liraient avec plus de plaisir, si elle n'était pas par demandes et par réponses: cette forme occasionne des répétitions et donne de l'ennui. Restaut a revu le Traité de l'orthographe en forme de dictionnaire, imprimé à Poistiers en 1775, in -8°. On a encore de lui un Abrège de sa Grammaire, in-12; et la traduction de la Monarchie des Solipses, 1721, in-12.

Retz, (Jean-Franc.-Paul de Gondy, cardinal de) naquit à Montmirel en Brie en 1614. Il eut pour précepteur le célèbre Vincent de Paul. Après ses études, il entradans l'état ecclésiastique, et fut nommé en 1640 coadjuteur de l'archevêché de Paris. L'abbé de Gondy sentait beaucoup de répugnance pour son état : son génie et son goût étaient décidés pour les armes. Il se battit plusieurs fois en duel même en sollicitant les plus hautes dignités de l'Eglise. Devenu coadjuteur, il se gêna pendant quelque tems pour gagner la confiance du clergé et du peuple, Mais dès que le cardinal Mazarin eut été mis à la tête du ministère, il se montra tel qu'il était. Il précipita le parlement dans les cabales, et le peuple dans les séditions. Il leva un régiment qu'on nommait le régiment de Corinthe, parce qu'il était archevêque titulaire de Corine the. On le vit prendre séance

att parlementavec un poignard dans sa poche, dont on appercevait la poignee. L'ambition qui lui avait fait souffler le feu de la guerre civile, lui fit faire la paix. Il se réunit secrètement avec la cour, pour avoir un chapeau de cardinal. Louis XIV le nomma à la pourpre en 1651. Le nouveau cardinal ne cabala pas moins. Il fut arrêté au Louvre, conduit à Vincennes, et de-là dans le château de Nantes, d'où il se sauva. Après avoir erré pendant long-tems en Italie, en Hollande, en Flandre et en Angleterre, il revint en France en 1661, fit sa paix avec la cour, en se démettant de son archevêché, et obtint en dédommagement l'abbaye de St.-Denys. Il avait vecu jusqu'alors avec une magnificence extraordinaire. Il prit le parti de la retraite pour payer ses dettes, ne se réservant que 20,000 livres de rente. Il remhoursa à ses creanciers plus de 1110 mille écus, et se vit en état, à la fiu de ses jours, de faire des pensions à ses amis. Il mourut le 24 août 1679: Le célèbre duc de la Rochefoucault fait du cardinal de Retz un portrait que nous insérerons ici, parce qu'il est d'un contemporain et d'un homme qui voyait bien. «Le cardinal de Retz (dit-il) a Déaucoup d'élévation, d'étendue d'esprit; et plus d'ostentation que de vraie grandeur. Il a une memoire extraordi-

naire, plus de force que de politesse dans ses paroles l'humeur facile , de la docilité et de la faiblesse à souffrir les plaintes et les reproches de ses amis; peu de piété, quelques apparences de religion. Il paraît ambitieux, sans l'être. La vanité et ceux qui l'ont couduit lui ont fait entreprendre de grandes choses, presque toutes opposées à sa profession. Il a suscité les plus grands désordres dans l'état, sans avoir un dessein formel de s'en prevaloir: et loin de se déclarer ennemi du cardinal Mazarin, pour occuper sa place, il n'a pensé qu'à lui paraître redoutable, et à se flatter de la lausse vanité de lui être opposé. Il a su néanmoins profiler avec habileté des malheurs publics pour se faire cardinal. Il a souffert la prison avec fermete, et n'a dû sa liberté qu'à sa hardiesse. La paresse l'a sontenu avec gloire, durant plusieurs années, dans l'obscurité d'une vie crrante et cachée. Il a conservé l'archevêché de Paris, contre la puissance du cardinal Mazarin; mais après la mort de ce ministre, ils en est démis sans connaître ce qu'il faisait; et sans prendre cette conjoncture pour ménager les intérêts de ses amis et les siens propres. Il est entré dans divers conclaves, et sa conduite a toujours augmenté sa réputation. Sa pente naturelle est l'oisiveté; il travaille néanmoins avec activité dans

les affaires qui le pressent, et il se repose avec nonchalance quand elles sont finies. Il a une grande présence d'esprit, et il fait tellement tourner à son avantage les occasions que la fortune lui offre, qu'il semble qu'il les ait prévues et desirées. Il aime à raconter : il veut éblouir indifféremment tous ceux qui l'écontent, par des aventures extraordinaires; et souvent son imagination lui fournit plus que samémoire. Il est faux dans la plupart de ses qualités; et ce qui a le plus contribué à sa réputation, est de savoir donner un beau jour a ses défauts. La retraite qu'il vient de laire est la plus éclatante et la plus fausse action de sa vie : c'est un sacrifice qu'il fait à son orgueil, sous prétexte de devotion; il quitte la cour, où il ne peut s'attacher, et il s'éloigne du monde, qui s'éloigne de lui ». Il nous reste de lui plusieurs ouvrages: Ses Mémoires sont le plus agréable à lire. Ils parurent pour la première lois en 1717; on les réimprima à Amsterdam en 1731, en 4 vol. in-12. Cette édition passe pour la plus belle. Il y en a eu une autre en 1751 en 4 petits vol. in-12, qui ne lui est guêres inférieure. Ces Mémoires sont écrits (dit l'auteur du Siècle de Louis XIV) avec un air de grandeur, une impétuosité de génie et une inégalité, qui sont l'image de sa conduite; il les composa

dans sa retraite, avec l'impar" tialité d'un philosophe, mais d'un philosophe qui ne l'a pas toujours été. Il ne s'y ménage point, et il n'y ménage pas davantage les autres. On y trouve les portraits de tous ceux qui jouèrent un rôle dans les intrigues de la Fronde. Ces portraits, souvent trèsnaturels, sont quelquefois gâtés par un reste d'aigreur et d'enthousiasme, et trop chargés d'antitheses. Le cardinal de Retz y parle de ses galanteries; ce qui prouve que sa retraite sut plus philosophique que chrétienne. Des religieuses, auxquelles il prêta son manuscrit, rayèrent tout ce qui regardait ces faiblesses, qu'on appelle des conquêtes. On a encore de lui : La Conjuration du comte de Fiesque: ouvrage composé à l'âge de dix-sept ans, et traduit en partie de l'italien de Mascardi.

RETZ DE ROCHEFORT, médecin à Arras, correspondant de la société royale de médecine, et de l'acad. de Dijon, a donné les ouvrages suivans: Météorologie appliquée à la médecine et à l'agriculture, Paris, 1779, in-8°; avec un nouveau titre, 1784, in-8°. Traité d'un nouvel Hygromètre comparable, imité de celuidede Luc, 1779.—Recherches pathol., anat. et judiciaires sur les signes de l'em÷ poisonnement, Paris, 1784, in-8°. Lettre sur le secret

de Mesmer, Paris, en 1782, in - 12. - Mémoire sur les phonomènes du mesmérisme, 1783, in-8°; nouv. édit. sous le nom de l'auteur, et sous ce titre: Mémoire pour servir à l'Hist. de la Jonglerie, dans lequel on démontre les phénomênes du mesmérisme, Paris 1784, in-8°. —Précis d'observations sur la nature, les causes, les symptômes et le traitement des maladies épidémiques qui règnent tous les ans à Rochefort, 1784, in-12. - Des maladies de la peau, particulièrement de celles du visage, et les affections morales qui les accompagnent, leur origine, leur description et leur traitement, Paris en 1785, in-12; 2e édit. 1786, gr. in-12; 3° édit. 1789, grand in-8°. - Fragment sur l'électricité humaine, 1785, in 8°. - Nouvelles instructions bibliographiques, historiq. et critiques de médecine, chirurgie et pharmacie, in-8°. -Précis des maladies épidémiques, qui sont les sources de la mortalité parmi les gens de guerre, les gens de mer et les artisans, avec la concordance des moyens de préveuir et de guérir ces maladies selon les resultats de la Pratique de Sydenham, Chirac, Lind, Monro, Pringle, Bertin, Clarke, Lucadon et Retz, 1788. in-8°. -Le Guide des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe à leur entrée dans le monde, pour former le cœur, le juge-

ment, le goût et la santé, 1790, 2 vol. in-12. — Instruction sur les maladies les plus communes parmi le peuple français, avec la méthode simple et sûre de les guérir et les remèdes qui leur conviennent, à l'usage des personnes bienfaisantes qui habitent les campagnes, 1791, in-18.

REULIN, (Dominique) Reulinus, était un médecin bordelais, dont les écrits et la pratique eurent de la réputation an 16° siècle. Il exercait aussi la chirurgie, et était savant dans plus d'un geure, ainsi que l'annoncent ses ouvrages. Celui sur l'usage des alimens renferme de bons préceptes de diététique. Il a fait : Methodica totius Grammatices græcæ descriptionis libri tres , Paris, 1558, I vol. in-4°. — De recto cibariorum ordine usu que, libri duo, Bordeaux, 1560, in-8°. - La chirurgie comprise en 5 livres, par bon ordre et facile méthode, Paris 1580.—Contredits aux erreurs populaires de L. Joubert, à Montauban, en 1580, I vol. in-80.

RÉVEILLERE-LÉPAUX, (Louis-Marie la) a été successivement membre de l'assemblee constituante, de la convention, un des directeurs de la république, aujourd'hui membre de l'institut national. Il a donné des Réflexions sur le culte, sur les cérémonies et sur les fêtes nationales, an V, in-8°. — Il a fait des Discours comme directeur, et des Rapports qui se trouvent dans le Moniteur et dans le Journal des Débats.

REVEL, (Charles) habile jurisconsulte du 17° siècle, natif de Bourg, département de l'Ain. On a de lui, sur la Coutume de Bresse, un ouvrage qui est intitulé: Recneil d'Edits, style et usages du pays de Bresse, Valromey et Gex, à Bourg, 1729, in-4°.

REVILLON, (Claude) médecin, membre de l'acad. des sciences de Dijon, correspondant de la societé nationale de médecine, né à Mâcon, mourut à Thionville en l'an III (1795). Après avoir exercé la médecine à Mâcon, il mérita par ses talens d'entrer, comme officier de sante, dans les hôpitaux militaires de France, où il exerça son art avec succès jusqu'à sa mort. Il a laissé un ouvrage estimable, qui sera consulté dans tous les tems, et qui mérite de l'être. Il a pour titre: Recherches sur la cause des affections hypocondriaques, appelées communément vapeurs, ou Lettres d'un médecin sur ces affections. On y a joint un journal de l'état du corps, en raison de la perfection de la transpiration et de la température, Paris, 1779, in-8°. Revillon, après avoir été lui-même en proie à l'hypocondriacisme rechercha long-tems la cause de ce fâcheux état; d'après le résultat de ses observations et de ses expériences, il assure que le defaut de transpiration contribue essentiellement à déterminer l'histéritie et l'hypocondriacisme. Le plan, le tableau, l'histoire, les symptômes, les causes, et le traité de cette maladie, sont exposés dans ce recueil avec beaucoup de clarté et de méthode. Une nouv. édition de cet quyrage paruten 1786, augmentée de plusieurs expériences; elles consistent en 12 tables d'observations météorologiques, faites pendant un an, sans interruption. Deux colonnes de ces tables sont destinées à tenir compte de la manière d'ètre d'un vaporeux, le matin et le soir : ces tables forment une partie intéressante de l'ouvrage, par le soin avec lequel elles paraissent avoir été faites.

Rey, (Guillaume) médecin de Lyon, né en 1687, mort le 10 février 1756, est auteur d'une Dissertation sur la peste de Provence, sous le nom d'Agnez; d'une autre sur les causes du delire, et d'une autre sur un Nègre blanc.

REY DESJONCADES, (A.) médecin, a publié: Les Lois de la nature appliquées aux Lois physiques de la médecine et au bien général de

l'humanité, 1789, 2 vol. in-8°. Ilyse démontrée, 1736, 2 vol.

REYNAL, chirurgien. On a de lui: Lettre au sujet d'une matière volatile propre à purifier l'air, 1756, in-8°. — Essai sur la méthode de guérir les fièvres, 1762, in-12. — Méthode résolutive de guérir la vérole et les gonorrhées virulentes, 1763, in-12. — Les préparations du mercure, la purification de l'air, et un Traité des fièvres humorales ou d'accès, 1763, in-12.

REYNEAU, (Charles-René) né à Brissac en 1656, entra à l'Oratoire à Paris à l'âge de vingt aus. Après avoir professé la philosophie à Toulon et à Pézénas, il fut envoyé professer les mathématiques à Angers. Il fut reçu, en 1716, à l'acad. des sciences en qualité d'associé-libre. Il mourut le 24 février 1728. Sa vie, dit Fontenelle, a été la plus simple et la plus uniforme. L'étude, la prière, 2 ouvrages de mathématiques, en sont tous les événemens. Il se tenait fort à l'écart de toute affaire, encore plus de toute intrigue; et il comptait pour beaucoup cet avantage, si precieux et si peu recherché, de n'être de rien. Il avait peu de liaisons; il vivait presque seul; mais il avait deux amis bien recommandables, c'étaient le P. Malebranche et le chancelier d'Aguesseau. Ses principaux ouvrages sont : L'Analyse démontrée, 1736, 2 vol. in-4°.—La Science du calcul, avec une suite, 1739, 2 vol. in-4°. Ces deux ouvrages sont très-estimés. — La Logique, ou l'Art de raisonner juste, in-12.

REYNIE DE LA BRUYÈRE, (Jean-Bapt.-Marie-Louis la) ci-dev. chanoine de Limoges, membre du musée de Paris, né à Sarlat le 5 mai 1760. On a de lui : l'Oracle, sur la naissauce prochaine d'un dauphin, pastorale présentée à la reine, 1781, in-8°. — Eloge de M. de Beaumont, archevêque de Paris, 1782, in-8°. — Les Hameaux fortunés, pastorale sur l'avenement de M. de Juigné à l'archevêché de Paris. 1782, in.8°. - Eloge de J.-J. de Montesquieu, évêque de Sarlat, 1784, in-8°. - Lettres indiennes pour servir de supplément et de correctif à l'Histoire philosophique des établissemens, etc. de Raynal, 178\*, in-8°. — Caron, amiral de l'Achéron, à Mesmer, docteur en médecine, 178\*, in-8°.

REYNIE, (de la) ci-devant prieur, a donné: Candide, ou l'Elève du chrétien, 1787, 1 vol. in-18.

REYRAC, (Philippe de St. Laurent) chanoine régulier de Chancelade, censeur-royal, de l'acad. de Caen, associécorrespondant de l'acad. des

inscriptions

inscriptions et belles - lettres ! de Paris, ne au château de Longeville en Limousiu, le 29 juillet 1734, mourut à Orleans le 21 decembre 1781. Les ouvrages qui sont le fruit du génie n'ont besoin ni d'être grossis, n'y d'être multiplies pour faire à leurs auteurs une réputation durable; telest celui que l'abbé Reyrac a publie sous le titre d'Hymne au soleil. Depuis le Telémaque de l'immortel Fénelon, il n'avait pas paru d'ouvrage en prose poetique qui eut obtenu autant de succès, et qui en eut mérité davantage. Ceux qui aiment les mages grandes et sublimes, les descriptions majestueuses el noblement exprimées, la pein-1ure des tableaux variés que la nature offre à l'admiration de l'homme; ceux qui cherchent dans un ouvrage de ces beautés de detail qui ont tant de charmes pour les ames sensibles, de ces sentimens vrais et purs qui font passer dans le cœur les emotions les plus vives, et un style à la fois touchaut et correct, les trouverout dans l'Hymne au soleil, de l'abbé de Reyrac. Avant de se livrer à ce genre si convenable à ses talens, l'abbe de Reyrac s'était exercé dans la poesie, et n'avail pas réussi. Ses Odes sacrees etaient dépourvnes d'enthousiasme, nul dessin dans le plan, point de coloris dans les images, nulle énergie dans

l'expression, et on lui avait appliqué ce qu'il avait dit luimème dans un vers des plus prosaiques:

« Qui n'est pas né poête, à rimer » perd son tems ».

En renouçant à la versification, pour se livrer à la prose poétique, l'abbé de Reyrac se rendit justice; le public lui sut gré de ce sacrifice, et la belle littérature y gagna une de ses plus belles productions. La sixième edition de l'Hymne au soleil parut quelque tems après la mort de l'abbé de Reyrac, elle était augmeutée de sept à huit morceaux du mêmegenre, et qui décelaient le même talent. L'auteur y montrait, à l'exemple de Gessner, toute l'expansion d'une ame honnéte et seusible, en évitant cependant les défauts tant reprochés à la plupart des poètes allemands. le peu de choix, la mouotonie et la profusion des images. On y remarquait principalement cenx qui ont pour titre : la Gelée d'avril, la Montagne, les Abeilles, la Création, et le Chant sunèbre sur la mort de l'abbé de Condillac. C'est sur-tout dans ce dernier morceau que l'abbé de Reyrac est plein de scusibilite. L'abbe de Condillac avait ete intimement lie avec l'auteur de l'Hymne au soleil, et c'etait l'amitie qui versait des pleurs sur la tombe chérie

d'un ami. Ce chant sunèbre a une espèce de refrein qui, repeté d'intervalle en intervalle produit le plus touchant effet. Le voici : « O toi dont la clémence infinie égale la grandeur, père des hommes, sois sensible à mes regrets, et daigne exaucer les vœux de l'amitié gemissante et desolée ». Ceux qui ont connu l'abbé de Reyrac, le peignent comme un homme dont l'ame était toute entière dans ses écrits. Sa figure respirait la sérénité d'une bonne conscience: on ne pouvait l'approcher sans participer à ce calme heureux d'une ame juste dont il jouissait. Il était cher à tous ses amis par l'inaltérable aménité de son caractère, et par une politesse que relevait la sensibilité de son cœur. Il a été fait en 1783, à l'imprimerie ci-dev. royale, une édit. de l'Hymne au soleil, in-8°. qui est de la plus grande beauté pour le caractère, le tirage et le papier; mais n'ayant été tiree que pour quelques amis, elle est rare. La dernière édit. des Œuvres poetiques de Reyrac qui a paru, et qui est également recommandable par le soin avec lequel elle a été faite, est celle de Désessarts, libraire, Paris, an VIII (1800) in-8°. On a encore de l'abbé de Reyrac, Manuale clericorum, in-12.

REYRE, abbe, est auteur de l'Ami des ensans, 1763,

nouv. édit. sous le titre: le Mentor des enfans, ou Recueil d'instructions, de traits d'histoire et de fables nouvelles, propres à former l'esprit et le cœur des enfans, 1786, in-12. — L'Ecole des jennes demoiselles, ou lettres d'une mère vertueuse à sa fille, avec la Réponse de la fille à sa mère, recueillies et publiées, 2° édit. 1786, 2 vol. in-12.

RIBALLIER, (Ambroise) docteur de Sorbonne, syndic de la faculté, censeur-royal, grand-maître du college des Quatre-Nations, ué à Paris en 1712, mort.... a donné: Lettre à l'auteur du Cas de conscience sur la réforme des réguliers, 1768, in-12. — Lettre d'un docteur à un de ses amis, au snjet de Belisaire, 1768, in-12. — Essai historet critique sur les privileges et exemptions des réguliers, 1769, in-12.

RIBALLIER est auteur de l'Éducation physique et morale des fenimes, avec une notice alphabétique de celles qui se sont distinguées dans les differentes carrieres des sciences et des beaux arts, ou par des talens et des actions memorables, 1779, in-12.

RIBARDIÈRE, (de la) a donné: Les Sœurs ridicules, pieen 1 acte, 1762, in-8°.—Les deux Cousines, com. en 1 act. en vers, mêlée d'ariettes, Amsterdam, 1764, in-12.—La Réconciliation villageoise, retouchée par Poinsinet, en 1 acte, avec des ariettes.—Les Aveux indiscrets, opéracom. Besançon, 1765, in-8°.

RIBAUCOURT, (de) pliarmacien à Paris. On a de lui: Elémens de chimie docimastique à l'usage des orfévres, essaveurs et affineurs, 1786, in-8°. — Mém. sur les usages de la tourbe et de ses cendres comme engrais, lu à la soc. roy. d'agriculture de Paris, 1787, in-8°.

RIBIER, (Guillaume) président du bailliage de Blois, fut député aux Etats en 1614, et s'en retourna avec un brevet de conseiller d'état, dans sa patrie, où il est mort le 21 janvier 1663. Il y avait réuni une bibliothèque considéra. ble, et de ses recueils mamuscrits, on a publié depuis sa mort, Lettres et Mem. d'état, sous les règnes de François Ier, Henri II, et François II, 1666, 2 vol. insol. Il avait un frère, Jacques Ribier, conseiller an parlem. de Paris, en 1591, qui avait la même passion pour les livres, et qui a publie : Mem. des chanceliers et gardes-dessceaux, Paris, 162), in-10. Discours sur le gonvernement des monarchies, 1630, in-4°.

RIBOUD, (N.) ci - devant procureur du roi au siége présidial de Bourg, memb. des acad. de Dijon, Lyon, Bordeaux, etc. et deputé à l'assemblée législative, a donné dans les Mém. de l'acad. de Dijon, année 1784: Mém. sur la glace qui se forme à la supercie de la terre, en aiguilles ou filets perpendiculaires. - Idem sur un tremblement de terre qui s'est fait sentir a Bourg en Bresse le 15 octobre 1784.—Ibid, année 1785, un calendrier des grands hommes.

RICARD, (Jean-Marie) né à Beauvais en 1622, était un des premiers jurisconsultes de son tems. Il mourut en 1678, à 56 ans. On a de lui: Un Traité des substitutions.

— Un Commentaire sur la coutume de Senlis.— Un excellent Traité des donations, dont la meilleure édition est celle de 1754 en 2 vol. in-fol. avec le précédent. Denys Simon, conseiller au presidial de Beanvais, a fait des additions aux ouvr. de cet avocat.

RICARD, (Dominique) abbe à Paris, a traduit les Œuvres morales de Plutarque, tom. 1-17, 1783-95, in-12.— Vies des hommes illustres de Plutarque, traduct, nouv. dont il a publié 4 vol. in-12. On a encore de lui: La Sphère, poème en huit chants qui contient les élémens de la sphère releste et terrestre avec des principes d'astronomie physique, accompagne de notes et d'une notice de poèmes grecs, latins et français qui traitent de quelques parties de l'astronomie, 1796, in-8°.

RICAUD., (Etienne César) de Marseille, a donné: Ode sur les lois, conronnée par l'acad. de Marseille en 1753.

— Plusieurs pièces fugitives.

— L'existence de la merveilleuse pierre des philossophes, 1765, in-12.

RICCOBONI. C'est le nom d'une famille originaire d'Italie; mais qui par ses succès en France dans la carrière dramatique et dans celle des belles-lettres, mérite de figurer dans la classe des écrivains français. Quatre personnages l'ont reudue célèbre. Riccoboni, (Louis) né a Modene, se consacra an théâtre, sous le nom de Lelio. Après avoir joué avec succès en Italie, il vint en France, où il se distingua comme auteur et comme comédien. Il passa pour le meilleur acteur du théâtre italien de Paris, qu'il abandonna ensuite par principe de religion. Sa mort, arrivee en 1753 à 79 aus, excita les regrets des gens de bien. Nons avons de lui le Recueil des comédies qu'il avait composées pour le theâtre italien. Il y en a quelques-unes qui reussirent-dans le tems. Mais on fait beaucoup plus de cas de ses Pensées sur la déclamation, in-8° et de son Discours sur la réformation du theatre, 1743, in-12; ouvrage rempli de réflexions judicieuses. On le trouva trop sévère, et pent-être ne l'étaitil pas encore assez. Nonsavons aussi de lui de bonnes Observations sur la comédie et sur le génie de Molière, 1736, in-12. — Des Reflexions historiques et critiques sur les théâtres de l'Europe, 1738; in-8°. — Et l'Hist, du théâtre Italien, publiée en 1730 et 1731, en 2 vol. in-8°.

RICCOBONI, dite Flaminia; ( Helène-Virgmie - Balletti ) l'emme du précedent, née à Ferrare, d'une famille qui suivait la profession du théâtre, en 1685, fut destinée de bonne heure à suivre la même carrière. Ses parens lui donnérent une education qui devait la mettre an-dessus du plus grand nombre de ses égales. Elle y répondit audelà de leurs esperances; et des sa plus tendre jeunesse, olle passa pour une des meilleures actrices de son pays. L'Eloge de cette comedienne, inseré dans le Mercure de mars 1772, rapporte, à cet egard, un fait qui ne permet pas de douter des talens prodigieux qu'elle annonça dans l'art si difficile de joner la comedie non ecrite. Quelques pièces de vers qu'elle compo-

sa sur différens sujets, augmentèrent bientôt sa réputation, et lui firent ouvrir les portes de plusieurs académ. Louis Riccoboni, déjà directeur de troupe à l'âge de 22 ans, la vit et reconnut en elle le germe des plus beaux talens. Il la demanda à ses parens, qui la lui accordèrent. Les efforts de ces deux époux réunis, pour ramener la bonne comedie, ou plutôt pour degoûter leur patrie des farces misérables qu'on osait y présenter sous ce nom, furent moins heureux qu'ils ne l'avaient espéré. En vain Louis Riccoboni avait-il traduit dans sa langue une bonne partie des pièces de Molière; la comédie à masques triomphait tonjours, et resta, comme il le dit dans son Hist. du théâtre Italien, la seule maîtresse du champ de bataille. Ce dégoût qu'il eprouvait, et auquel sa femme u'était pas moins sensible, leur fit accepter, avec plaisir, l'offre qui leur fut faite en 1716, de venir établir leur troupe à Paris, à l'hôtel de Bourgogne, Mme, Riccoboni à qui les langues latine et espagnole étaient aussi familières que la sienne, s'appliqua bientôt à l'etude de la langue française; et dès 1724, elle osa l'écrire, et le fit avec succès. Le fameux abbe de Conti lui avuit demandé son avis sur la première édit, de la Jérusalem delivrée, traduite par Mirabaud; et il parut un ju-

gement de cet ouvrage, attribue genéralement à cette actrice, plus disposée qu'un autre à être blessee des torts qu'on avait faits au plus grand poète de sa nation. Mirabaud, en réimprimant, quelques anuées après, sa traduction, ne dissimula point, dans sa préface, les obligations qu'il avait à la double critique de l'abbé Desfontaines et de Mme. Riccoboni. peut-être un peu trop amères l'une et l'autre. La lecture du Mercator et du Rudens de Plante, inspira à Mme Riccoboni, en 1726, l'idée d'une comédie en prose et en cinq actes, intitulée le Nanfrage. Le succès n'en fut pas heureux. Trois ans après elle s'associa avec Delisle, déjà célèbre par plusieurs bonnes comédies; mais la tragi-comédie, en trois actes et en prose, qu'ils donnèrent conjointement le 19 décembre 1729, sous le titre d'Abdilly, roi de Grenade, n'eut qu'une représentation; et comme elle u'a point été imprimée, il est difficile de juger comment deux personnes ayant autant d'esprit que Delisle et Mme. Riccoboni, avaient pu mériter un jugement du public aussi sévère. Dégoûtée par cette double chûte, Mme, Riccoboni ne s'occupa plus que de sa retraite, qu'elle fit avec son mari, en 1732, et dans laquelle elle a passé 39 ans dans le silence et dans la pratique de toutes les vertus. Elle mournt le 30 décembre 1771.

RICCOBONI, dit Lello, (François ) fils des précédens, naquit à Mantoue en 1707. Elevé par un père et par une mère remplis de talens, la nature n'eut à lui donner que le don d'imiter, pour qu'il devint à son tour digne de porter un nom distingné par les ouvrages estimables de ses parens. Lélio, dès sa première jeunesse, doué d'une figure aimable, et plein de connaissances agreables et variées, fut admis dans une société célèbre par les bous écrivains qui la composaient. Il suffit pour la faire reconnaître, de dire que Bernard, Crébillon le fils, Collé, Sanrin, etc. en faisaient partie. C'était un succès flatteur pour le jeune Lélio, qui, sous ce nom, avait débuté dans les rôles amoureux, en 1726, d'être admis de bonne heure dans ce cercle conservateur du goût, et du caractère national, de franchise et de gaieté. Mais on peut dire qu'il avait déja justifié cechoix. Des 1724, il s'étoit annoncé an théâtre Italien, par une comédie en I acte et en prose, sous le titre des Effets de l'éclipse. Le peu de succès qu'eut ce débui l'engagea à s'associer, deux ans après, pour un second ouvrage, avec Dominique et Romagnesi, avec lesquels il donna les Comédiens esclaves,

dont la tragédie - bouffonne d'Arcagambis faisait partie, et à laquelle il avait le plus travaillé. Plus heureux dans cette seconde production, il en fit paraître deux de lui senl en 1727. Zéphire et Flore, pastorale héroïque en vers et en trois actes, avec des divertissemens, fut la première; et le Sincère à contre-tems, qui n'était qu'une traduction d'une pièce italienne, du même titre, représentée à Paris en 1717, fut la seconde. En 1732, associé encore avec Romagnesi, il donna les Amusemens à la mode, pièce en vers et en trois actes, dont le dernier était une espèce de parodie de Jephté et d'Eriphile. Eu 1733, la meme association produisit la petite comedie du Bonquet. Les Ennuis du Carnaval, jolie pièce en vers et à scènes épisodiques, furent encore un des fruits de cette société, en 1735. C'est à quoi se réduisent les comédies de cet auteur, avant sa retraite du théâtre, Quant aux parodies dont le genre s'était introduit chez les acteurs italiens, Lélio en composa un grand nombre : Amadis, Pirame et Tilisbé, Pliaéton, Rolland, Hyppolite et Aricie, le duc de Surrey, Zaire, Alzire, Maximien, Castor et Pollux, les Indes galantes, Achille et Déidamie, payèrent un tribut à la critique de ce théâtre et à celle de Lélio et Ro-

magnesi, souvent réunis pour cette espèce d'onvrage, qui demandait de la celérité, et qui retenait alors, comme aujourd'hui, les auteurs et les acteurs dans les justes bornes qu'ont prescrites le goût et la raison. Un nombre infini de divertissemens faits pour les pièces de plusieurs auteurs, servit encore aux delassemens de Lelio, tandis qu'il resta au theâtre Italien, que des raisons de sante lui firent quitter, en 1750, et où ses talens pour la comedie seraient devenus inutiles, par l'introduction des intermèdes. Ce fut à l'époque de cette retraite qu'il donna, sur l'art du théàtre, un excellent ouvrage. C'était le fruit de son expérience; et cetécrit devrait être le guide de tous ceux qui se consacrent à la profession d'acteur : le goût le plus éclaire en avait dicté les préceptes. Il v avait déja quelques aunees qu'il l'avait composé; mais il avait attendu, pour le publier, qu'il ne parut plus sur le théâtre, parce que, disait-il, lorsqu'on se donne pour précepteur dans un art que l'on exerce, il semble toujours aux esprits malins, que l'on cherche à se donner pour modèle. Retiré du théâtre, où la D<sup>11e</sup> Marie Laboras de Mezières, son épouse, resta jusqu'à 1761, il consacra quelques années à des voyages qu'il fit dans sa patrie, et à cultiver les goûts qu'il avait en plus d'un genre, tels que ceux de la musique et de la chimie, dont il s'etait toujours occupé. De retour à Paris, il sentit remaître celui qu'il avait eu long-tems pour les ouvrages dramatiq.; mais les tems etaient changes : à la gaieté de nos vaudevilles et de nos chants français, avait succédé l'enthousiasme des ariettes et d'une musique plus savante, qui aspirait à devenir la partie principale du drame. Il fallut se prêter à cette nouveauté; et la petite comédie du Prétendu, reçue du public avec plaisir, en 1769 fit egalement honneur au poète et au musicien. On ignore que la comédie plaisante des Caquets, donnée en 1761, par Lelio, et qui est une imitation d'une pièce du fameux Goldoni, sous le titre de Pettegolezze delle donne, était autant l'ouvrage de sa femme que le sien. Cette dernière, auteur de tant d'ouvrages charmans, avait traité ce sujet de Goldoni, pour les amusemens d'une société. Elle avait remis son manuscrit à sou mari, qui, à la verité, fut obligé d'y faire un troisième acte, et de substituer le personnage comique du Bossu, à un autre rôle qu'on ne pouvait rendre public. Avec ces changemens nécessaires, l'onvrage eut le plus grand succes. La parodie de Tancrede, sons le titre de Quand parlera - t - elle? et un intermède des deux Bossus rivaux, sureut les dernières productions de Lélio. Il avait fait dans sa jeunesse une satire sur le Goût; et plusieurs de nos Recueils de vers contiennent de petites pièces fugitives de sa facon. Tel est, par exemple, dans les Œuvres de l'abbé de Grécourt, le Conte sans R., dont la Motte lui avait donne le sujet, et qu'il avait paré des graces d'une poésie facile. On trouve encore dans le meme Recueil, une pièce de lui, intitulee le Baiser. Heureux de devoir la vie à deux personnes que leurs talens et leurs ouvrages avaient rendus celébres; heureux par luimême d'avoir vu plus d'une fois ses efforts agreables au public; plus heureux encore par le choix d'une épouseaussi aimable que remplie de talens, il vecut enveloppé de lui-même et dans une espèce de retraite, depuis 1762 jusqu'au milieu de l'année 1772, qui fut la dernière de sa vie.

RICCOBONI, (Marie-Jeanne DE MÉZIÈRES DE LABORAS) éponse du précédent, née à Paris en 1714, mourut le 6 décemb. 1792. L'Histoire lit teraire distinguera Mme. Riccaboni parmi les auteurs de son sexe.. En entrant dans une famille où les talens semblaient héréditaires, elle avait contracté l'engagement d'en soutenir la reputation, et elle l'acquitta. Son nom sera place à côté de l'illustre Lafayette

et de la célèbre Ville-Dieu. Ses Romans offrent de la légéreté, de la delicatesse, du sentiment, et sont exempts de ce ton de licence malheureusement si prodigné dans cette espèce d'onvrages. Les Lettres de milady Catesby et celles de Fanny Butler sont pleines d'esprit, de graces et d'une philosophie douce et touchaute. Il serait seulement à desirer que le style fût moins chargé d'épithètes, d'exclamations et de reticences. Les épithètes dont on doit user sobrement par-tout, doivent être plus rares encore dans le style familier. L'emploi des exclamations devient gauche et froid, quand il est trop répété; et les réticences ne produisent un grand effet que lorsqu'on sent que l'auteur ne dit pas tout ce qu'il pouvait dire, et non lorsqu'il s'arrête dans l'impossibilité de pouvoir rien dire davantage. On a de Mme. Riccoboni, les ouvrages suivans: Lettres de miss Fanny Buttler, 1757, in-12; nouvelle édition, 176\*, in-12. — Histoire du marquis de Cressy, 1758, in - 12. — Lettres de mil. Catesby, 1759; nouvelle edition, 1760, 1785, in-12. — Les Caquets, 1761, in-8°. - Amélie, roman de Fielding, trad. Paris, 1762, 3vol. in-12; nouv. edit. 1790, \_vol. in-12, Liege, 1764. - Hist. de miss Jenny Level, 1764, 4 vol. in - 12. - Recueil de

Pièces détachées, 1765, in-12. -Lettres d'Adelaïde de Dammartin, comtesse de Sancerre, à M. le comte de Rance, 1767. 2 vol. in-12. - Nouveau Théâtre anglais, 1769, 2 vol. in-12. - Lettres d'Elisabeth Sophie de Valière à Louise Hortense de Canteleu, 1772, 2 vol. in-12. — Lettres de milord Rivers à sir Charles Cardigan, 1777,2 vol. in-12. — Recueil de Pièces contenant Aloyse de Livaro, Christine, reine de Suabe, etc. 1783, 2 vol. in-12. -Œuvres, Neuschatel, 1781. 1783, 10 vol. in-12. — Œuvres complètes, Paris, 1786, 8 vol. in-8°.

RICHARD, (Jean) bachelier en théologie, naquit à Paris, et mourut en 1686, à l'âge de 65 ans. Il fut nommé à la cure de Triel, diocese de Rouen. Après y avoir travaillé avec zèle pendant dix-huit aus, il fut arrêté et mis dans les prisons de l'officialité de Rouen, pour avoir écrit contre la signature du formulaire. Il avait permuté sa cure pour le prieuré d'Avoie près Chevreuse. Richard était un homme vertueux, mais opiniâtre. Il possédait l'Ecriture et les Pères. On a de lui plusieurs ouvragesqui furent lus dans le tems: L'Agneau pascal, ou Explication des cérémonies que les juis observent dans la manducation de l'Agneau de Pâque, appliquées dans un sens spirituel à la manducation de l'Agueau divin dans l'Eucharistie, in-8°, 1686. — Pratiques de piété pour honorer Jésus-Christ dans l'Eucharistie, in-12, 1683. — Sentimens d'Erasme, conformes à cenx de l'Eglise catholique, sur tous les points controversés. — Aphorismes de controverse, etc.

RICHARD, (René) fils d'un notaire de Saumur, naquit en 1654, et mournt à Paris en 1727. Il entra de bonne heure dans la congrégation de l'Oratoire, d'où il sortit ensuite, après avoir été employé dans les missions faites par ordre du roi dans les diocèses de Lucon et de la Rochelle. Il obtint un canonicat de Sainte-Opportune à Paris, et il mourut doyen de ce chapitre. Il avait eu le titre d'historiographe de France. L'abbé Richard était un homme singulier, et la singularité de son caractère, a passé dans ses écrits. Les principaux sont: Parallèle du cardinal de Richelieu et du cardinal Mazarin, Paris, 1704, in-12; réimpriiné en 1716. Cet ouvrage pèche, en bien des endroits, contre la vérité de l'histoire. L'auteur n'avait ni l'esprit assez profond, ni le jugement assez solide, ni une assez grande connaissance des affaires, pour établir des paralleles justes. Il avait promis cependant de comparer les deux derniers confesseurs de Louis

XIV, la Chaise et le Tellier; les deux archevêques de Paris, Harlai et Noailles, et quelques-uns des ministres de Louis XIV. Il est heureux pour lui que ces ouvrages n'aient pas vu le jour .- Maximes chrétiennes, et le Choix d'un bon directeur, ouvrages composés pour les demoiselles de St.-Cyr. -- Vie de Jean-Autoine le Vacher, prêtre, instituteur des Sœurs de l'Union chrétienne, in - 12. — Hist. de la Vie du P. Joseph du Tremblay, capuciu, employé par Louis XIII dans les affaires d'Etat, in-12. -L'abbé Richard peint dans cet ouvrage le P. Joseph comme un saint, tel qu'il aurait dû être; mais peu de tems après, il en donna le vrai portrait, et le représenta tel qu'il était, dans le livre intitulé : Le véritable P. Joseph, capucin, con. tenant l'Hist, auecdotique du cardinal de Richelieu, à St.-Jean de Maurienne, Rouen, 1704, in-12; réimprimé en 1750, 2 vol. in-12. Et pour se mieux déguiser, il fit une critique de cette Histoire sous le titre de Réponse au livre intitulé: Le véritable P. Joseph, in-12, avec le précédent. — Dissertation sur l'indult, in-8°. - Traité des pensions royales, in-12.

RICHARD, (Jean) naquit à Verdun en Lorraine, et mourut en 1719, à l'âge de 81 ans. Il se fit recevoir avocat

à Orléans, plutôt pour avoir un titre, que pour en exercer les fonctions. Quoique laïque et marié, il choisit un genre d'occupation que l'on prend très rarement dans cet état. Il se sit auteur et marchand de sermons. Il prêcha toute sa vie de son cabinet, ou du moins il eut le plaisir de s'entendre prêcher. On a de lui des Discours moraux en 5 vol. in-12, en forme de Sermons. qui furent bientôt suivis de cinq autres, en forme de Prônes, et de deux autres sur les Mystères de Notre-Seigneur. et sur les Fêtes de la Vierge. -- Eloges historiq. des Saints, 1716, 4 vol. in-12. — Dictionnaire moral, ou la Science universelle de la chaire, 6 vol. in-8°. On trouve dans cet ouvrage, par ordre alphabétique, ce que les prédicateurs français, espagnols, italiens, allemands, ont dit de plus curieux et de plus solide sur les différens sujets. —Il est l'éditeur des Sermons de Fromentière, des Prôues de Joly, et des Discours de l'abbé Boileau.

RICHARD, (Charles Louis) dominicain, docteur de Sorbonne, né à Blainville en Lorraine en avril 1711, mort. On a de lui les ouvr. suivans: Dissertation sur la possession des corps, et sur l'infestation des maisons par les démous, 1746, in-8°. — Dictionnaire universel des sciences ecclé-

siastiques, 1760 et 65,6 vol. in-fol. - Examen du libelle intitule : Histoire de l'établissement des moines-mendians, 1767, in-12. — Lettre d'un archevêque à l'auteur de la brochure intitulée: du Droit du souverain sur les biensfonds du clergé et des moines, Paris, 1770, in-8°. — Dissertation sur les vœux, 1771, in-12. — Lettre d'un docteur de Sorbonne à l'auteur de l'Essai historique et critique sur les privilèges et les exemptions des réguliers, 1771, in-12. - Analyse des conciles généraux et particuliers, 1772 et 1777, 5 vol. in-4°. — La nature en contraste avec la religion et la raison, 1773, in-8°. —Observations modernes sur les Pensées de d'Alembert, 1774, in-8°. - Défeuse de la religion, de la morale, de la vertu, de la société, 1775, in-8°. — L'accord des Lois divines, ecclésiastiques et civiles, relativ. à l'état du clergé, 1775, in-8°. - Répouse à la Lettre écrite par un théologien à l'auteur du Dictionnaire des trois Siècles, 1775, in-12. -- Les protestans déboutés de leurs prétentions, 1776, in-12. —Les cent Questions d'un Paroissien du Curé de \*\*\*, 1776, in-12. - Réponse à la diatribe de Voltaire contre le clergé de France, 1776, in-8°. — Le préservatif nécessaire à toutes les persounes qui ont les Lettres sanssement attribuées au pape Clé-

ment XIV, 1776, in-8°. — Annales de la charité ou de la biensaisance chrétienne, Paris, 1785, 2 vol. in-12. — Des Sermons, 4 vol. in-12.

RICHARD, (Jean-Baptiste) médecin en Rouergne, a donné: Tentamen de variolarune extirpatione, 1764, in-4°.

Richard, (Jérôme) membre de l'institut national. On a de lui des Réflexions critiques sur le livre intitulé: les Mœurs, de Toussaint, 1748, in-12. Tableau historique, topographyque et physique de la Bourgogne, pour les années 1753 et 1760, 8 vol. in-24. Description historique et critique de l'Italie, Paris, 1765 et 1769, 6 v. in-12. - Théorie des Songes, 1766, in-12. Histoire naturelle de l'air et des météores, 1770, 10 vol. in-12. — Histoire naturelle, civile et politiq. de Tonquin, 1778, 2 vol. in-12. - Histoire du règne de l'empereur Charles V, par Robertson, trad. Maëstricht, 1783, 6 v. in-12.

RICHARD DE HAUTESIERCK, (François - Marie - Claude) médecin, membre de l'instit. national, a donné: Formulæ Medicamentorum Nosodochiis militaribus adaptatæ, 1763, in-8°. — Recueil d'observat. de médecine des hôpitaux militaires, tome le 1766, in-4°; tome He, 1772. — Manière de connaître et de traiter

les principales maladies aigues qui attaquent le peuple, 177\*, in-12. — Tableau de Tinné, 1796. — Il a eu part à l'Annuaire du Cultivateur etc.

RICHARDOT, (François) naquit en Franche-Comté, et infourut eu 1574, à 67 ans. Il se fit religieux augustin dans le couvent de Champlite. Il devint eusuite professeur dans l'université de Besançou, et succèda au cardinal de Granvelle dans l'évêché d'Arras, en 1561. Il eut beaucoup de part à l'érection de l'université de Douai. On a de lui des Ordonnances synodales.—Un Traité de Controverse, et d'autres ouvrages.

RICHARDOT, (Jean) neveu du précédent, fut président du conseil d'Arras, puis du conseil-privé à Bruxelles. Il se signala par sa capacité dans plusieurs négociations importantes. Cet habile négociateur mourut en 1609.

Rtcue, (C.-A.) médecin à Montpellier, est auteur de Considérations sur la chimie des végétaux, pour servir de développement aux Thèses proposées sur le même sujet au ludovicée de Montpellier, 1787; in-8°.

RICHEBOURG, (MACÉ de) inspecteur des élèves de l'Ecolomilitaire, a publié: Essai sur les qualités des monnaies étrangèr., et sur leurs différens rapports avec les monnaies de France, 1764, in-fol.; nouv. édition, 1780. — Opérations des changes des principales villes de l'Europe, par Ruelle; 2e édition, revue, corrigée et augmentée, Lyon, 1775, in-8°.

RICHELET, (César-Pierre) naquit en 1631, à Cheminon en Champagne, diocèse de Châlons-sur-Marne. La laugue française fut son étude principale. L'abbé d'Aubignac l'admit dans son acad. en 1665. Richelet habitait la capitale depuis 1660, et il s'y fit recevoir avocat. Il quitta ensuite Paris, et parcourut disférentes villes de province. Son penchant pour la satire lui fit des ennemis par-tont. On prétend que, lorsqu'il était à Greuoble, des gens mécontens de son esprit inquiet et brouillon, l'invitèrent un jour à souper chez un traiteur. Au sortir de table, sous prétexte de l'accompagner, ils le conduisirent à coups de cannes jusqu'à la porte de France. L'officier qui ce jour-là était de garde, avait le mot d'ordre; on baissa le pont-levis, et lorsque Richelet eut passé, on le releva : de manière qu'il fut oblige de faire cinq quarts de lieue pour gagner une maison, n'y ayant point alors de l'anbourg de ce côté-là. Il se retira tout furieux à Lyon, où il donna une nouvelle édition de son

Dictionnaire, dans laquelle il dit : que les Normands seraient les plus méchantes gens du monde, s'il n'y avait pas de Dauphinois. Ce satirique mourut à Paris en 1698, âgé de 67 ans. "Le nom de Richelet (dit l'abbé Sabathier) tient encore an souvenir du public, par un ouvrage qui prouve que les petites choses sont quelquefois capables de sauver de l'oubli. Cet ouvrage est le Dictionnaire des Rimes, compilation très-facile, qui ne suppose que de la patience, et ne peut être utile qu'aux pénibles rimeurs, dont la muse stérile a besoin de répertoire pour enfiler quelques vers de suite ». Nous avons encore de lui: Dictionn. français, contenant l'explication des mots, plusieurs nouvelles remarques sur la langue française, les expressions propres, figurées et burlesques, etc. La première édition de cet ouvrage est de Genève, 1685, in-1°; et la dernière est de Lyon, 1759, en 3 vol. in-fol. On la doit à l'abbé Goujet, qui a donné en même - tems un Abregé de ce Dictionnaire, en 1 vol. in-8°; réimprime avec des augmentations, en 2 vol., par les soins de Wailli. On a beaucoup blaimé l'orthographe de Richelet; mais on à réprouvé, avec encore plus de raison, les inutilités et les grossièretés malignes dont sou onvrage fourmille. L'édition publice par l'abbé Goujet est purgée des principales. Quelques curieux bizarres lui préfèrent la première, à cause des méchancetés qu'elle renferme. -Les plus belles Lettres des meilleurs Auteurs français, avec des notes. La meilleure édit. de ce Recueil très-médiocre, est celle de Bruzen de la Martinière, en 1737. en 2 vol. in-12. - Histoire de la Floride, écrite en espagnol par Garcias-Lasso de la Vega, traduite en français; plusieurs fois réimprimée. La dernière édition est celle de Leyde en 1731, en 4 vol. in-8°, avec figures. Quelques autres ouvrages assez mal écrits, quoique l'auteur eût fait un Dictionnaire de la langue franç. -On a donné depuis peu une nouv. édit., en 2 vol. in 8°, du Dictionnaire français de Richelet, et de son Dictionnaire des Rimes, également in-5°.

RICHELIEU, (Armand da Plessis ) naquit à Paris en 1585 ; et mourut le 4 décemb. 1642, à l'âge de 58 ans. Richelieu recut de la nature les dispositions les plus heureuses. Son éducation ayant été confiée à des maîtres habiles, il parut un grand-homme dès son enfance. Après avoir fait ses études en Sorbonne, il passa à Rome, et y fut sacré évêque de Luçon en 1607, âgé seulement de 22 ans. On dit que pour avoir ses bulles, il trompa le pape Paul V, et qu'après lui avoir fait accroire

qu'il avait près de 24 ans, il lui demanda l'absolution de ce mensonge. On ajoute que le pontise dit : Ce jeune evêque a de l'esprit; mais ce sera un jour un grand fourbe. Revenu en France, il s'avança à la cour par son esprit insinuant, par ses manières engageantes, et sur-tout par la faveur de la marquise de Guercheville, première dame d'honneur de la reine Marie de Médicis, alors régente du royaume. Cette princesse lui donna la charge de son grand aumônier, et peu de tems après celle de secrétaire d'état. Les lettres-patentes, datees du dernier novembre 1616, portaient qu'il aurait la préséance sur les autres ministres; mais il ne jouit pas long-tems de sa faveur. La mort du maréchal d'Ancre, son protecteur et son ami, lui ayant occasionné une disgrace, il se retira auprès de la reine mère à Blois, où elle était exilée. Cette princesse était brouillée avec son fils; Richelieu profita de cette division pour rentrer en grace. Il ménagea l'accommodement de la mère et du fils, et la nomination au cardinalat fut la récompense de ce service. Le duc de Luynes, qui l'avait d'abord exilé à Avignon, le lui promit, lui tint parole, et donna son neveu Combalet à Mile de Wiguerod, depuis duchesse d'Aiguillon. Après la mort de ce tavori, la reine, mise à la

tête du conseil, y fit entrer Richelien. Elle comptait gouverner par lui, et ne cessait de presser le roi de l'admettre dans le ministère. Presque tous les Mémoires de ce tems là font connaître la répugnance de ce prince, qui traitait alors de fourbe celui en qui depuis il mit toute sa confiance. Louis XIII lui reprochait jusqu'à ses mœurs, et ce n'était passans raison. Lesgalante. ries du cardinal étaient éclatantes, accompagnées même de ridicule. Il s'habillait en cavalier, et après avoir écrit sur la théologie, il faisait l'amour en plumet. On prétend qu'il porta l'audace de ses desirs, ou vrais ou affectés, jusqu'à la reine régnante, Anne d'Autriche, et qu'il en essuya des railleries qu'il ne lui pardonna jamais. Il poussa la petitesse jusqu'à faire soutenir chez sa nièce des Thèses d'amour, dans la forme des thèses de théologie qu'on soutenait sur les bancs de Sorbonne. Louis XIII, prince pieux, se fit donc quelque peine d'admettre Richelieu dans le ministère; mais celui-ci vainquit tous les obstacles, et supplanta bientôt les autres ministres. Le surintendant la Vieuville, qui lui avait prêté la main pour monter à sa place, en fut écrasé le premier, au bout de six mois. Richelieu devenu premier ministre s'assit sur le trône à côté de son maître; et c'est de-là, comme dit

un auteur célèbre, qu'il fou droya plutôt qu'il ne gouver na la France. Jamais aucun ministre ne sit de plus grandes choses, et ne surmonta plus d'obstacles pour les faire. Trois objets l'occupèrent particulièrement, les grands du royaume, les protestans et la maison d'Autriche. Mais que penser des movens qu'il mit en œuvre pour parvenir à ses fins? qui oserait entreprendre de les justifier tous sans exception? qui pourrait se rendre l'apologiste de son faste, et de son ambition qui lui fit rassembler sur sa tête les diguités si peu assorties d'évêque, de cardinal, de premier ministre, de généralissime des armées, de surintendant du commerce et de la marine; des violences qu'il exerça envers tous ceux qui s'opposaient on paraissaient vouloir s'opposer à ses vues? Richelieu eut beaucoup de force dans le caractère, beaucoup d'étendue dans l'esprit, beaucoup d'élévation dans l'ame; mais il répandit trop la terrenr autour du trône; il fut ingrat envers Marie de Médicis, premieur auteur de sa fortune; et l'on ne voit pas que ses violences aient produit d'autre effet que celui que les violences ont coutume de produire, c'est-à-dire la haine et la révolte. Le supplice du comte de Chalais, du maréchal de Marillac, de Saint-Preuil, la fuite de la reine-

mère à Bruxelles, la retraite de Monsieur en Lorraine, le supplice du marechal de Montinorenci, de ce seigneur si interessant, si généreux, si digne de grâce pour les services de ses pères, par les siens, par ses talens, par ses vertus; tous ces violens effets de la vengeance de Richelieu, n'empêchèrent par les grands d'entrer dans les complots renaissans qui se formaient contre lui, et de servir en toute occasion la haine de la reinemère et de Monsieur contre ce ministre. Au siége de Corbie, le comte de Soissons, Montresor, St.-Ibal allaient délivrer Monsieur de cet implacable ennemi, si Monsieur lui-même, au moment fixé pour l'exécution, et lorsque les bras se levaient pour frapper, ne les eût retenus par l'horreur que lui inspira l'idée de verser le sang d'un prêtre. Urbain Grandier, brûlé vif pour cause de magie; Grancei et Praslin, mis à la Bastille pour de manvais succès à la guerre; le duc de la Valette, décapité en effigie pour le même sujet; la cour desaides et le parlement de Rouen interdits; le parlement de Paris menacé; l'intrépide et vertueux Molé, procureur-gen. décrété; tous ces coups d'autorité révoltaient plus qu'ils n'estrayaient. Ceux qui out voulu justifier Richelieu . sont partis d'une supposition absolument fausse: ils ont ju-

gé que la rigueur avait été nécessaire, parce qu'elle avait été efficace; opinion démentie par l'histoire entière de la vie de Richelieu. Ons'est faussement imaginé qu'il avait dompté les grands, parce qu'il avait fait tomber beaucoup de têtes illustres, ce qui n'est pas la même chose. La conjuration de Cinq-Mars fut la dernière qu'il eut à punir, trois mois avant sa mort; et si dans ce dernier intervalle on ne vit point éclaler de conjurations nouvelles, c'est que dans l'état de dépérissement où on le voyait, la haine se reposait sur la nature du soin de le détruire. Louis XIII en lui abandonnant les rênes du gouvernement, ne lui donna jamais son affection. En apprenant qu'il venait d'expirer, il se contenta de dire froidement: Voilà un grand politique de mort. Le Palais-Royal avait eté bâti par le cardinal de Richelieu, sous le nom du Palais-Cardinal; il en sit don au roi. Il voulut que sa sépulture même se ressentit de la grandeur avec laquelle il avait vécu. Il fut inhumé dans l'église de la Sorbonne qu'il avait relevée avec une magnificence vraiment royale. Le mausolée qu'on y voyait, était le chel'-d'œuvre du célèbre Girardon. De toutes les épitaphes que lui firent les poètes du tems, nous ne rapporterous que celles de Benserade, à qui il faisait une pension, et

de Corneille, dont il sui àla-sois le biensaiteur et l'eunemi:

« Ci-git, oui git, morbleu, » Le cardinal de Richelieu.

» Ah! ce qui cause mon ennui, » Ci-git ma pension avec lui ».

BENSERADE.

« Qu'on parle mal ou bien du fa-» meux cardinal,

» Ma prose ni mes vers n'en diront
» jamais rien.
» Il m'a lait trop de bien pour en

» dire du mal;
Il m'a fait trop de mal pour en

» Il m'a fait trop de mal pour en » dire du bien ».

Corneille.

Le czar Pierre étant en France, fut conduit en Sorbonne, où on lui montra le fameux mausolée. Il n'eut pas plutôt apperçu la statue de Richelien, qu'il s'élança pour l'embrasser, en s'écriant: « Ah! que n'es-tu en vie! je te donnerais la moitié de mon empire pour m'apprendre à gouverner l'autre. - Il ne vous laisserait pas long-tems cette autre moitié, lui dit un grand seigneur de sa suite». On sait que le cardinal de Richelieu voulut avoir la même influence dans le monde littéraire que dans le monde politique. Mais il faut convenir que si Richelien protégea les lettres en homme d'état, il ne les cultiva qu'en pédant. Ses poésies feraient pent-être honneur à son esprit, si on pouvait distinguer celles qui sont

véritablement de lui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il en a fait beaucoup, et la tragédie de Mirame parait être incontestablement son ouvrage, par la tendresse paternelle qu'il temoigna pour cette pièce. La représentation lui coûta, dit-on, plus d'un million. C'est pour elle qu'il fit bâtir la salle de son palais qui a long-terns servi à l'Opera; il oublia sa gravité pendant qu'on la jouait; ses transports eclatèrent même un peu trop vivement. Au milieu des applaudissemens qu'elle eut d'abord, tantôt il se levait et s'élançait hors de sa loge, pour se montrer à l'assemblée. tantôt il imposait silence, pour fixer l'attention sur les endroits qu'il jugeait les plus beaux. Un auteur, dont la gloire et la fortune eussent dépendu du succès d'une piece, ne se serait pas livré à des démonstrations aussi peu mesurées. On sait que le bon accueil de cette tragédie l'ut l'effet de la flatterie; aussi ne se soutint-elle pas. Un ministre puissant peut faire taire les sillets, arracher des éloges à l'adulation; mais le bon gout rentre tôt ou tard dans ses droits. On a vu, de nos jours, des auteurs saire doubler la garde du parterre, pour prévenir la chûte d'une pièce, et la disgrace de cette pièce n'en a en par-la que plus de témoins. Richelieu ne fut pas plus heureux contre le Cid,

qu'en faveur de Mirame. Le genie de Corneille triompha des efforts de l'autorité, et le credit du ministre ne servit qu'a procurer une excellente critique, qui fit encore mieux sentir les beautés de cette tragédie. Ces traits de l'aiblesse n'empêchent pas que le cardinal de Richelieu n'aitété le fondateur du théâtre, par les bienfaits sans nombre qu'il répandait pour encourager ce genre de poésie. Il ne se bornait pas à des largesses; il donnail encore des conseils, et même des sujets et des plans. Personne n'ignore qu'il avait cinq poètes pensionnés qui travaillaient sous ses ordres. Il est malheureux, pour l'honneur de son choix, que parmi ces cinq, il n'y eut que Corneille et Rotrou qui pussent le justifier. C'est à Richelieu qu'on doit l'établissement de l'imprimerie royale, et il avait formé le projet de rendre l'instruction gratuite dans l'université. Mais son plus beau titre littéraire est l'établissement de l'académie franc. Il n'y avait qu'un ministre plein de lumières qui pût saisir tous les avantages résultans de ce mélange de geus de lettres et des gens de la cour : mélange qui flattait les uns et les autres, et entretenait par-tout le gout du savoir. On a du cardin, de Richelieu son Testament politique, qui était en manuscrit dans la bibliothèque de Sorbonne, et qui avait été légué

à cette bibliothèque par l'abbé des Roches, secretaire du cardinal. On en trouve un autre exemplaire dans la bibliothèque nationale avec une relation succinte apostillée. On n'a déconvert ce dernier exemplaire que depuis quelques années; et il n'a pu terminer la dispute que Voltaire fit naître sur le véritable auteur de ce testament. Les meilleures éditions de cet ouvrage sont celles de 1737, par l'abbé de St.-Pierre, en 2 vol. in-12; et de 1764, à Paris, en 2 vol. in-8°. Foncemagne qui a dirigé cette nouvelle édit. tâche de prouver l'authenticité de ce testament, dans une préface écrite avec beaucoup de précision et de netteté. - Méthode de controverses sur tous les points de la foi, in-4°. Cet ouvrage fut le fruit de sa retraite à Avignon. — Les principaux points de la foi catholique désendus, etc. David Blondel a répondu à cet ouvrage. — Instruction du chrétien, in-8°. et in-12.-Perfection du chrétien, in-4° et in-8°.—Un Journal très-curieux, in-8°, et en 2 vol. in-12. — Ses Lettres, dont la plus ample édit, est de 1696, en 2 vol. in-12. Elles sont intéressantes; mais ce recueil ne les renferme pas toutes; on en trouve d'autres dans le recueil des diverses pièces pour servir à l'Histoire, etc. in-fol. de Paul Hay, sieur du Châtelet. - Des Relations,

des Discours, des Mémoires. des Harangues, etc. - On lui attribue l'Hist. de la mère et du fils, qui a paru en 1731. en 2 vol. in-12, sous le nom de Mezerai. - Nons avons dit qu'il avait travaillé a plusieurs pièces dramatiques, et fait, en partie, la tragi-comédie de Mirame, qui est sous le nom de Saint-Sorlin; il a fourni le plan et le suiet de trois autres comédies: les Tuileries, l'Aveugle de Smyrne, et la comédie héroique, intitulée Europe, composee pendant sa nière maladie.

RICHELIEU, (Louis-Franc.-Armand du Plessis, duc de) maréchal de France, premier gentilhomme du roi, membre de l'acad, française et de celle des sciences, naquit le 13 mars 1696, et mourut à Paris le 8 août 1788. Après le cardinal de Richelieu, dont nous venous de parler, celui qui a le plus illustré cette famille, est le maréchal-duc de Richelieu. Ce fut sans contredit un des hommes les plus brillans du 18e siècle, et celui de tous les seigneurs français qui a le plus donné son esprit et son ton à ce siècle. Voici comment le directeur de l'académie française traça son caractère, en recevant, en 1789, dans cette compagnie, le duc d'Harcourt, qui lui succédait. Après avoir peint dans le duc de Richelieu, une des vainqueurs de Fontenoi, un des libérateurs de Gênes, le conquérant de Mahon, le débellateur de Closter-Seven; il le représente comme un homme aimable, qui conquérait les cœurs comme les étals, qui savait plaire comme il savait vaiucre; qui forçait l'envie à lui pardonner ses talens et ses succès de tout genre, en favenr de ses graces; comme un négociateur habile, et un homme de cour fin et délié. sous les traits de l'audace et de la vivacité chevaleresques; comme un héros, célébré à l'envi par nos muses les plus brillantes. Il le compare à ce Thésée, dont Théramène retrace à Hyppolite, tautôt la valeur intrépide, tantôt les amours volages, la foi partout offerte et reçue en cent lieux. Les Hélènes, les Péribées, les Arianes, éblouies de sa gloire, charmées de ses graces, briguant sa conquête, déplorant son inconstance, toutes le préférant, et toutes étant préférées. Enfin, il le peint comme le Nestor des guerriers et le Nestor de l'académie, qu'il avait vue se renouveler tant de fois, qui, plus long-tems académicien, plus long-tems doyen de l'académie, que Fontenelle luimeme, avait paru fortifier cette erreur populaire, que l'acad, avait toujours un Richelieu à sa tête ou dans son sein; comme le Nestor, enfin, dont la carrière, et si vaste et si pleine, embrassait par ses fortunes diverses, par ses exploits, par ses mariages les trois plus longs règnes de la monarchie. Tous ces différens traits sont vrais, quoique consignés dans un éloge académique: mais ce que l'histoire dira de plus, c'est que le duc de Richelien, en affichant la dépravation des mœurs dans sa carrière galante, en donnant le dangereux exemple de l'avidité, et du brigandage dans sa carrière militaire, et en faisant jouer les ressorts les plus déshonorans pour parvenir au ministère sous Louis XV, et gouverner par l'intrigue, a flétri tout ce qu'il pouvait y avoir de grand et de magnanime dans sa vie. Le duc de Richelieu avait eu d'abord une jeunesse orageuse. A quinze ans, déja follement présomptueux, il fut mis à la Bastille, sur la demande d'un père rigide, et y traduisit Virgile. Louis XIV lui demanda ce qu'il y avait appris? - A n'y plus retourner, sire. Il y retourna cependant deux fois depuis, tant pour d'autres galanteries, que pour des intrigues politiques dans le tems de ce qu'on appella la conjuration du prince de Cellamare. Le duc de Richelieu a été marié trois fois, et sous trois règnes différens. Sous le règne de Louis XIV, il épousa, le 12 février 1711, Anne - Catherine de Noailles, morte le 7 novemb. 1716. Sous celui de Louis XV,

il se maria avec Melle. de Guise, qui mourut le 2 août 1740, et enfin, sous le règne de Louis XVI, il épousa Mine. de Rotk. Il était gouverneur et commandant en Guienne depuis 1755, doyen des maréchaux de France en 1781. Il avait été ambassadeur à Vienne en 1727, et en Saxe en 1746, pour y faire la demande de la Dauphine, mère de Louis XVI. En 1720, il entra à l'académie française, et en 1731, dans celle des sciences. Sa longue correspondance avec Voltaire atteste l'intérêt qu'il prenait aux lettres, et la protection qu'il accorda toujours aux grands écrivains de son siècle. Il ent long-tems, comme premier gentilhomme de la chambre, une influence marquée sur les progrès du théâtre en France; et l'on doit convenir que c'est à son courage et aux effets de sa protection que la scène s'est enrichie de plusieurs productions qui n'y auraient peutêtre jamais paru sans lui. Son impartialité à cet égard mérite d'être célébrée. Tandis qu'il favorisait les belles tragédies de Voltaire, il admettait la représentation des Philosophes et du Satirique, de Palissot. Il semblait n'être sensible qu'à ce qui etait beau et digne de la scène française. L'histoire du théâtre est remplie d'anecdotes qui prouvent son discernement à cet égard, et le goût exquis de ses juge-

méns. On a de lui son discours de réception à l'académie française. — Des Mémoires diplomatiques, pendant ses ambassades, et des Pièces de Poésie, dont ses intrigues amoureuses étaient toujours l'objet. Il avait beaucoup de facilité quand il s'agissait de traiter ce sujet sur lequel il avait réuni tous les genres d'expériences. Nous citerons pour exemple les vers suivans, qu'il fit dans un moment et dans un lieu où il attendait avec impatience l'instant d'ajonter une nouvelle victime à celles qu'il avait dejà faites :

« Que notre course est incertaine ! » Momens qui partagez nos jours,

» Si j'attends l'aimable Climène » Vous rallentissez votre cours.

» Si je goûte en ses bras le fruit de » mes amours,

» Vous courez à perte d'haleine. » Loin de régler sur nos desirs,

» Le tems dont vous êtes le maître, » Vous faites finir nos plaisirs,

» Lorsqu'à peine on les a vu naître.
» Je touche au plus grand des bon» heurs,

» Instant soyez-moi favorable,

» Et, s'il se peut, soyez aussi du-» rable

» Que le seront mes fidèles ar-» deurs »

RICHEOME, (Lonis) jésuite, naquit à Digne en Provence, en 1544. Après avoir été deux fois provincial et assistant-génér. de France en 1598. Il mourut à Bordeaux en 1625, à 87 ans. On a de lui plusieurs Traités de controverse, et des Ecrits ascétiques et théologi-

ques, impr. à Paris en 2 vol. in-fol., 1628. Quelques - uns lui attribuent le Traité de l'Origine des Hérésies, qui a paru avec le nom de Florimond de Rémond.

RICHER, (Edmond) docteur de Sorbonne, né à Chource, dans le diocèse de Langres en 1560, mort à Paris en 1630. Sans son fameux livre de la Puissance ecclésiastique et politique, on pourrait ignorer qu'il a été syndic de la faculté de théologie, grand maître du collége du cardinal le Moine, et qu'il a fait quelques autres ouvrages, aujourd'hui entièrement inconnus. On ne peut cepeudant lui resuser de l'érudition, de la critique, et meme du jugement, excepté dans le choix d'une matière aussi épineuse que celle qu'il avait entreprise. Son livre, proscrit à Rome, le sut encore par l'archevéque d'Aix et par les évêques de sa province, le 24 mai de la même année. On vit alors paraître de tous côtés une soule d'écrits pour le réfuter. Le cardinal de Richelieu en fut alarmé. Il fit désendre à Richer de rien écrire pour sa justification, et ordonna à la faculté de le dépouiller du syndicat. On élut un autre syndic en 1612; et depuis ce tems, les syndies de la faculté ont été élus de deux ans en deux ans, au lieu qu'ils étaient perpétuels auparavant, Richer

cessa d'aller aux assemblées de la l'aculté, et se renferma dans la solitude, uniquement appliqué à l'étude; mais on l'accusait de continuer à dogmatiser. Il fut enlevé et mis dans les prisons de St.-Victor. Il donna en 1620 une déclaration, par laquelle il protestait qu'il était prêt de rendre raison des propositions de son livre de la Puissance ecclésiastique et politique; il en donna même une seconde; mais ses adversaires ne furent pas satissaits. Le cardinal de Richelieu l'obligea d'en donner une troisième, et voici les moyens qui, suivant l'abbé Racine, furent employés pour lui arracher cette nouvelle déclaration. « Duval, dit-il, fut chargé d'amener Richer chez le P. Joseph, capucin, pour y dîner. Après qu'on fut levé de table, le capucin fit entrer Rieher dans une chambre avec Duval et un notaire apostolique, envoyé par le pape: on proposa la question de l'autorité du souverain pontile. Richer, qui ne savait pas que l'inconnu devant qui il parlait était un italien et un notaire apostolique, exposa ses sentimens avec modération et clarté. Tout d'un coup, le P. Joseph tira un papier qui contenait une retractation toute dressée. Il interrompit Richer en le lui montrant; et, d'un tou de voix qu'il éleva extraordinairement, pour servir de signal à des gens apos-

tés et cachés, il lui dit: C'est anjourd'hui qu'il faut mourir, on retracter votre livre. A ces mots, on vit sortir de l'antichambre deux assassins qui se jetèrent sur ce vénérable vieillard, et qui le saisissant chacun par un bras, lui présentèrent le poignard, l'un par devant, l'autre par derrière, tandis que le P. Joseph lui mit le papier sous la main et lui fit signer ce qu'il voulut, sans lui donner le tems, ni de se reconnaître, ni de lire le papier ». On prétend que cette violence avança sa mort. Richer était un homme qui, à l'obstination des gens de son état, joignait une inflexibilité d'esprit particuliére. Vieilli sur les bancs, an milien de la chicane, endurci dès l'enfance à la misère, il brava la cour, parce qu'il ne lui demandait rien, et qu'il pouvait se passer de tout. Il ne connut jamais les ménagemens, et son esprit fut aussi opiniâtre que ses mœurs étaient austères. Nous avons de lui les ouvrages suivans: Vindiciæ doctrinæ majorum, de auctoritate Ecclesiæ in rebus fidei et morum, Coloniæ, 1683, in-4°. - De potestate Ecclesiæ in rebus temporalibus, 1692, in-4°. - Une Apologie de Gerson, avec une édit. des Œuvr. de ce célèbre chancelier de l'université de Paris; et dans l'édit. du Traité de la Puissance ecclésiastique, etc. de Cologne, 1701, 2 vol. in.4°.

- Une Histoire des Conciles généraux, en latin, 3 vol. in-4°. - Une ample Désense de sa doctrine et de sa conduite : on la trouve dans l'ouvrage qui fut la source de ses persécutions, édition de Cologne. — L'Histoire de son Syndicat, publiée en 1753, in-8°. -Obstetrix animorum, Leipsick, 1693, in - 4° et quelques autres livres de Grammaire. — Deoptimo Academia statu, in 8°. - Plusieurs manuscrits, dont le plus considérable consiste en de grands Mémoires sur l'Hist. de la faculté de théologie de Paris.

RICHER, (Jean) libraire de Paris, mort en 1655, sut le premier rédacteur du Mercure Français. C'est un Recueil de pièces rares, et de relations qui ont paru depuis 1605 jusqu'en 1648, non seulement en France, mais dans le reste de l'Europe et dans toutes les parties du monde, tant sur les affaires d'état, que sur celles des particuliers. Théophraste Renaudot rédigea, depuis l'an 1635 jusqu'en 1643, ce Recueil intéressant; mais il n'avait ni le discernement, ni l'exactitude du premier compilateur. Il ne donnait pas d'ailleurs les pièces justificatives qui avaient fait rechercher les volumens précédens. ·Au reste, Jean Richer ne rédigea que le premier tome. Etienne Richer fit les autres, jusqu'en 1635.

RICHER, ( Henri ) naquit en 1685, à Longueil, dans le pays de Caux, et mourut à Paris en 1648, à l'âge de 63 ans. Il fut destiné par ses parens an barreau; mais les progrès qu'il y fit tenaient plutôt de la facilité de son esprit, que de son goût pour la jurisprudence. Un attrait plus puissant le tournait vers la littérature et la poésie. Il viut à Paris, et se livra entièrement à son goût. Ce qui distinguait Richer était une mémoire prodigieuse qui lui rappellait à l'instant les noms, les dates et les faits. Nous avons de lui: Une traduction en vers des Eglogues de Virgile, 1717, in-12, et réimprim. en 1736, avec une Vie de ce poète qui est assez bien faite. Sa version est fidèle, mais elle est faible. On pourrait, dit un critique, le regarder comme un bon traducteur, si la fidélité à rendre le sens de son original, était la seule qualité nécessaire à quiconque entreprend de saire passer les poètes célèbres dans une langue étrangère, sur-sout lorsqu'il s'agit d'une traduct, en vers. Il est moins faible dans celle des 8 premières héroïdes d'Ovide, que dans celle des Eglogues de Virgile. Sa tragédie de Sabinus, jouée pour la première fois en 1734, est encore au dessous de ses traductions. Quelques morceaux pleins d'intérêt ne font pas pardonner la faiblesse de la versification, froide et sans coloris. - Un Recueil de fables, in-12. Quoiqu'elles n'aient ni la finesse et l'enjouement de celles de la Fontaine, ni le badinage ingénieux et philosophique de celles de la Motte, elles ont été reçues favorablement. En général, l'invention n'en est pas heurense; la morale n'v est ni vive, ni frappante; le style en est froid et sans imagination: mais elles sont recommandables par la simplicité et la correction du langage, par la variété des peintures et par l'agrément des images. — Les huit premières Héroides d'Ovide, mises en vers français, 1743, in-12. L'auteur a joint à sa version quelques autres Poésies. — La Vie de Mécénas, en 1746, in-12, avec des notes: on y trouve des recherches et de l'érudition. — Deux tragédies : Sabinus et Coriolan.

RICHER, mathématicien, reçu à l'acad. des sciences en 1666, mort en 1696. Il fut envoyé par l'acad. à Cayenne, et y arriva au mois d'avril 1672. L'objet de ce voyage était de faire, dans un lieu où le soleil pourrait être vu près du zénith, des observations sur lesquelles la parallaxe du soleil, et les réfractions ne pourraient plus influer. On se proposait encore de déterminer la parallaxe de la lune, et de parvenir à connaître d'une

manière un peu plus approchée les distances de mars et de vénus à la terre, en observant ces planètes dans des lieux de notre globe très-éloignés les uns des autres. Le voyage de Richer out le succès qu'on en espérait, et il en rapporta des mesures plus exactes de l'obliquité de l'écliptique, de la parallaxe du soleil, et des positions d'étoiles que nons ne voyons pas dans nos climats on que nous ne voyons que trop près de l'horison; mais l'observation du retard des pendules sous l'équateur a immortalise le nom de Richer. Il remarqua que le pendule qui battait les secondes à Paris ne les battait plus à Cayenne, à moins d'être raccourci. Etant ensuite rapporté en France, ce pendule se trouva plus court que celui qui battait les secondes à l'observatoire. Ce phénomène, qui avait échappé à Picard dans son voyaged'Uranibourg, fournit à Newton et à Huyghens une preuve de l'applatissement de notre globe, et fut la première occasion des grands travaux qui depuis ont eté entrepris sur la figure de la terre. On a de Richer des Mémoires dans le Recueil de l'académie des sciences.

RICHER-D'AUBE, (Franç.) né à Ronen en 1683, mort a Paris en 1752, maître des requêtes et intendant de Soissons, était neveu de Fontenelle, et auteur d'un Essai sur les principes du droit et de la morale, in-4°, 1743. Il ne concevait pas comment on ponvait lire l'Esprit des lois, après son ouvrage. Il trouvait le livre de Montesquieu plat et superficiel, et comme fait des epluchures du sien. Cet homme singulier vivait avec son oncle an Palais-Royal, dur à commercer, disait le neveu, mais facile à vivre. Il y aurait long-tems que son nom, comme son livre, serait oublié, s'il n'avait été, pour ainsi dire consacré par d'excellentes plaisanteries du philosophe. Nous citerons les suivantes : Fontenelle étant un soir anprès de son seu, une étincelle vole sur la robe de chambre de Richer d'Aube. Plongé dans la méditation, il ne s'en apperçoit point; il va se coucher de bonne heure. Au milieu de la nuit, il est éveillé par la fumée; le feu avait pris à la robe de chambre et de-là à la garde-robe. Fontenelle sonne et se lève, tout le monde est bientôt sur pied, et Richer avant les autres. Le neveu gronde beaucoup, l'oncle donne des ordres et le seu est éteint ; mais sa colère n'est pas calmée; Richer d'Aube recommence à gronder, cite le proverbe de la légère étincelle qui souvent cause un grand incendie, demande à Fontenelle pourquoi il n'a pas secoué sa robe. Je vous promets,

répliqua enfiu le paisible philosophe, que si je mets encore le feu à la maison, ce sera tout autre chose. Pendant le tems de la fermentation qu'excita dans Paris le sameux systême, Richer vient dire à Fontenelle que la nuit même on mettrait le feu au Palais -Royal, et le presse beaucoup devenir coucher chez lui. «On ne mettra point le feu, dit Fontenelle, et si on ne le met point, ce sera un ridicule, et pis encore d'avoir découché ; car comme je ne découche jamais, depuis plusieurs années, cela sera remarqué, et le ridicule sera d'autant plus grand, que je répondrais bien que le prince ne découchera pas. Je resterai donc ». Et il resta, quelques instances que Richer put lui faire, se coucha à son ordinaire, dormit aussi bien que la nuit précédente, et se dit froidement à son réveil : on n'a pourtant point mis le feu. On ignore si le burin ou le pinceau ont conservé les traits de ce magistrat; ce qu'il y a de certain c'est que la plume de Rhulières l'a dessiné d'après nature dans son Epître sur les disputes:

« Auriez-vous par hasard connu feu » monsieur d'Aube?

» Qu'une ardeur de dispute éveillait » avant l'aube?»

On n'a de lui que l'Essai sur les principes du droit et de la morale, dont nous avons parlé.

Richer, (Adrien) né à Avranches en 1720, mort à Paris en 1798. On lit avec intérêt quelques-ms de ses ouvrages histor. Le plus connu et celui qui mérite de l'être; est la Vie des Hommes illustres, comparés les uns avec les autres depuis la chûte de l'empire romain jusqu'à nos jours. L'auteur paraît s'être proposé Plutarque pour modèle. Quoique moins philosophe et moins profond que l'auteur grec, il est plus impartial. Plutarque sait trop sentir qu'en comparaut les grecs aux romains, il ne cherchait qu'à élever ses compatriotes au - dessus de leurs rivaux. Le nouvel historien a une marche plus irréprochable et plus utile. Il n'oppose point les hommes d'une nation à ceux d'une autre, il compare homme à homme. Quand il trouve quelques traits de ressemblance entre des héros de différens pays, il les saisit avec justesse, les rapproche avec désintéressement, et les developpe avec des réflexions morales. non moins utiles qu'intéressantes. On a encore de lui : Nonvel Abrégé chronologique de l'Histoire des empereurs, 1753, in-8°. — Essai sur les grands événemens par les petites causes, 1757. — Vie de Mécénas avec des notes histor, et crit. 1766, in 12. - Le théâtre du moude, où par des exemples, les vertus et les vices sont mis en opposi-

tion, 1775, 2 vol. in-8°; nouv. édit. 1789, 4 vol. gr. in-8°.-Vie de Jean-Bart, Amst., 1780, in-12; 3e édit, 1784.— Vie du maréchal de Tourville, 1783, in-12.—Vie d'André Doria, 1783, in-12. — Vie de Barberousse, général des armées navales de Soliman II, 178\*, in-12. - Vie de Duquesne, 1783, in-12.-Vie de Michel de Ruiter, 1783, 2 vol. in-12. - Vie de l'amiral Tromp, 1784, in-12. - Vie de Duguay - Trouin, 1784, in-12. - Vie du comte de Forbin, 1785, in-12. Toutes ces vies sont recueillies sons le titre : Vies des plus célèbres marins, 1784, in-12. — Vies du capitaine Cassard et du capitaine Paulin, connu sous le nom de Baron de la Garde, faisant suite aux Vies des plus célèbres marins, 1785, in-12. — Vie de J, d'Estrées, duc et pair, maréchal de France, etc. et de Victor d'Estrées son fils, etc. 1786, in - 12. — Caprices de la Fortune, ou les Vies de ceux que la fortune a comblés de ses saveurs, et de ceux qui ont essuyé ses plus terribles revers, dans les tems anciens et modernes, 1786-89, 4 vol. in-12. — Les Fastes de la Marine française, ou les actions les plus memorables des officiers de ce corps, dont la vie ne se trouve point dans celles des plus célèbres marins, in-12, tom. I, 1787, tom. II, 1788.

RICHER, (François) frère du précédent, avocat, né à Avranches en 1718, mort à Paris en 1790. Nous avons de ce jurisconsulte plusieurs ouvrages qui ont eu un succès mérité. Il a donné: Traité de la mort civile, 1755, in-4°. - Examen des principes d'après lesquels on peut apprécier la déclaration de l'assemblée du clergé de 1760.—Dictionnaire portatif de mythologie, 1765, 2 vol. in-8°. Continuation de l'Hist.moderne de l'abbé de Marsy. — De l'autorité du clergé et du pouvoir du magistrat politique sur l'exercice des fonctions du ministère ecclésiastique, 1767, 2 vol. in-12. — Causes célèbres et intéressantes avec les jugemens qui les ont décidées, rédigées de nouveau. 1778-88, 22 vol. in-12. — Il a été l'éditeur des Arrêts d'Augeard, 1756, 2 vol. in-fol.; Des Lois ecclésiastiques d'Héricourt, en 1756; De l'Esprit des lois de Montesquieu, en 1758, et du recueil des arrêts du premier président Lamoignon, avec les recherches et les réflexions des jugemens qui, par ses ordres avaient préparé son travail, 1783, 2 vol. in-4°. — Deux lettres au sujet de MM. Montesquieu et Viron, dans l'Année littéraire de 1776, etc.

RICHERY, ci-dev. chanoine de la cathédrale, et membre de l'académie d'Amiens, à fait une Oraison funèbre de la reine, 1769, in-4°., et celle de Louis XV, 1775, in-4°.

RIDEREAU, horloger à Paris, a publié des Recherches sur les vrais moyens de perfectionner les pendules à secondes, destinées à indiquer les équations journaliéres du soleil, par le moyen d'une cadrature simple, etc. 1770, in-8°.

RIGAUD, médecin, a traduit un Mémoire pour servir à l'histoire de quelques insectes connus sous le nom de Termès, ou fourmis blanches, par H. Smeathmann, 1786, in-8°.

RIGAUD DE L'ISLE est auteur d'un Mémoire sur la culture de l'esparcet, ou sainfoin, 1769, in-8°.

RIGAULT, (Nicolas) né à Paris en 1577 d'un pere médecin, fit ses études chez les jesuites, qui tentèrent inutilement de le faire entrer dans leur société. Son Funus Parasiticum, pièce satirique confre les parasites; plut tellement au président de Thou, qu'il l'associa à ses études et en fit l'instituteur de son fils. Il sut le continuateur de son histoire, et il n'a pas rétabli la répution des continuateurs. Il était d'ailleurs savant dans le droit et dans la littérature tant profane qu'ecclésiastique.

Le célèbre Casaubon, chargé de mettre en ordre la bibliothèque du roi, s'étant retiré en Angleterre, Rigault. qui avait eu part à ses travaux, le remplaça. Le roi content de ses services, le nomma procureur-général de la chambre souveraine de Nanci, ensuite conseiller au parlement de Metz, enfin intendant de cette province. Il mourut à Toul en 1654, à 77 ans. Ses principaux ouvrages sont: Des éditions de St.-Cyprien, 1648, in-sol. et de Tertullien, 1664, in-fol. enrichies d'observations, de corrections et de notes fort utiles. - Quelques traduct. d'auteurs grecs, sans élégance et sans correction. Ces auteurs sont: Onosandre, (De imperatoris institutione) 1600, in-4°. — Artemidore, (De divinatione per somnia) 1603, in-4°. - Des notes et des corrections sur plusieurs auteurs grecs et latins: sur Phèdre, sur Julien, sur les écrivains De re Agraria, à Amst. 1674, in-4°. Une continuation de l'Hist. du président de Thou, en trois livres. Malgré le mauvais goût qui y règne, on n'a pas laissé de les traduire en franç, et de les insérer dans le 15e volume de la version de cette Histoire, imprimée en 1744. — De Verbis quæ in novellis constitutionibus post Justinianum occurrunt, Glossarium, en 1601, in-4°. — De la prélation et retenue séodale, en 1012, in-4°.—Diatriba de satyra Juvenalis, dans l'édition de ce poète, donnée par Robert Etienne, à Paris, en 1616, in-12. — De lege venditionis dicta, observatio duplex, à Toul, en 1643 et 1644, in-4°. —Funus parasiticum, 1601, in-4°.—Auctores finium regundorum, Paris, 1614, in-4°.— Observatio ad constitutionem regiam anni, 1643.—De modo fænori proposito, en 1645.— Observatio de pabulis fundis, etc. à Toul, en 1651, in-4°.

RIGOLEY DE JUVIGNY, (Jean-Antoine) conseiller honoraire au parlement de Metz, ne à Paris, et mort dans la même ville le 21 février 1788. Malgré les diatribes que ses ennemis ont répandues contre lui, cet écrivain n'en doit pas moins être placé au rang des littérateurs les plus instruits du 18° siècle. Ses jugemens sont sains; c'est un admirateur éclairé des anciens; mais on peut lui reprocher de n'avoir pas été toujours impartial. « Son excellent discours sur les progrès des lettres en France, mis à la tête de la nouvelle édit. des Bibliothèques de la Croix du Maine et de Duverdier, présente, dit l'auteur des Trois Siècles, un tableau historique des productions du génie, un Code abrégé des règles du bon goût, et une habile critique. Nourri de la lecture des anciens, dont il

paraît s'être pénétré; appuvé sur les principes invariables de la nature, qui sont ceux du vrai et du beau; toujours armé du flambeau de la raison, l'anteur parcourt d'un pas noble et ferme les dissérens âges du génie littéraire de la France, découvre les causes qui l'ont retenu long tems captif dans les chaînes de l'ignorance et du mauvais goût, et nous montre par quels secours il en a triomphé. D'un autre côté, il apprécie, avec autant de justesse que de précision, les écrivains qui ont fait époque, soit en perfectionnant les arts, soit en étendant leurs limites. Plein de discernement et de zèle pour la gloire des lettres, il peint avec des couleurs énergiques les ravages du faux bel esprit et la dégradation dans laquelle il nous a précipités. Un tel discours ne peut être que le fruit de l'érudition la plus etendue, d'une connaissance réfléchie de l'histoire, de la politique. de la morale et de la religion. Il est écrit d'un style noble, élégant, nombreux, toujours net et toujours châtie. Peutêtre ceux qui s'intéressent à la perfection de cet ouvrage désireraient-ils que l'élocution en fut plus animée, la marche plus rapide et le ton plus varié. L'Introduct. qu'il a mise à la tête de la Bibliographie de du Verdier, et qui paraît une suite naturelle du Discours sur les progrès

des lettres, est un morceau de critique qui ne fait pas moins d'honneur à son discernement et à sa plume. Même solidité de principes, mėme justesse d'observations, même sûreté de goût. En parcourant les différentes branches de la littérature, on y met en opposition les écrivains qui ont préparé le siècle de Louis XIV avec ceux du 18e siècle; et ce parallèle tracé avec autant de lumière que de vérité, malgré les exceptions qu'on a soin de faire, ne tourne point à l'avantage des derniers. On n'y désigne pas, il est vrai, en particulier, les corrupteurs de chaque genre mais les applications sont aisées à faire ». On a de Rigoley de Juvigny les ouvrages suivans : Mémoires pour L. Travenot, contre le sieur Voltaire, 1746, in-4°. —Mémoire pour l'âne de Jacques Feron de Vanvres, 1751, in-4°; 1767, in-8°. — Mém. pour L. Charbonnière, écuyer, premier huissier au parlem. d'Aix, contre Astruc, médecin, au sujet des sumigations. -Lettre sur l'éducation adressée à l'abbé Dessoutaines. — Œuvres choisies de seu M. de la Monnoye, avec la Vie de l'auteur, la Haye, 1770, 3 vol. in-8°. — Les Bibliothèques françaises, de la Croixdu-Maine et de Duverdier, nouv. édition, avec des Remarques, de la Monnoye, Bouhier et Falconnet, et un

Discours sur les progrès des Lettres en France, 1772-73, 6 v. in-4°. — Discours sur les progrès des Lettres en France, 1773, in-8°; nouv. édition, 1782, in-8°. — Œuvres completes d'Alexis Piron, avec la Vie de ce poète, Neuschatel, 1777, 7 vol. in-8°. — De la décadence des Lettres et des Mœurs depuis les Grecs et les Romains, 1787, in-4°, grand in-8° et grand in-12. — Plusieurs Pièces de poésie, dans les Journaux et dans l'Almanach des Muses.

RIGORD ou RIGOLD, né dans le Languedoc, était moine, chapelain, médecin et historiographe de Philippe Auguste, dont il a écrit en latin la Vie. Ce livre, qui comprend l'intervalle de 1169 à 1209, sous ce titre: Gesta Philippi - Augusti Francorum regis, se trouve dans la collection de Duchesne, tome 3-Au milien de quelques faits, on v trouve des choses qui décèlent la faiblesse d'esprit de l'historien. Il avait vu distinctement la lune descendre à terre et remonter au ciel; le tout, parce qu'elle est la figure de l'Eglise, qui a ses phases aussi bien qu'elle. Il avait observéaussi, comme physicien, que depuis que la vraie croix avait été prise par les Turcs. les enfans n'avaient plus que vingt ou vingt-trois dents, au lieu qu'ils en avaient trente ou trente-deux auparayant,

RIOLAN, (Jean) médecin de la faculté de Paris, né à Amiens, et mort en 1605, fut un des plus zélés défenseurs de la doctrine d'Hyppocrate contre les chimistes. On a de lui divers ouvrages de médecine et d'anatomie, recueillis en 1610, Paris, in-fol.

RIOLAN, (Jean) fils du précédent, fut aussi docteur de la faculté de Paris, et mourut en 1657, à 77 ans. Il fut professeur-royal en anatomie et en botanique, et ensuite médecin de Marie de Médicis, mère de Louis XIII. Nous avons de Riolan un grand nombre d'écrits sur l'anatomie, science où il fit plusieurs découvertes très-utiles. Ils eurent beauconp de cours dans leur tems, et sont bientraités. Riolan possédait les poètes grecs et latins, et faisait de leurs vers des applications fort heureuses. Il était un pen trop prévenu en faveur des anciens, et critiqua amèrement tous les anatomistes modernes. Ses principanx ouvrages sont: Comparatio veteris medicinæ cum novâ, 1605, in-12; il s'y déclare contre les chimistes. - Schola anatomica, 1604. in-8°. Il l'augmenta et le publia à Paris en 1610, in-sol., sous letitre d'Anatome corporis humani. - Gigantomachie. 1613, in-8°. Il l'écrivit contre Habicot, au sujet de la découverte des os du prétendu géant Teutobochus; ce livre ayant

été attaqué, il répondit, et publia: L'imposture découverte des os humaius supposés et faussement attribués au roi Teutobochus, Paris, 1614.—Gigantologie, ou Discours sur la grandeur des géans, 1618, in 8°. Ces ouvrages, avec ceux de Hans Sloane, n'ont pas peu contribué à corriger les idées populaires sur cette matière.

RIOUFFE, (Honoré) tribun, est auteur des onvrages suiv.: Poeme sur la mort du prince de Brunswick, Paris, 1787, in-8°. — Mém. d'un Détenn, 1794; nouv. édit. 1795, in-8°. — Quelques chapitres, 1795; in-8°, etc.

RIQUET, (Pierre-Paul DE) seigneur de Bon-Repos, né à Beziers, d'une noble et ancieune famille de Provence, mort le premier octobre 1680, fut un de ces génies rares, dont les conceptions savantes et profondes ne se bornent pas à de simples systêmes ou à de vaines spéculations, mais qui ont la passion d'être utiles à leur patrie, et qui la réalisent. Qu'on nous pardonne de placer dans cette galerie, celui qui a laissé un si beau monument de ses talens et de son génie, par la communication de la mer Méditerannée à l'Océan, et qui a procuré à la France une source intarissable de prospérité, en exécutant le canal du Langue-

doc. Cet homme extraordinaire, qui réunissait les plus grandes vertus aux talens naturels qui l'avaient fait géomietre, concut le projet de ce canal avant l'année 1660; il le commença en 1667, et il était prèt à voir son courage infatigable couronné, lorsque la mort le surprit en 1680, c'està-dire, un an avant que le canal füt navigable dans toute son etendue. Riquet, par la conception de son projet, a eu le bonheur de quadrupler les avantages de l'agriculture et les richesses de la partie méridionale de la France. Dés qu'il eut ouvert la communication des mers, une activité qui a toujours augmenté progressivement, a rendu la culture de ce pays la plus parfaite de l'Europe. Les pays de sables et de rochers ont été améliorés; des travaux dispendieux, et des engrais aboudans ont vivifié les terreins les plus arides; les hameaux sont devenus des villes, et les bourgs ont été chaugés en cités commerçantes. Marseillle, Cette et Bordeaux se sont communiqués intérieurement, et la circulation de leur commerce à l'abri des orages et des agressions navales, a été aussi continue qu'économique. Dans le tems que Riquet était le plus occupé de ses travaux, la cour chargea le maréchal de Vauban de les examiner et d'en faire un rapport. Riquet l'accom-

pagna dans sa visite; quand ils furent arrivés an réservoir de Saint-Ferriol, le géomètre s'apperçut que le maréchal de Vauban redoublait d'attention. Riquet, inquiet, lui demanda le sujet de ses reflexions. - Je remarque, lui répondit Vanban, qu'il manque à ce grand ouvrage une chose essentielle qui a eté oubliée. — Et, après avoir joui pendant quelques instans de l'embarras de Riquet, il ajouta que l'objet qui manquait à cet endroit, était la statue de l'homme illustre qui avait conçu et exécuté un projet aussi grand que celui du canal de Languedoc. Cette réponse aussi honorable que juste, tranquillisa beaucoup Riquet, qui craignait que ses ennemis n'eusseut prévenu Vauban contre lui. Riquet avait eu en effet beaucoup d'envieux à combattre pour parvenir à l'exécution de son projet. Il les consondit par ses actions, et par ses Mémoires. Si le tems a fait disparaître ces derniers monumens de son génie créateur, il n'en a pas moins de droit à la reconnaissance qui est due aux écrivains français, et sur-tout à ceux qui ont réuni le double avantage des conceptions utiles, et de leur exécution. On avait conservé dans sa famille, plusieurs Mémoires et ses Plans. On ignore ce qu'ils sont devenus pendant la révolution : des manuscrits aussi

précieux méritaient bien d'être conservés avec le plus grand soin.

RISTEAU, (François) de la société royale de Londres, aucien négociant de Bordeaux sa patrie, où il est mort en 1784, âgé de 70 ans. Risteau ne bornait pas ses connaissauces à celles de la profession qu'il exerçait; amateur distingué des arts et des sciences, ses lumières le firent estimer de Montesquieu dout il fut l'ami. Il a écrit pour défendre ce philosophe. On regarde ses observations comme meilleure et la plus courte reponse aux critiques de l'Esprit des lois, et même on la présère pour la logique à la défense de cet ouvrage, par la Beaumelle. Etant directeur de la compagnie des Indes, Risteau fut employé par le gouvernement à la négociation de 1761, et servit beaucoup à M. de Bussy à Londres. En 1773, des armateurs bordelais avant entrepris de faire exécuter des bustes de Montesquieu, Risteau éclaira le sculpteur, pour reformer à son modèle ce qu'il y avait d'inexact dans les portraits déja connus. C'était lui qui avait déterminé Montesquieu à se laisser graver par l'auglais Dacier. Le seul ouvrage de Risteau est intitule: Reponse aux observations sur l'Esprit des lois, Amst. 1751, in-12.

RISTON, (Albert) ci-dev. avocat en la cour souveraine de Nancy. On a de lui: Conférences par ordre alphabétique des matières contenues en l'ordonnance de Lorraine civile et criminelle et des eaux et forêts de 1707, et des édits ordonnances et réglemens relatifs, Nancy, 1774, 2 vol. in-12. — Opinion sur le procès de Louis XVI, 1792, in-8°. — Seconde opinion sur le même procès, 1792, in-8°.

Riuperoux, (Théodore de) né à Montauban en 1664, d'un avocat du roi de cette ville, fut d'abord chauoine à Forcalquier, et ensuite commissaire des guerres. Il mourut à Paris en 1706, à 42 aus, laissant quatre tragédies, dont les vers sont faciles et coulans, mais saus force et sans chaleur. On a aussi de Riuperoux quelques petites pièces de vers, telles qu'une Epître, le Portrait du Sage, etc. répandues dans différens recueils. Il était secrétaire du marquis de Créqui. Ceseigneur, devant jouer avec le roi, avait conservé millelouispourcetteoccasion, qu'il mit en dépôt entre les mains de son secrétaire, afin de n'être point tenté de les dissiper ailleurs. Riuperoux les alla jouer, et les perdit. On ne dit point ce que devint Riuperoux après cette aventure, qui le ruinait dans sa fortune et dans son honneur.

RIVAL, (François-Louis Cizeron) né à Lyon le 1er mai 1736, a domé au public: Zéphire et le Ruisseau, l'able allegorique, 17\*\*, in-4°. — Réfutation d'un mensonge, imprimé dans le Siècle de Louis XIV, 175\*, in-4°. -Lettre critique sur le livre intitulé: Le Dessinateur pour les étoffes d'or, d'argent et de soie, 176\*, in-8° et in-12. -Récréations littéraires, ou Anecdotes et Remarques historiques, critiques et mythologiques sur les Œuvres choicies de Jean-Bapt. Rousseau, 176\*, in-8°.—La Répétition, com. en 1 acte, en prose, 176\*, in-8°. — Poésies diverses, 176\*, in-4°. — Lettres familières de Boileau Despréaux et Brossette, pour servir de suite aux œuvres du premier, Lyon, 1770, 3 vol. zn-12.

RIVALZ, né à Toulouse, d'une famille célèbre dans l'Hist. de la peinture, est auteur de l'Analyse de différens ouvrages de peinture, sculpture et architecture qui sont dans la ville de Toulouse, 1770, in-8°.

RIVARD, (François Dominique) ancien professeur de philosophie; ne à Nenfchâtean, mort à Paris le 5 avril 1778, est connu par plusieurs ouvrages élémentaires utiles. Les principaux sont: Elémens de mathematiques, 1740,

in-4°; 4e édit. 1744, in-4°. -Abregé des Elemens des mathématiques, 1741; nouv. edit. 1757, in.8°; 8e edit. 1765, in-8°; nonv. édit. 1771, 2 v. in-12. - Traité de la sphère, 1741, in-8°. - Abregé du Traité de la sphère et du calendrier, 1743, in-12.-Traité de Gnomonique, 1741, in-80; nouv. édit. la Gnomonique. ou l'art de saire les cadrans, 1757, in.8°. - Tables de Sinus, Tangentes et de leur logarithmes, 1742, in-8°. - Trigonométrie rectiligne et sphèrique, 174\*; nouv. édit. 1747, 1776, in-8°. - Traité d'arithmétique, 1747, in-8°. - Elémens de géométrie, 1747, in-8°. - Abregé, 1747, in 6°. -Instruct. pour la jeunesse sur la religion, et sur plusieurs sciences naturelles, 1758 2 vol. in-12. — Elémens de la Grammaire française à l'usage des enfans qui apprennent à lire, 1760, 2 vol. in-12, 1768, in-8°. - Recueil de Mémoires touchant l'education de la jeunesse, 1763, in-12. - Réflexions sur les prix de l'université et sur d'autres objets très-intéressans sur l'éducation de la jeunesse. -Institutiones philosophicæ ad usum scholarum accomodatæ, 1778-80, 4 vol. in-12.

RIVAROL, (Antoine de) de l'acad. de Berlin, né à Bagnols en Languedoc, en 1755, a publié les ouvrages suivans; Discours sur les causes de

l'universalité de la langue française, couronné à Berlin en 1784, suivi d'une Epître en vers à Frédéric II, Berlin, 1784, in-8°. - L'Enfer, poëme du Dante, trad. de l'italien, Paris, 1784, in-8°. -Lettres sur la religion et la morale à M. Necker, à l'occasion de son livre sur l'importance des opinions religieuses, Paris, 1787 et 1788. — Le petit Almanach de nos grands hommes, Paris, 1788.—Journal politique. - Lettre à la noblesse française, 1792, in-8°. - De la vie politique de la Fayette, 1792. - Des pièces fugitives insérées dans divers journaux. - Prospectus d'un nouveau dictionnaire de la langue française, suivi d'un discours sur les facultés intellectuelles et morales de l'homme, Hambourg, 1797, in-4°.

RIVAROL, (Claude Franç. de) né en 1760. On a de lui: De la nature et de l'homme, poëme, Paris, 1782, in-8°.—Les Chartreux, poëme, ibid. 1784. — Epîtres et pièces fugitives. — Isman ou le fatalisme, roman, Paris, 1785.

RIVAROL, (Louise Mather Flint de) a traduit plusieurs ouvrages de l'anglais, entre autres: Les effets du gouvernement sur l'agriculture en Italie, avec une Notice de ses différens gouvernemens, 1797, in-8°.

RIVAULT, (David) sieur de Flurance, né à Laval vers 1571, fut élevé auprès de Guy, comte de Laval; devint sousprécepteur, puis précepteur du roi Louis XIII, et mourut à Tours en 1616, à 45 ans. Malherbe et plusieurs autres écrivains célèbres out parlé de Rivault avec estime. Il nous reste de lui quelques ouvrages, qui ne justifient que faiblement leurs éloges. Les principaux sont: Des Elémens d'artillerie, 1608, in-8°, qui sont rares et assez curieux.-Les états, ès-quels il est discouru du prince, du noble et du tiers état, conformément à notre tems, 1596, in-12. Une édit. d'Archimède, in 4°. - L'Art d'embellir, tiré du seus de ce sacré paradoxe : La sagesse de la personne embellit sa face; étendu à toutes sortes de beautés, et ès moyens de faire que le corps retire en effet son embellissement des belles qualités de l'ame, 1608,

RIVE, (Jean-Joseph) abbé, né à Apt en Provence, le 19 mai 1730, mort à Paris en 179\*, a donné les ouvrages suivans: Plusieurs Notices sur des manuscrits de la bibliothèque du duc de la Vallière. — Lettre à M. de la Borde, sur la formule: Nos Dei gratia, 1779, in-4°. — Eclaircissemens historiqu. et critiques sur l'invention des cartes à joner, 1779-80, in-4°.

et in-8°. — Ode sur la naissance du Messie, dans le Journal de Paris, 1780. -Ode sur l'abolition récente de l'esclavage en France, suivie de Notes critiques, 1781, in-8°. — Ode sur la création, 178\*. — Prospectus d'un ouvrage propose par souscription, sous le titre: Essai sur l'art de verifier l'âge des miniatures peintes dans des manuscrits, depuis le 14e et 17e siècle; 1782, in-12. - De la Calligraphie, ou second tome des Peintures antiq. de Pierre Sante Bartoli, etc. - Notices calligraphiq. et typographiq. 1795, in-8°. - Dissertation sur un Recueil de lettres originales, au nombre de 74, ecrites de la propre main de Henri IV à M. Bellyèvre, chancelier de France, 179\*, in-8°. — Histoire critique de la pyramide de Caius Cestius, 1790, in-fol.

RIVET, (André) célèbre ministre calviniste, né à St.-Maixent en Poitou, l'an 1572, mourut à Breda en 1651, à 78 ans. On a de lui: Un Traité intitulé: Criticus Sacer, à Dordrecht, 1619, in-8°, trop chargé d'érudition. — Commentaires sur plusieurs livres de l'Ecriture. — Divers Traites de controverse, et d'autres ouvrages, recueillis en 3 vol. in-fol.

RIVET, (Guillaume) frère du précédent, fut comme lui ministre protestant. Il est auteur d'un Traité de la justification, et d'un autre de la Liberté ecclésiastique contre l'autorité du pape, Genève, 1625, in-8°. Tons ces livres sont de peu d'usage pour nos bibliothèques modernes.

RIVET DE LA GRANGE, (Dom Antoine) bénédictin, de la même famille que les précédens, mais d'une branche catholique, naquit à Confolens, petite ville du Poitou, en 1683, et mourut en 1749 à 66 ans. Il est le premier auteur de l'Histoire littéraire de la France, dont il avait deja concu le dessein, et qui l'occupa tout le reste de sa vie. Il s'associa dans ce travail trois de ses confrères, Dom Joseph Duclou, Dom Maurice Poncet et Dom Jean Colomb: tous trois bons critiques, exacts et laborieux, et liés a l'architecte dont ils étaient les manœuvres, par l'amitié la plus ètroite. La tranquillité de sa vie fut troublée par son attachement à la mémoire et à la cause d'Arnauld et de Quesnel. Il fit imprimer en 1723, à Amst. in 4°. le Nécrologe de Port-Royal des Champs. La publication de cet ouvrage, jointe à la vivacité de son opposition à la bulle Unigenitus, dont il avait appellé, indisposa ses supérieurs. On l'obligea de se retirer cette même année dans l'abbaye de St.-Vincent du Mans. Il y travailla avec assiduité pendant plus de 30 ans à l'Histoire litteraire de la France. Il en fit paraître le premier volume in-4°, en 1733, et finissait le 9e qui renferme les premières aunées du 12e siècle, lorsqu'il mourut. Dom Taillandier, son contrère, a fait son éloge à la tête du 9e vol. de l'Hist. littéraire, qui a été poussée jusqu'au 12°. Cette histoire a été comparée aux Mém. du savant Tillemout, pour l'exactitude des citations et l'étenduc des recherches. Le but de l'auteur est d'exposer les principales circonstances de la vie des gens-de-lettres, de tracer le portrait de leur esprit et de leur cœur; de faire connaître leurs talens, leurs ouvrages et les différentes éditions qu'on en a fait, d'en fixer le mérite, d'apprecier le jugement des critiques : enfin de faire un savant tableau de la litterature de chaque siècle. Ce plan a été entierement rempli. On souhaiterait seulement que les auteurs eussent mis plus d'élégauce, plus de correction et plus de legèreté dans le style; qu'ils se fussent moins appesantis sur des écrivains inconnus; enfin qu'ils eussent donné une liste moins longue des écrits perdus, sur-tout lorsque ces ecrits ne regardent pas l'histoire.

Riviere, (Lazare) profes-

seur de médecine dans l'aniversité de Montpellier, sa patrie, obtint cette place en
1620, et mourut vers 1655,
âgé de 66 ans. Nous avons de
lui une excellente Pratique de
médecine, Praxis Medica, et
plusieurs autres ouvrages, recueillis en 1 vol. in-fol. Cette
collection est souvent consultée.

RIVIÈRE, (Henri-François de la) fils d'un gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, naquit à Paris, et prit le parti des armes. Mais il est sur-tout connu par ses démélés avec le sameux comte de Bussy-Rabutin, son beau-pere. Françoise-Louise de Rabutin, veuve du marquis de Coligny-Langeac, étant dans une terre de son père, y vit la Riviére qui habitait une terre voisine; il lui plnt et elle l'épousa à l'insu de son père, en 1681. Le comte, devenn furieux à cette nouvelle, songea aussitôt à faire rompre le mariage, et engagea sa fille à se déclarer elle-même contre son époux. Ge procès occasionna plusieurs libelles et factums, où le beau - père et le gendre dévoilèrent mutuellement leurs infamies. Après la décision du procès, ils demeurèrent tranquilles; mais inalgré l'arrêt en faveur de la Rivière, sa semme ne voulut pas habiter avec lui. Ce refus parut d'autant plus étrange, qu'elle lui avait témoigné son

amour en héroïne de roman. La Rivière tàcha de la ramener; mais n'ayant pu y réussir, il se retira à l'institution de l'Oratoire, à Paris, où il mourut en 1734, à 94 ans. Ses principaux ouvrages sont: Des Lettres, en 2 vol. in-12, Paris, 1752; avec un Abrégé de la Vie de l'auteur, et la Relation de son procès. Ces lettres, pleines d'esprit et de saillies, sont écrites avec la légereté et la délicatesse d'un homme qui a fréquenté le grand monde; mais on y sent aussi le bel-esprit précieux et maniéré, et l'on n'y apprend presque rien. - Vie du chev. de Reynel, 1706, in-8°. - Vie de M. de Courville, 1719, in - 8°. - Son Factum contre Bussy est avec ses Lettres. On y trouve aussi la version d'une Epître d'Héloise à Abailard.

RIVIÈRE, (la) a donné: Ordre des Sociétés politiques, 1767, 7 vol, in -8°. et în 12.

RIVIÈRE, (Pierre-François-Joachim-Henri de la) ne en Normandie, membre de la convention nationale et du conseil des cinq-cents, proscrit au 18 fructidor, est auteur des ouvrages suivans: Lettre à MM. les députés composant le comité des finances dans l'assemblée nationale, 1789, in-8°. — Palladium de la constitution po-

litique, on règénération morale de France, 1790, in-8°.

— L'Heureuse Nation, ou Relation du gouvernem. des Féliciens, peuple souverainement libre et heureux, sous l'empire absolu de ses lois, 1792, in-8°.

RIVIÈRE (de la) a publié une Méthode pour bien cultiver les arbres à fruit, et pour elever les treilles, avec Dumoulin, 1769, in-12.

RIVOIRE, (Antoine) exjésuite, né à Lyon le 13 mars 1709, mort en 177\*, est auteur d'un Traité sur les aimans artificiels, 1752, in-12, — D'un nouveau principe de la Porspective linéaire, traduit de l'anglais, 175\*. — De l'Histoire Métallique de l'Europe, 1767, in-8°.; et de la Vie de Saint-Castor, 1768; in-12.

Roaldes, (François) né à Marsillac en Rouergue, professa le droit avec une grande réputation à Cahors et à Valence, devint ensuite professeur en droit à Toulouse, où il mournt en 1589, à 70 ans, du chagrin que lui causa la mort tragique du president Duranti. On a de lui: Annotationes in notitiam utramque, tum Orientis, tum Occidentis.

— Un Discours des choses mémorables de la ville de Cahors, — Quelques autres

ouvrages, qui n'ont pas été | imprimés.

Robbe, (Jacques) ingénieur et géographe du roi, maire de St.-Denys, né à Soissons en 1643, mourut dans cette ville en 1721. Il est principalement connu par les Livres suivans: Méthode pour apprendre facilement la géographie, 2 vol. in-12: assez bon ouvrage, quoiqu'il y ait quelques inexactitudes.—Emblême sur la paix, présentée au roi le 29 mars 1679. L'allégorie de cette emblême est ingénieuse.

Robbé de Beauveset, né à Vendôme en 1725. Il a paru de lui : Le Débauché converti, satire, 1736, in-12. -Epître du sieur Rabot, maître d'ecole de Fontenoy, 1745, in-80.—Odes nouvelles, 1749, in-12. — Satire sur le Goût, 1752, in-8°. - Mon Odyssée, on Journal de mon retour de Saintonge, en 4 chants, la Haye, 1760, in-12. - Caquel bon-bec la Poule à ma tante, 1765, in-12. — Epître à M. de Saint-Foix, 1767, in-12. — Epître à M. mon protecteur, 1768, in - 12. — Satire au comte de \*\*\*, 1776. — La France libre, poëme, 1791, in-8°. — Les Victimes du despotisme épiscopal, ou les Pucelles d'Orleans, poëme en 6 chants, 1792, in-8°.—Poëme bur les vexations exercées par trois évêques successifs d'Orléans, contre les religieuses de St.-Charles, 1792, in-8°. nouvelle édit. - Pièces dans l'Almanach des Muses.

Roberdière, (J.-T.-G. Dubosq de la ) médecin à Vire, a publié des Recherches sur la rougeole, sur le passage des alimens dans le torrent de la circulation, sur le choix des remèdes mercuriels dans les maladies venériennes, 1775, in-12. - Lettre au baron de Servières sur des petites véroles avec récidives, 1780, in-8°.

ROBERT DUMONT, né à Thorigni en Normandie, et abbé du Mont-St.-Michel au diocèse d'Avranches, fut employé dans plusieurs affaires importantes par Henri II, roi d'Angleterre. Il ne nous reste de ses ouvrages, que la contimuation de la Chronique de Sigebert; — et un Traité des Abbayes de Normandie, que D. d'Achéri a donné à la fin des Œuvres de Guibert de Nogent. Il mourut en 1186.

Robert, (Claude) né à Bar-sur-Aube vers 1564, archidiacre et grand-vicaire de Châlons-sur-Saône, mourut en 1636. Ses voyages avec André Fremiot, depuis archevêque de Bourges, et ses liaisons avec les savans les plus éclairés de son tems, fortifièrent ses talens et augmentèrent ses

connaissances. Le plus important de ses ouvrages, est le grand recueil intitulé: Gallia Christiana, qu'il publia en 1625, 1 vol. in-fol. MM. de Sainte-Marthe augmentèrent dans la suite cet ouvrage utile, infiniment moins inexact que dans les premières éditions, depuis que les bénédictins de la congrégation de St.-Maur en ont donné une nouvelle, qui est en 12 vol. in-folio, et qui n'est pas achevée.

ROBERT, (Marie-Anne ROUMIER ) née à Paris en 1705, morte le 17 janvier 1771, s'est occupée de romans pendant sa vie, tels que la Paysanne philosophe, 1762, 4 vol. in-12. - La voix de la Nature, ou Aventures de Mme. la marquise de \*\*\*, 1763, 5 vol. in-12.—Voyages de Mil. Ceton dans les Sept-Planètes, ou le nouveau Mentor, 1765, 7 vol. in-12. — Nicole de Beauvais, ou l'Amour vaincu par la Reconnaissauce, Paris, 1766, 2 v. in-12. - Les Ondins, conte moral, Paris, 1768, 2 vol. in-12.

Robert, (Marin-Jacques-Clair) médecin, est auteur de Recherches sur la nature et l'inoculation de la petite-vérole, 1763, in-12. — D'un Traité des principaux objets de médecine, avec des Observations pratiques, 1766, 2

vol. in-12.—De la Vieillesse, 1777, in-8°.

Robert, ci-dev. ingénieurgéographe, et membre du corps-législatif, est auteur des ouvrages suivans: La partie Géographique de l'Encyclopédie par ordre de matières, 3 vol. in-4°, à la réserve de quelques Articles, en petit nombre, fournis par Masson. - Géographie historique, politique et raisonnée, 3 vol. in-12: ouvrage traduit en italien, et impr. en cette langue à Turin, chez les frères Reycends. - Geographie élémentaire, à l'usage des colléges, I vol. in-12; avec un Precis de la Sphère, et des Cartes, dont la 8º édition est actuellement sous presse. - Voyage dans les 13 Cantons suisses, les Grisons, le Valais, et autres pays et Etats alliés ou sujets des Suisses, 2 v. in-80, trad. en allemand, et impr. en cette langue à Berne, chez Haller.—Traité de la Sphère, avec l'exposition des différens Systêmes astronomiques du Monde, I vol. in-12, avec des planches. - Mélanges sur différens sujets d'Economie publique, 1 vol. in 8°.-Nouveau Dictionn, géographique, qui sera mis sous presse à la pacification générale, et qui présentera les différentes parties du globe, d'après les circonscriptions geographiques, et les constitutions politiques que le mouvement du siècle

et les armes de la république leur auront données.

ROBERVAL, ( Giles PERsonne de ) de l'académie des sciences, naquit en 1602, au village de Roberval, diocèse de Beauvais, et mourut en 1675, à 73 ans. Après s'être trouvé avec Descartes au siège de la Rochelle ( siège qui, par la hardiesse et la nouveanté des moyens que Richelieu emplova pour réduire cette place, offrait un spectacle digne de la curiosité des mathématiciens), Roberval vint à Paris en 1629, et fit connaissance avec le P. Mersenne. Nous ne parlerons pas de ses travaux sur la physigne. Quoique né avec du genie, il ne pouvait avoir de succès dans ce genre de recherches. Pour y réussiralors, il ne suffisait pas de savoir appliquer le calcul à des principes démontrés, il fallait créer les principes mêmes; ce qui exige non-seulement le talent de la géométrie, mais des qualités plus rares encore, et que Roberval était bien loin de posséder. Cepeudant, on a de lui un ouvrage de physique systématique, intitule: Aristarque de Samos, que quelques erudits, trompés par le titre, crurent de ce philosophe grec. Dans cet ouvrage, où Roberval attribue à toutes les particules de la matière, une attraction réciproque, il paraît évident que

l'idée sublime d'une gravitation universelle s'était présentée aux physiciens, dans un tems antérieur à Newton: mais de simples vues, quelque grandes, quelque heureuses qu'elles soient, ne peuvent ni être mises sur la même ligne qu'une découverte précise et bien prouoncée, ni diminuer le mérite de celle dont elles out été le germe. Roberval s'était fait une méthode géométrique pour déterminer les aires, les surfaces et les solides, et il l'avait employée avec succès pour résoudre plusieurs problèmes proposés par Fermat, bien avant que Cavalleri eût trouvé la méthode des indivisibles, Mais comme le géomètre français se plaisait à cacher ses méthodes, pour étonner davantage par des solutions de problèmes particuliers, inaccessibles aux méthodes connues, il eut le désagrément de voir paraître la méthode de Cavalleri avant que d'avoir donné la sienne. Roberval était ami de Fermat. Lorsque Descartes eut écrit au P. Mersenne, que la méthode de maximis, employée par Fermat, pour trouver les tangentes, était insuffisante, et meme fautive, Roberval en prit la désense; et dans un écrit, donné sous le nom des amis de Fermat, il osa dire, que lorsque Descartes entendrait mieux cette méthode, il rendrait plus de justice à l'auteur. Cette réponse devait

irriter Descartes, qui avait en effet, montre plus d'envie de critiquer Fermat que de l'entendre. Quelque tems après, Roberval annonça qu'il avait quarré les cicloïdes, et donna ses résultats. Descartes, qui les vit dans une lettre de Mersenne, en trouva la démonstrationd'une manière fort simple, par la méthode des anciens; et il écrivit à Mersenne, qu'il était étonné que Roberval sit tant de cas d'une solution facile pour les plus médiocres géomètres. Roberval prétendit que si Descartes n'eût pas connu son résultat, il eût trouvé la solution moins sacile; et quand on la lit dans les lettres de Descartes, on ne peut s'empêcher de croire que Roberval avait raison. Vers le même tems, Mersenne envoya à Descartes le problême de la tangente des roulettes, que les géomètres de Paris n'avaient pu résoudre. Descartes donna de ces problèmes une solution d'une simplicité et d'une élégance admirables, et toujours en employant la méthode des anciens, précisément parce qu'elle était plus familière à ses adversaires qu'à lui. Il ajoutait encore, qu'il n'attachait aucune valeur à cette solution, et qu'il ne l'avait cherchée que pour montrer combien on avait tort de faire tant de bruit pour des choses si faciles. Ce ton de supériorité blessa d'autant plus Roberval, qu'il ne put jamais résoudre ce problème des tangentes, et qu'il ent le malheur d'en proposer successivement cinq ou six solutions. arrangées d'après celles de Descartes ou de Fermat, mais trop défectueuses ou trop maladroitement déguisées. Deslors il fut l'ennemi déclaré de Descartes, et fit contre sa géométrie des objections, telles qu'on ne peut croire qu'un si habile géomètre les ait proposées de bonne foi. Ces objections ne portaient que sur quelques conséquences particulières de la méthode; et quand leur auteur aurait eu raison sur tous les points, il aurait été encore inexcusable de chercher à déprimer un ouvrage qui devait faire une révolution dans l'analyse, comme le discours sur la méthode en avait fait une dans la philosophie. Il y avait alors au collége Royal une chaire fondée par Ramus, et qui, tous les trois ans, revenait au concours. Le professeur proposait des problèmes, etsi quelqu'un les résolvait mieux que lui. le professeur était obligé de lui céder sa place. Roberval conserva cette chaire jusqu'à la mort; et c'était, disait-il, pour en être plus sûr qu'il gardait ses découvertes dans son porte-feuille. Mais il en avait encore une autre raison: il sentait avec peine la supériorité de Descartes, et même de Fermat; ne pouvant prétendre au premier rang, il

voulait du moins que ce mystère cachât son infériorité. Cette vanité mal entendue nuisit à la réputation et au repos de Roberval. S'il avait étudié la géométrie de Descartes, au lieu de la combattre, il aurait été le premier parmi ses disciples; et cette gloire eût mieux valu, sans doute, que le triste honneur de s'être engagé dans des disputes dont l'avantage fut toujours à son adversaire. On a de lui : Un Traité de mechanique dans l'harmonie du P. Mersenne; — et l'Aristarcus Samius dont nous avons parlé. Ces livres furent recherches dans leur tems.

Robespierre, (Maximilien) avocat', membre de l'académ. d'Arras, de l'assemblée constituante et de la convention. né à Arras, décapité à Paris le 10 thermidor an III (1794), à l'âge de 34 ans. De tous les monstres qui ont déshonoré l'humanité par leurs forfaits, Robespierre est, sans contredit, celui qui conservera la plus longue et la plus affreuse renommée. Jamais, en effet, il ne parut sur la scène du monde un tyran plus hypocrite, plus lâche et plus féroce. Nous n'eussions pas cité ce nom, qui rappelle le souvenir déchirant de tant de crimes, si celui qui lui a imprimé un opprobre éternel n'avait pas publié quelques ouvrages. C'est à ce titre que

nous plaçous ici Robespierre. Ce scélérat avait recu le jour de parens qui étaient estimés, mais qui n'étaient pas riches. Ce fut à la bienfaisance des protecteurs de sa famille qu'il dut son éducation. Ils l'envoyèrent à Paris dans un college, où ils avaient obtenu pour lui une bourse. Il y fit d'assez bonnes études; et les personnes généreuses qui avaient pris soin de l'élever se seraient applaudies de ses succès, s'il ne les eut pas flétris par des vices de caractère, et sur-tout par l'orgueil le plus insupportable. Ses bienfaiteurs attribuant ces défauts à l'inexpérience de leur protégé, continuèrent de prendre intérêt à son sort. Ils l'envoyèrent une seconde fois à Paris pour y faire son droit. A yant été reçu avocat, son amour-propre lui inspira le projet de se fixer dans la capitale; mais la faiblesse de ses moyens, pour briller sur un théâtre aussi vaste, lui fit bientôt prendre le parti de retourner à Arras. Rentré dans ses foyers, il chercha à obtenir, par l'intrigue et l'influence de ses cotteries, ce qu'il ne pouvait attendre de ses faibles talens. Avec ces manœuvres, il parvint à faire parler de lui; mais loin de se faire une réputation distinguée dans l'exercice de sa profession, il se rendit ridicule par ses prétentions au bel-esprit, et sur-tout par un étalage déplacé qu'il fit de

connaissances de physique, dans une cause qui fixa l'attention publique dans sa province. C'était avec ces dispositions peu favorables, que Robespierre se présenta pour jouer un rôle dans la révolution. Avec le secours d'une cabale qui le regardait comme un oracle, il parvint à capter les suffrages des habitans de la campagne. Arrivé à l'assemblée constituante, voulut dans les commencemens s'essayer à la tribune : mais il en descendit, presque toujours accompagné de huées ou couvert de ridicule. Ces mauvais succès le plongèrent dans la plus sombre misantropie. Il attendit dans le silence des momens plus favorables pour satisfaire son orgueil et son ambition. Il en trouva l'occasion à la fin de l'assemblée constituante, et profita de la fermentation des esprits pour se faire un parti. Sa conduite dans l'intervalle de l'assemblée législative, à l'établissement de la convention, n'offre que des traits d'une politique chancelante et privée de l'aliment qui lui convenait (l'anarchie); mais enfin le moment si desiré par son ambition arriva. Il se fit nommer, sous la protection des poignards du 2 septembre, membre à la convention. Nous ne le suivrons pas dans cette nouvelle carrière; nous nous bornerons à dire que tout lui parut légitime jusqu'aux for-

faits inconnus dans les annales du crime de tous les tems et de toutes les nations, pour satisfaire son ambition. Heureusement pour le genre-humain, ce monstre lut arrêté dans le cours effroyable de ses attentats, lorsqu'il se disposait à les multiplier; et une mort épouvantable, quoique trop douce, le plongea au milieu de ses victimes, et délivra la France de ce fléau destructeur. Puisse l'exécration des générations s'attacher sans cesse à la mémoire dece monstre, et remuer éternellement ses cendres, pour appaiser les mânes des victimes qu'il a immolées à sa fatale ambition! Voici la liste bibliographique des ouvrages qui sont sortis de sa plume : Discours couronné par la société royale de Metz sur les questions suivantes proposées en 1784 : Quelle est l'origine de l'opinion qui étend sur tous les individus d'une même famille une partie de la honte attachée aux peines infamantes que subit un coupable? — Cette opinion est-elle plus nuisible qu'utile? - Dans le cas où l'on se déciderait pour l'affirmative, quels seraient les moyens de parer aux inconvéniens qui en résultent, Paris, 1785, in-8°. — Discours sur l'organisation des Gardes nationales, 1790, in-8°.—Discours à l'assemblée nationale sur la nécessité de révoquer les décrets qui attachent l'exercice du droit de citoyen à la contribution du marc d'argent, ou d'un nombre déterminé de journées d'ouvrier, 1791, in-8°. — Il a publié pendant quelque tems un journal sous le titre : le Défenseur du Peuvle. — Des Mémoires, imprimes dans plusieurs Procès. — Une fonle de Rapports à l'assemblec constituante et à la convention nationale, qui se trouvent dans le Journal des Débats et dans le Moniteur.

Roein, (Claude) ci-dev. curc de St.-Pierre d'Angers, a donné: Dissertation sur les antiquités de St. Pierre d'Angers, 1764, in-12.—Le Mont Glone, ou recherches histor. sur l'origine des Celtes, 1774, 3 vol. in-12. — Recherches sur les initiations anciennes et modernes, Paris, 1779, in-12. — Hist. générale des femmes, 1788.

Robin, ci-dev. abbé. On a de lui : Voyage dans l'Amérique septentrionale, en l'année 1781, et campagne de l'armée de M. le comte de Rochambeau, Paris, 1782, in-8°. —Du traitement des insensés dans l'hôpital de Bethléem à Londres, trad. de l'angl. 1787, in 8°, .... Histoire de la constitution de l'empire français, on histoire des états-généraux pour servir d'introduction à notre droit public, Paris, 1789-91, 3 vol. gr. in-8°.— Vie des grands hommes du

christianisme et de ceux qui se sont fait connaître relativement à la religion avec une Analyse de leurs écrits.

Robin, horloger à Paris, est auteur d'un Mém. contenant des Réflexions sur les propriétés du remontoir, 1778, in-8°.

ROBIN, (Jean - Baptiste -Claude ) né à Paris en 1734. « Après avoir fait ses études dans l'université de cette ville, s'est livré à l'étude de la peinture, dont il a fait depuis sa principale occupation. Cependant il est auteur de plusieurs écrits sur les beaux-arts, qui décèlent la nature de sa première éducation. Le Journal général de France, les Petites Affiches, l'Abreviateur, contiennent plusieurs articles sur les ouvrages de l'art, et sur les vies des hommes distingués dans la peinture, sculpture, architecture et gravure. Cet écrivain a consigné dans le journal Encyclopédique différens extraits d'ouvrages, et quelques notices historiques assez étendues, telles que celles de Restout, le fils, Duramean, peintres; Allegrain, sculpteur, etc. Dans l'Encyclop, methodique, partie des beaux arts, continuée par l'Evêque, après la mort de M. Watelet, J. Robin a inséré une cinquantaine d'articles, parmi lesquels on remarque ceux des mots :

Composition historique, Grace, Instruction, Fresque, Plafond, Perspective, etc., etc. L'Institut national de France ayant proposé pour sujet du prix de l'an VI de la république : Quelle a été et quelle peut être encore l'influence de la peinture sur les mœurs et le gouvernement d'un peuple libre? Il a été sait sur l'ouvrage de J. Robin un rapport distingué par Andrieux. Ce rapport est imprimé in-4°. L'écrivain-artiste dont nous parlons, est auteur de manuscrits sur son art, dont on ne peut que désirer l'achèvement et la publication ».

ROBINET, (Jean-Baptiste) ci-dev. censeur-royal, né à Rennes le 23 juin 1728, un des écrivains les plus laborieux du 18e siècle, a publié les ouvrages suivans : Disc. sur l'Hist, de l'académie des sciences, 1760, in-12. — Table méthodique des matières contenues dans l'Hist. et les Mém. de l'acad. des sciences, depuis 1735 jusqu'à la fin de 1751, pour l'édit. d'Hollande, 1760, in-12. De la nature, Amsterdam, in-4°. 1761 et ann. suiv., in-8°. - Recherches sur les principes de la morale, trad. de l'angl. de D. Hume, 1761, in-8°. -- Considérations sur le sort et les révolut, du commerce d'Espagne, 1761, in-8°. — Grammaire française, extraite des meilleurs grammairieus, 1762,

in-8°. — Considérations sur l'état présent de la littérature en Europe, trad. de l'angl., Loudres, 1762, in-12.—Lettres de Théodose et de Constauce, trad. de l'angl., 1763, in-8°.-Mém. de miss Sidney Bidulph, trad. de l'angl. 1763. 3 vol. in-8°. — Table de matières contenues dans le Journal des Savans, depuis son commencement jusqu'à la fin de 1764, pour l'édit de Hollande, 1764, 3 vol. in-12. — Grammaire anglaise, Amst. 1764, in-8°; nouv. édit., 1774. in-12.—Les Contes de génies, trad. de l'angl., Amst., 1766, 3 vol. in-12. — De l'Animalité, tom. 4-5 de la Nature, 1767-68, in-8°. — Considérations philosoph. de la dégradation natur. des formes de l'être, Amst., 1769, in-80 .- Parallèle de la condition et des facultés de l'homme avec celles des autres animaux, trad. de l'angl., Paris, 1769, in-12. -Paradoxes moraux et littéraires, 1769, in-12.—Table du cabinet d'histoire naturelle de Seba, en latin et en franç. — Dictionnaire anglais et franç. avec Chambaud, 1776 et 1785, 2 vol. in-4°. — Dictionnaire universel des sciences morales, économiques, politiques et diplomatiques, ou Bibliothèque de l'homme d'état et du citoven, trente vol. in-4°. - Lettres sur les débats de l'assemblée nationale, relativement à la constitution, 1789, 3 vol. in-8°.

ROBINET, (Joseph) artiste vétérinaire. On a de lui: Dictionnaire d'Hippiatrique pratique, Nancy, 1779, in-8°.

— Tableau démonstratif des tares et des maladies des cheveaux, etc. 1779, in-8°.

— Manuel du bouvier, ou traité de la médecine pratique des bêles à corne, 1789, 2 vol. in-12; nouv. édit., 1797, 2 vol. in-12.

Rocca, (Della) ci-dev. abbé et vicaire général de Syra, à donné: Traité complet des Abeilles, avec une méthode nouvelle telle qu'elle se pratique à Syra, isle de l'Archipel, précédé d'un précis histor. et écon. de cette isle, 1790-92, 3 vol. in-8°.

ROCHE, (Jean de la) oratorien et prédicateur, né dans le diocèse de Nantes, mourut en 1711, dans sa 55e année. On a de lui un Avent, un Carême, et des Mystères, en 6 vol·in-12; et 2 vol. in-12 de Panégyriques. C'est principalement dans ce dernier genre qu'il a eu des succès.

ROCHE, (Antoine-Martin) né dans le diocèse de Meaux, quitta l'Oratoire où il était entré, se retira chez une pieuse veuve à Paris, où il vécut aussi solitaire que dans les forêts; il termina sa carrière en 1755, avant la 50e année de son âge. On a de lui un Traité de la nature de l'ame

et de l'origine de ses connaîssances, contre le système de Locke et de ses partisans, en 2 gros vol. in·12, qui ont paru en 1759. Cet ouvrage qui est bien écrit, mérite d'être lu.

ROCHE, (Jean-Baptiste de la) doct. de Sorbonne, prédicateur du roi, mort... a publié: Les Pseaumes de David, distribues pour tous les jours du mois, 1725, in-12.-Office de St.-Côme et de St.-Damien, 1728, in-12.—Œuvres mêlées, contenant un discours sur la fin qu'a eu Virgile, en composant ses Bucoliques, une traduction de ses Eglogues, en vers franc., etc. 1733, in-12. - Panégyrique de Ste.-Géneviève, 1737, in-4°. - Pensées, Maximes et Réflexions morales de la Rochefoucault, avec des Rémarques, 1737, in-12. - La belle vieillesse on les anciens quatraius des sieurs de Pibrac. Dusaur et Mathieu, sur la vie, la mort, et sur la conduite des choses humaines, nouv. édit. augm. de Remarques, 1746, in-12. Eloge funèbre de M. le duc d'Orleans, 1753, in-4°.—Règles de la vie chrétienne, 1753, 3 vol. in-12. Cosmographie pratique, in-12. - Année dominicale, 8 vol. in-12. — Heures nouvelles, in-12. — Lettres littéraires sur divers sujets, 2 vol. in-12. - Mem. histor. et curieux, 2 vol. in - 12. - Les

cenvres de la chair et les fruits de l'esprit, in-12. — Breviaire de Cîteaux, à l'usage des religieux de la Trappe, in-12. — Mélanges de maximes, de réflexions et de sentences chretiennes, politiques et morales sur la religion, la morale et la nature, 1769, in-12. — Entretiens sur l'orthographe française et antres objets analogues, Nantes, 1778, in-8°.

ROCHE, (de la) ancien colonel des dragons. On a de lui: Essai sur la petite guerre, 1770, 2 vol. in-12.

ROCHE, (de la) ancien ingenieur des ponts et chaussées; a fait un Atlas et Description du canal de Languedoc ou architecture hydraulique du canal de deux mers, 1783, 1787, in-4°.

ROCHE, (Lefevre de la) membre du corps législatif, a traduit l'Art poétique d'Horace en vers fanç, et plusieurs Odes du même auteur. On a de lui des Pièces fugitives.

ROCHE, (de la ) ci-dev. médecin des gardes - suisses, a travaillé: avec Petit-Radel, à l'Ency clopédie méthodique, qui traite de la chirurgie, 1790 et années suiv.

ROCHEBRUNE, ci-dev. commissaire, a publié: Logique et Principes de grammaire, par Dumarsais, ouvrage posthume, en partie extrait de plusieurs Traites qui ont déjà paru de cet auteur, 1769, 2 vol. in-12.

ROCHE-FLAVIN, (Bernard de la ) né l'an 1562, à Saint-Cernin en Rouergue, d'abord conseiller à Toulouse, puis au parlement de Paris, ensuite premier president en la chambre des requêtes au parlement de Toulouse, enfin conseiller d'état, mourut en 1627, à 76 ans. On a de lui: Un Recueil des arrêts notables du parlement de Toulouse, imprimés en cette ville, 1720, in - 4°. On y trouve: Un Traité des droits seigneuriaux. - Un Traité des parlemens, 1617, in-fol. etc., plein de recherches et peu commun.

ROCHEFORT, (Guillaume de ) naquit à Lyon en 1731, et fut envoyé très-jeune à Paris, où il fit ses études avec beaucoup de succès; ses parens lui ouvrirent de bonne heure la carrière de la finance; et des l'âge de 19 ans, il obtint la place de receveurgénéral des fermes, à Cette en Languedoc. Il y demeura dix ans, bien moins occupé de sa fortune que de la littérature. Il s'y appliqua surtout à l'étude de la langue grecque, et en peu d'années, il se rendit familiers, les anciens écrivains. Aucun ne lui plut davantage qu'Homère,

et il eut pour lui une sorte de passion. Bientôt il entreprit de le traduire en vers, et en publia les trois premiers chants. Cet essai eut assez de succès pour faire illusion à l'auteur, qui quitta sa place et vint se fixer à Paris. Il y fut reçu, en 1767, membre de l'académ, des inscriptions et belles-lettres, et ne pensa plus qu'à achever la traduction des poëmes d'Homère. Il composa aussi plusieurs pièces de théâtre; et sa facilité égalant son amour pour le travail, il mit an jour un assez grand nombre d'onvrages en vers et en prose. Rochefort avait de la douceur et du liant dans l'esprit et dans le caractère. Ses manières étaient prévenantes, et il plaisait dans la société, parce qu'il ne heurtait jamais l'amour-propre de personne. Sensible à l'amitié, il eut des amis et était digne d'en avoir. Il épousa M<sup>me</sup> de Challage, en adopta les trois filles, et fit à chacune une dot. A peine avait-il marié la dernière, qu'étant tombé dans un état de langueur et de dépérissement, il mourut le 24 juillet 1788. Nous avons de lui: Essai d'une traduction en vers de l'Iliade d'Homère, in-8°. 1763. — L'Iliade d'Homère, trad. en vers, avec des Remarques, 4 vol. in-8°.1765. - L'Odissée d'Homère, trad. en vers, avec des Remarques et une Dissertation sur les Voyages d'Ulisse, 2 vol. in 8°.

1777. Ces traductions ont été rénnies dans la superbe édit. ornée de gravures, d'après l'antique, que Rochefort donna de ces deux poëmes, 1781; en 2 vol. in-4°. à l'imprimerie royale. Il y fit des corrections considérables; mais il ne sentit pas assez que pour traduire. un si grand poète, il fallait avoir son génie; il oublia que Boileau et Racine, après avoir entrepris un pareil onvrage. désespérant d'y réussir, en jetèrent au feu le commencement. Rochefort avait donc trop présumé de ses forces; et le public le jugea avec beaucoup de sévérité. On ne lui tint pas même compte de plusieurs morceaux, pleins d'elégance, de grace et de sensibilité. On ne vit que la foiblesse de sa versification, et tout ce qu'Homère perdait entre ses mains. A peine fit - on attention anx bonnes Notes critiques et littéraires dont il a enrichi sa traduction. — Pensées diverses contre le systême des matérialistes, à l'occasion d'un écrit intitulé: Systême de la Nature, in·12, 1771. C'est l'écrit d'un homme qui, pour être henrenx, sent tout le besoin de croire l'existence de l'Etre-Suprême. — Hist. critique des opinions des anciens, et des systèmes des philosophes, sur le bonheur, in 8°. 1778. Il n'adopta aucune de ces opinions: il se borna à les exposer, de manière qu'on puisse choisir celle que

l'on jugera la plus propre à conduire au but. - Poëme sur la mort de l'impératrice. reine de Hongrie, in-4°. 1780. Espèce d'élégie peu intéressante. - Trois traged.: Ulisse, Electre et Antigone, publiées en 1781-82, et non représentées. On y retrouve seulement la noble simplicité des tragiq. qu'il avait pris pour modèles. - Les deux Frères, coméd. en 5 actes; elle sut jouée en 1785, et tomba au 4e acte. Le dialogue en est facile et naturel. - Chimène, opéra en 3 actes, en 1783, qui ne parut point sur la scène lyrique. -Theâtre des Grecs, par le P. Brumoy, en 1785. Rochefort ne donna que le 1er volume de cette édition, accompagn. de Dissertat, et de Remarq, nouvelles. — Théâtre de Sophocle, trad. en entier avec des Remarq, et un Examen de chaque pièce, 1788, 2 vol. in-8°, ouvrage fait avec précipitation, et cette malheureuse facilité dont l'auteur était doué. On n'y retrouve pas les beautés de Sophocle, et tout y est d'une grande foiblesse. — Quinze Mémoires dans le Recueil de l'académie des inscriptions, et deux dans celui des notices des manuscrits, publiées par le comite de cette académie. Ces Mémoires roulent sur les mœurs des tems heroiq, chez les Grecs, sur l'utilité des orateurs, dans le gouvernement d'Athènes, sur Ménandre et ses coméd.,

sur Théophraste, comparé avec la Bruyère, sur la symphonie des Grecs, etc..., Ils sont tous bien écrits; et quoique la matière n'y soit pas tonjours suffisamment approloudie, ou y trouve de bonnes observat., des rapports heureux, et des rapprochemens faits avec esprit. - Cet écrivain travailla encore les dernières années de sa vie à la rédaction du Journal des Savans, Ses extraits sont dictés par cette politesse, cette modération et cette douceur, qualités inhérentes à son caractère.

ROCHEFOUCAULD, (Franc. duc de la ) prince de Marsillac, fils de François, premier duc de la Rochefoucauld, naquit en 1613, et monrul à Paris, en 1680. Sa valeur et son esprit le mirent au premier rang des seigneurs de la cour. Il sut long-tems lié avec la fameuse duchesse de Longueville, et ce fut en partie par l'instigation de cette princesse, qu'il entra dans les querelles de la Fronde. Il se signala dans cette guerre, et sur-tout au combat de Saint-Antoine, où il recut un coup de mousquet, qui lni fit perdre quelque-tems la vue. C'est alors qu'il dit ces vers si connus, tirés de la trag. d'Alcvonée:

« Ponr mériter son cœur, pour plaire à ses heaux yeux,

» J'ai fait la guerre aux rois; je » l'aurais faite aux dieux ».

On sait qu'après sa rupture avec Mme Lougueville, il parodia ainsi ces vers:

« Pour ce cœur inconstant, qu'en-» fin je connais mieux, » J'ai fait la guerre aux rois ; j'en ai

» perdu les yeux ».

Après que ces querelles furent assoupies, le duc de la Rochefoucauld ne songea plus qu'à jouir des doux plaisirs de l'amitié et de la littérature. Sa maison était le rendez-vous de tout ce que Paris et Versailles avaient d'ingénieux. Les Racine, les Boileau, les Sévigné, les la Fayette, trouvaient dans sa conversation des agrémens qu'ils cherchaient vainement ailleurs. La goutte le tourmenta sur la fin de ses jours. Il supporta les douleurs de cette maladie cruelle avec la constance d'un philosophe. On trouve à la fin des lettres de Mme. de Maintenon, un portrait bien peint du duc de la Rochefoucauld. « Il avait une physionomie heurense. l'air grand, beaucoup d'esprit, et peu de savoir. Il etait intrigant, souple, prévoyant; je n'ai pas connu d'ami plus solide, plus ouvert, ni de meilleur conseil. Il aimait à regner. La bravoure personnelle lui paraissait une folie, et à peine s'en cachait-il; il était pourtant fort brave. Il conserva jușqu'à la mort la Nicolas de la ) marquis de

vivacité de son esprit, qui était toujours fort agréable. quoique naturellement sérieux ». On a de lui : Des Mém. de la régence d'Anne d'Autriche, Trévoux, 1713, 2 vol. in-12; écrits avec l'énergie de Tacite. C'est un tableau fidèle de ces tems orageux, fait par un peintre qui avait été lui-même acteur. - Des Réflexious et des Maximes. réimprimées plusieurs fois en un petit vol. in-12. Quoiqu'il n'y ait presque qu'une vérité dans ce livre, qui est que l'amour-propre est le mobile de tout, cependant cette pensée se présente sous tant d'aspects variés, qu'elle est presque toujours piquante. Ce petit recueil, ecrit avec cette finesse et cette délicatesse qui donnent tant de prix au style, accoutuma à penser, et à renfermer ses pensées dans un tour vis et précis. Le reproche que lui a fait l'abbé Trublet de fatiguer par le changement des matières, par le peu d'ordre qui règne dans ses réflexions, et par l'uniformité du style, paraît fondé. Mais on a remédié en partie à ces inconvéniens, du moins à celui du défaut de méthode, en rangeant sous certains titres, dans les dernières edit. les pensées de l'illustre auteur. qui ont rapport à un même objet.

ROCHEFOUCAULD, (Alex.-

Surgères, né en 1709, mort le 29 avril 1760, se fit un nom par la délicatesse de son esprit, et par les agrémens de son caractère. Il prit le parti des armes, et ent les vertus guerrières, ainsi que les qualites sociales. On a de lui: Une comédie intitulée, Ecole du Monde, bien ecrite, et pleine de traits auxquels le celèbre anteur des Maximes aurait applaudi. - Un Ahrégé de Cassandre, roman ennnyeux, qu'il a trouvé l'art de rendre agréable, 3 vol. in-12.—Un Abrégé de Pharamond, 4 vol. in-12, dans le goût du précédent.

ROCHEFOUCAULT, (le cidevant marquis de la) a donné: Constitution des treize états unis de l'Amérique, traduit de l'angl. 1783, gr. in-8°.

ROCHEMAILLET, (Gabriel-Michel de la) avocat de Paris, ne à Angers en 1562, et mort en 1642, a donné de bonnes édit de Fontanon, du Contumier général, etc. et a fait un Théâtre géographique de la France, Paris, 1632, in-fol.

Roches, (Mme et Mle des) de Poitiers. Deux femmes bel esprit du 16e siècle; mais plus célèbres encore par l'uniformité de leurs sentimens qui les attacha l'une à l'autre jusqu'à la mort. Mme. des Roches, devenue veuve

après 15 ans de mariage, s'appliqua à cultiver l'education de sa fille, qui devint sa rivale en esprit et son amie la plus tendre. Celle-ci recherchée par un grand nombre de beaux esprits, refusa constamment de se marier par tendresse pour sa mère. Elles desiraient de ne pas se survivre; elles furent emportées le même jour, par la peste qui désolait Poitiers en 1587. Elles composaient des ouvrages en prose et en vers, dont la dernière édition est celle de Rouen, 1604, in-12, et avaient une grande connaissance des langnes et des sciences. Au reste les poésies de la mère et de la fille pouvaient être bonnes pour leur tems et leur pays; aujourd'hui la lecture en est insipide.

Rochon, ci-dev. abbé, et garde du cabinet de physique du roi, memb. de l'acad. des sciences, de celle de marine, aujourd'hui de l'institut national. On a de ce savan!: Opuscules mathématiques, 1768, in-8°.—Recueil de Mémoires sur la mécanique et la physique, 1783, in-8°. -Voyage à Madagascar et aux Indes orientales, 1791, nouv. édit. 1793, in-8°. - Apperçu présenté an comité des monnoyes de l'assembl, nationale des avantages qui peuvent résulter de la conversion du métal de cloches en monnoye moulée, pour faciliter l'échan ge des petits assignats, 1791, in-1°. — Compte rendu des expériences, qui ont été faites sur la monnoie coulée et moulee en metal de cloches, pour servir de suite au Mém. Intitule: Appercu, 1791, in-8°. — Essai sur les monnoies auciennes et modernes, 1792, in-8°.

ROCHON DE CHABANNES, (Marc - Antoine - Jacques) litterateur distingué, mort à Paris le 20 floreal an VIII, ( 1800 ) áge de 70 ans, a donné à l'Opera et aux Français des ouvrages qu'on a vus avec plaisir et dont plusieurs sont restes au theâtre. A l'Opéra : le Seigneur bienlaisant, 1-85, musique de Floquet; en 1782 les auteurs y ont ajouté un premier acte. — Alcindor. opera-feerie en 3 actes, musigne de Dézede, 1787. — Les Prétendus, com.-lyrique en racte, musique de Lemoine, 1789. - Le Portrait, en 1792. Autheatre Français: Heureusement, com. en 1 acte, en vers, 1762. — La Manie des arts, on la matinée à la mode, com.en 1 acte, en vers, 1763.—Les Valets maitres de la maison, com, en r acte en prose, 1709. - Hylas et Sylvie pastorale en 1 acte. en vers, avec des divertissemens, 1768. — Les Amans généreux, com. en 5 actes, en prose, 1774.—Le Jaloux, com en 5 actes en vers libres. 1784: Outre ces ouvrages, il

a encore publié : la Noblesse oisive, 1756, in-8°. - Satire sur les hommes, imitation de la 10° satire de Juvénal, 1758, in-12. — Discours philosophique et moral, en vers, imité de Juvénal, 1764, in-8°. — Le Deuil anglais, com. en racte, en vers, 1757. La Péruvienne, en 1 acte, 1754. — Les Filles, 1755. — Observation sur la nécessité d'un second théâtre français, 1-80, in-12. — Beaucoup de pièces dans les journaux et dans l'Almanach des Muses. Son théâtre, suivi de quelques pièces fugitives, a été publie en 1786, 2 vol. in 8°.

Rocoles, (Jean-Baptiste de ) historien français, au-dessous du médiocre, quoique décoré du nom pompeux d'historiographe de France et de Brandebourg, était né vers l'an 1620. Il fut chanoine à Paris, protestant à Genève; de nouveau catholique en France, de rechef protestant en Hollande, et enfin, il mournt catholique en France en 1696. On a de lui : Description des empires du monde. par Davity, augmentee d'un volume, Paris, 1660, 6 vol. in-fol.; ce vol. n'a fait qu'augmenter les fautes dont cet ouvrage tourmille. - Introduction genérale à l'Histoire, 1664. — Abrégé de l'Histoire de l'Empire d'Allemagne, Cologne, 1679; c'est une mauvaise traduct, du Nucleus hist.

posteurs insignes qui ont usurpé la qualité d'empereur, Bruxelles, 1729, 2 vol. in-8°. — Hist. véritable du calvinisme opposée à l'Hist. de M. Maimbourg, Amst. 1683. Le style de Rocoles est lourd, pesant, embarrassé, incorrect; et ses recherches ne valent pas mieux ordinairement que son style.

Rodier, (Marc-Antoine) ci dev. avocat à Toulouse. On a de lui: Recueil des Edits, Déclarations, Arrêts du conseil et du parlement de Toulouse, 1756, 2 vol. in-8°.— Traité des saisies réelles, in-8°.—Questions sur l'Ordonnance de Louis XIV, relatives aux usages des cours de parlement, Toulouse, 1769, in-4°.

Rodon, (David de) calviniste du Dauphiné, fut banni de la France en 1663, et mourut à Genève vers l'an 1670. C'était un homme plein de subtilités et d'idées bizarres. On a de lui un ouvrage rare, qu'il publia sous ce titre : L'Imposture de la prétendue confession de foi de St.-Cyrille, Paris, 1629, in-8°. -Un livre peu commun, intitulé: De Supposito, Amsterd. 1682, in-12. — Un Traité de controverse, intitulé: le Tombeau de la Messe, Francsort, 1655, in-8°; c'est ce Traité qui le fit bannir. — Disputatio de libertate et Atomis, Nimes,

1662, in-8°, assez rare. — Divers autres ouvrages, imprimés en partie à Genève en 1668, 2 vol. in-4°. Quoique ce Recueil ne soit pas commun, il n'est pas beaucoup recherché.

Rœderer, (Pierre-Louis) ci-dev. conseiller au parlem. de Metz, a été membre de l'assemblée constituante, et procureur-général-syndic du département de Paris; il est aujourd'hui membre de l'institut national, et conseillerd'Etat. Nous avons de lui les ouvrages suivans : Dialogue concernant le colportage des marchaudises en général, et celui qui s'est exercé jusqu'à présent dans la ville de Metz, brochure in-8°, 1783, lu à la société royale des arts et des sciences de cette ville. — Discours qui a remporté le prix proposé par la société des arts et des sciences de Metz, sur cette question: La Foire établie à Metz, an mois de mai de chaque année, est - elle avantageuse au commerce? et ne serait-il pas plus utile pour le bien de cette ville, de donner à cette soire les privilèges et les franchises dont jouissent celles établies dans les villes de grand commerce? 1784. — Eloge de Pilâtre-de-Rozier, lu à la séance publique de la société royale des arts et des sciences de Metz, 1785. En quoi consiste la prospérité d'un pays? et quelles sont en

général les causes qui penvent y contribuer le plus efficacement? broch, in-5°, 1787. — Observations sur les intérêts des trois évêchés et de la Lorraine, relativement an reculement des barrières des traites, I vol. in-8°; et plusieurs brochures sur le même sujet, 1787.—Réflexions sur le rapport fait à l'assemblée provinciale de Metz, au sujet du reculement des barrieres des traites au-delà des provinces dites ctrangères, 1788. — De la députation aux Etats-généraux, 1 vol. in-8°, 1788. — Rapport fait à l'assemblée constituante, concernant les lois constitutionnelles des finances, 1790. - Discours prononcé à l'assemblée nationale dans l'affaire du parlement de Metz, 1790. — Rapport fait à l'assemblée constituante sur la proposition d'imposer les rentes dues par le trésor public, 1790. — Rapport sait à l'assemblée constituante sur les articles géneraux relatifs à l'organisation des corps de finauces, 1791. — Discours sur l'essence du pouvoir exécutif, et sur les bases du système administratif, 1791. — Un Rapport et un Discours à l'assemblée constituante, sur la prohibition de la culture du tabac, et le privilège exclusif de la fabrication et du débit, 1791. - Lettre de Rœderer à Garat, au sujet de l'article assemblée nationale. mseré au Journal de Paris,

1791. - Réflexions sur quelques bruits concernant les prétendus dangers de la prochaine separation de l'assemblée nationale, broch. in-10, 1791. - Memoire sur l'administration du departement de Paris, lu a la barre de l'assemblée nationale, 1792. — De l'intéret des comites de la convention nationale et de la nation, dans l'affaire des députes détenus, broch. in-8° de 40 pag. an III (1795). - Du Gouvernement, broch. in-12 de 60 pages, an III (1795). - Des fugitifs français, et des émigrés, brochure in-8°, an III (1795). — P.-L. Ræderer a été l'éditeur de gvolumes d'un Journal d'économic publique et politique, commencé le 10 fructidor de l'an IV (1796), dans lequel il a fait les Mémoircs et Discours suivans: Introduction au Journal d'économie publique et politique. - Notice sur Beaumarchais. — Examen du livre de Mme Necker sur le Divorce. -Sur le retour des armées dans la république. - De l'institution de la force publique dans une république. - De la loi du 3 brumaire. — Des institutions funéraires convenables à une république qui permet tous les cultes et n'en adopte aucun. — De la faction et du parti.— Essai analytique sur les divers moyens établis pour la communication des pensées entre les hommes en société. -- Extrait raisonné de l'ouv. intitulé:

De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nat.ons. - Onerelle de Montesquien et de Voltaire sur les deux principes du gouvernement monarchique et du gouvernement republicain.-Ræderer à Adrien Lezay, sur la satire et sur Chenier .-Del'imitation et del'habitude. -Lettre sur quelques usages établis dans ce qui s'appellait la bonne compagnie sous l'ancien regime. - Des préjugés et des principes. — De la propriéte; et examen de cette question : Le droit de proprieté est-il inhérent à la nature de l'homme, antérieur à la societé, inaliénable de la part de l'individu, et inviolable pour le corps social? et si l'établissement de la propriété dans l'ordre social est avantageux à la société? - Examen impartial de cette question: La profession de journaliste estelle de sa nature un métier vil? - De l'usage à faire de l'autorité publique dans les circonstances actuelles. - Réflexions sur la peine de mort. - De l'organisation des assembl. législat. - Mém. sur cette question: Est il possible d'unir si parfaitement les hommes en societe', qu'ils n'aient pas besoin de chefs et de lois coactiues pour vivre ensemble en bonne intelligence? - De la proprieté considerce dans ses rapports avec les droits politiques. -De la generation des richesses. -Des soins du gouvernement

relativement any outils et instrumens employés dans les occupations rurales. - Discussion surces deux questions: 1º Quels sont les effets des emprunts publics sur le taux de l'intérêt? 2º Quels sont les effets des emprunts publics sur le prix des marchandises et des salaires? - Trois Lettres sur l'usage des paris. Le même Journal repris le 30 frimaire an VIII (1800.), sous le titre de Mémoires d'économie publique, de morale et de politique, contient les articles suiv. de Rœderer: De la majorité nationale; ce qui la constitue, et l'annonce. - De la composition d'un Catéchisme de morale. Examen raisonné des lecons d'histoire faites à l'Ecole normale par Voluey. - Des sociétés particulières, telles que les clubs, etc. brochure de 40 pages, an VII (1799). - De la philosophie moderne, ou Reponse à Rivarol, brochure in-8° de 50 pages, an VIII ( 1800 ). — Eloge de Montesquiou, lu au lycée républicain, an VII (1799). - Des principes et des caractères de l'emprunt forcé, an VII(1799). - Recueil d'Opuscules, et Mélanges de politique et de littérature, I vol. in 8° de 400 pages, an VIII (1800). - Une: année du consulat de Bonaparte, an 1X (1801). - Exposition des motifs de l'organisation administrative de la France, d'après la constitution de l'an VIII. - Discours au

corps-législatif sur le même sujet.—Exposition des motifs de la loi portant l'organisation de la triple notabilité en France. — Discours au corps-législatif sur le meme sujet. — Cours d'organisation sociale fait au lycce en l'an III (1795), inédit. — Leçous d'économie publique qui se font au lycée; inédites. — Beaucoup d'articles dans le Journal de Paris en 1792, et depuis l'an IV (1796).

ROEMER, (Olaus) de l'acad. des sciences, mathématicien et astronome célèbre, était un danois, que Picard, membre de l'academie des sciences de Paris, envoyé par Louis XIV dans le Nord, pour saire des observations, conquit à la France. Roëmer travailla aux Observations astronomiques avec Picard et Cassini, et fit des découvertes dans ce genre. Il fut reçu à l'acad, dessciences de Paris en 1672. Il enseigna les mathématiques au Dauphin, fils de Louis XIV. L'amour desa première patrie le ramena.en Danemarck, où il fut mathématicien du roi Christiera V, et professeur d'astronomie; il fut conseiller d'Etat sous Frédéric IV. Il mourut en 1710. On a imprimé à Coppenhague, en 1735, diverses observations de Roëmer, et un autre ouvrage, sous le titre de Basis astronomiæ. C'est proprement une méthode d'observer.

ROGER - SCHABOL, (Jean) diacre du diocèse de Paris sa patrie, mort le 9 avril 1768, dans sa 77º annee, avait recu de la nature un goût décide, et même une espèce de passion, pour le jardinage. Des sa plus tendre enfance, il avait oublie, pour un ainusement si noble, les goûts frivoles et inconstans qui se succèdent à cet âge; et, malgre ses occupations ecclesiastiques, il no fut jamais detourné de son application à l'histoire natnrelle, et sur-tont à la botanique, considérée du côté de l'economie champêtre. Il fit dans cette partie, des recherches et des déconvertes trèsintéressantes. Après 50 annees de travaux, d'observations et d'expériences, il se détermina à donner au public un ouvrage immense, qu'il avait médité de bonne heure, auquel il avait rapporté toutes ses études, et dont le titre indique. suffisamment l'objet et l'importance : c'est la Théorie et la Pratique du Jardinage et de l'Agriculture, réduites en principes, et démontrees d'après la physique des vegétaux. La mort surprit l'abbé Roger, apres la publication du premier volume : la matière n'y est encore qu'effleurée, soit dans le Discours préliminaire, sort dans le Dictionnaire étymologique et raisonne de tous les termes servant à la théorie. et à la pratique du jardinage. Mais, quoique ce volume ne

soit pour ainsi dire qu'une Introduction à l'ouvrage, il suffit cependant pour assurer à son anteur les noms de Columelle français et de Législateur des Jardins, qui lui ont été donnés par un excellent critique. La Pratique du Jardinage, ainsi que la Théorie, forment deux ouvrages qui ont été rédigés après la mort de l'abbé Roger, sur ses Mémoires, par un naturaliste célèbre (Dezallier d'Argenville). Le premier parut en 1770, en 2 vol. in-12; et le second, en 1771, en I vol. in-12.

ROGER, (Joseph-Louis) médecin de l'acad. de Montpellier, né à Strasbourg, est mort en 1761. Il est auteur de Thèses intéressantes: De vi Soni et Musices in corpus humanum, 1758, in-8°; De perpetua fibrarum muscularium palpitatione, novum phenomenonin corpore humano detectum.

Rogeville, (Pierre-Dominique-Guillaume de) conseiller au parlement de Nancy, a donné un Dictionnaire historique des ordonnances et des tribunaux de la Lorraine et du Barrois, Nancy, 1777, 2 vol. in-4°. — Jurisprudence des tribunaux de Lorraine, précédée de l'Histoire du parlement de Nancy, 17\*\*, in-4°.

ROHAN, (Henri, duc de) pair de France, prince de Léon, naquit au château de

Blein en Bretagne l'an 1579. Henri IV, sous les yeux duquel il donna des marques distinguées de bravoure au siége d'Amiens, à l'âge de 16 ans, l'aima avec tendresse. Après la mort dece monarque, il devint chef des calvinistes en France, et chef aussi redoutable par son génie que par son épée. Il soutint, au nom de ce parti, trois guerres contre Louis XIII. La première, terminée à l'avantage des protestans, s'alluma lorsque ce prince voulut rétablir la religion romaine dans le Béarn; la deuxième, à l'occasion du blocus que le cardinal de Richelieu mit devant la Rochelle; et la troisième, lorsque cette place fut assiégée pour la seconde fois. La paix de 1629 ayant éteint le seu de la guerre civile, le duc de Rohan se retira à Venise. Cette république le choisit pour son généralissime contre les Impériaux. Louis XIII l'enleva aux Vénitiens, pour l'envoyer ambassadeur en Suisse et chez les Grisons. Il voulait aider ces peuples à faire entrer sous leur obeissance la Valteline, dont les Espagnols et les Impériaux soutenaient la révolte. Rohan, déclaré général des Grisons par les trois Ligues, vint à bout, par plusieurs victoires, de chasser entièrement les troupes allemandes et espagnoles de la Valteline en 1633. La France ne paraissant pas devoir reti-

rer ses troupes, les Grisons se souleverent; et le duc de Rohau, mécontent de la cour, fit un traité particulier avec eux en 1637, et se retira à Genève pour éviter le ressentiment de sa cour. Il mourut d'une blessure qu'il avait recue au combat de Reinfeld en 1638, étant au service du duc de Saxe - Weimar, son ami. Il fut euterré le 27 mai dans l'église de St.-Pierre de Genève, où on lui dressa un magnifique tombeau de marbre, avec une épitaphe qui comprend les plus belles actions de sa vie. Le duc de Rohan fut un des plus grands capitaines de son siècle. Voltaire a fait sur lui les quatre vers suivans :

« Avec tous les talens, le ciel l'avait » lait naître :

» Il agit en héros; en sage il écrivit.
» Il lut même grand-homme en
» combattant son maître,

» Et plus grand lorsqu'il le servit».

Les qualités militaires étaient relevées en lui par une douceur extrême dans le caractère, par des manières affables et gracieuses, par une générosité qui a peu d'exemples. On ne remarquait en lui ni ambition, ni hanteur, ni vue d'interêt; il avait coutume de dire que la gloire et l'amour du bien public ne campent jamais où l'intérêt particulier commande. Le duc de Rohan avait en dessein d'acheter l'île de Chypre, pour y introduire les samilles profestantes de France. et d'Allemagne. Le grandseigneur devait la lui céder, moyennant 200,000 écus, et un tribut annuel de 60,000 liv.; mais la mort du patriarche Cyrille, auquel il avait confié cette affaire, la fit échoner. Nous avons de ce grand capitaine plusieurs ouvrages intéressans: Les Intérêts des princes, livre imprimé à Cologne en 1666, in-12, dans lequel il approfondit les intérêts publics de toutes les cours de l'Europe. — Le Parlait Capitaine ou l'Abrégé des guerres des Commentaires de César, in-12: il fait voir que la tactique des anciens peut fournir beaucoup de lumières pour la tactique des modernes. — Un Traité de la corruption de la milice aucienne. — Un Traité du gouvernement des Treize-Cantons. — Des Mémoires, dont les plus amples éditions sont en 2 vol. in-12. Ils contiennent ce qui s'est passé en France depuis 1610 jusqu'en 1629. — Recueil de quelques Discours politiques sur les affaires d'Etat, depuis 1612 jusqu'en 1629, in-8°, à Paris, 1644, 1693 et 1755; avec les Mémoires et Lettres de Henri, duc de Rohan, sur la guerre de la Valteline, 3 vol. in-12, Genève et Paris, 1757. C'est la première édition qu'on ait donnée de ces curieux Mémoires. On en est redevable aux soins du baron de Zurlauben, qui les a tirés de diffe-

reus manuscrits authentiques. Il a orné cette édition de notes géographiques, historiques et généalogiques, et d'une Prétace, qui contient une Vie abregée, mais intéressante du duc de Rohan, auteur des Mémoires. Nous avons la Vie du même auteur, composée par l'abbé Pérau. Elle occupe les tomes XXI et XXII de l'Histoire des Hommes illustres de France. Quelqu'ennui que doivent causer les détails de guerres finies depuis si longtems, les Mémoires du duc de Rohan font encore quelque plaisir. Il narre agréablement, avec assez de précision, et d'un ton qui lui concilie la croyance de son lecteur.

Rohan, (Marie-Eléonore de) fille de Hercule de Rohan-Guémené, duc de Montbazon, religieuse de l'ordre de Saint-Benoît en 1645, ensuite abesse de la Trinité de Caen, mourut abesse du monastère de St.-Joseph à Paris en 1681, à 53 aus. On a d'elle quelques ouvrages estimables. Les principaux sont : La Morale du Sage, in-12; c'est une paraphrase des proverbes, de l'ecclésiastique et de la sagesse. — Paraphrase des Pseaumes de la Pénitence, imprimée plusieurs fois avec l'ouvrage précédent. — Plusieurs Exhortations aux vétures et aux professions des filles qu'elle recevait. - Des Portraits, écrits avec assez de délicatesse.

ROHAN, (Armand-Gaston de) né en 1674, évêque de Strasbourg, cardinal, grandaumônier de France en 1713, commandeur de l'ordre du St.-Esprit, eut part à toutes les affaires ecclésiastiques de son tems, et sit paraître beancoup de zèle pour la bulle Unigenitus. L'acad. française et celle des sciences se l'associèrent, et le perdirent en 1749. On a sous son noin, des Lettres, des Mandemens, des Instructions pastorales, et le Rituel de Strasbourg.

ROHAULT, (Jacques) né en 1620, d'un marchand d'Amiens, fut envoyé à Paris pour y faire sa philosophie. Il s'attacha sur-tout à celle de Descartes. Clerselier, partisan de ce philosophe, fut si enchanté de lui avoir trouvé un désenseur dans Rohault, qu'il lui donna sa fille en mariage. Il l'engagea à lire tous les ouvrages de Descartes, et à les enrichir de ses réflexions. Ce travail produisit la physique que nous avons de lui, et qu'il enseigna dix ou douze ans à Paris avant que de la donner au public. Cephilosophe mourut en 1675, âgé de 55 aus. Ses principaux ouvrages sont: Un Traité de physique, in-4°, ou 2 vol. in-12. — Des Elémens de mathématiques. -Un Traité de mechanique, dans ses Œuvres posthumes, 2 vol. in-12. - Des Entretiens sur la philosophie, et d'autres

qui ont été fort utiles autre-

Roissard, abbé, ci-devant prédicateur ordinaire du roi, a publié: La Consolation du Chrétien, ou Motifs de confiance en Dieu dans les diverses circonstances de la vie, 1775, 2 vol. in-12; nouvelle édition, 1780, 2 vol. in-12; 1791, gr. in-12.

Roland, maître-ès-arts et instituteur. On a de lui: Esprit des tragédies et tragicomedies, depuis 1630-1761, par forme de Dictionnaire, 1762, 3 vol. in-12; nouvelle édition, sous le titre de Dictionnaire portatif des Tragédies, etc. 1774, 3 vol. in-12.—Dictionnaire des caractères et portraits tirés des Oraisons funèbres qui ont paru depuis 1530—1775, impr. en 1777, 2 vol. in-8°.

Roland a trad. le dernier Voyage du capitaine Cook autour du Monde, où se trouvent les circonstances de sa mort, publié en allemand par H.Zimmermann, témoinoculaire: avec un Abrégé de la Vie de ce Navigateur célèbre, et des notes, Berne, 1782, in-8°.

ROLAND D'ERCEVILLE, (B.-G.) ci-dev. président des requêtes du parlem. de Paris, president de la ci-dev. acad. d'Orléans, décapité le 20 avril 1794, (an II) à l'âge de 64 ans. On a de ce magistrat : Lettre à l'abbe Velly, sur les tomes III et IV de son Histoire de France, au sujet de l'autorité des Etats, et du droit du parlement, de vérifier les édits, declarations, etc. 1756, in-12. -Discours d'un des membres des requêtes du Palais, sur les jésuites vivans dans le monde en habits séculiers, 1762. — Comptes rendus au parlement en 1763, de l'exécution des arrêts des 8 août et 7 septembre 1762, concernant l'expulsion des jésuites, et l'installation de l'université dans le collége de Louis-le-Grand; et plusieurs autres Comptes rendus sur d'autres colléges de jésnites, 1763 et années suivantes, in-4°.—Compte rendu le 27 févr. des Interrogatoires tronvés dans la bibliothèque du collége de Louis-le-Grand, et subis par devant Argenson, lieutenant de police au commencement de ce siècle, par des prisonniers détenus à la Bastille on à Vincennes, etc. 176\*, in-4°. —Compte rendu le 13 mai 1768, des différens Mémoires renvoyés par les universités sises dans le ressort de la cour, en exécution de l'arrêt du 3 septembre 1762, relativement an plan d'étude à suivre dans les colléges non dépendans des universités, et à la correspondance à établir entre les collèges et les universités, 1770, in-4°. — Dissertation sur la question: Si les

Enscriptions doivent être rédigées en français ou en latin? 1782, in-8°; 2° édit., 1784, in-4°. - Recueil de plusieurs de ses onvrages, 1783, in-4°. —Plan d'éducation, 1784, in-8°. -Recherches sur les prérogatives des dames chez les Gaulois, sur les cours d'Amour, ainsi que sur les privilèges qu'en France les mères nobles transmettaient autresois à leurs descendans, quoique issus de pères roturiers, où l'on expose les vestiges qui restent de ces anciens usages; le tout précédédequelques réflexions sur l'influence, et la part que les femmes ont eues, nonseulement dans tous les gouvernemens, mais même dans toutes les révolutions, ainsi que dans les sciences et les arts, 1787, in-12. - Discours prononcé à laséance publique de l'académie d'Orléans le 11 décembre 1787, imprimé en 1788, in-4°.

ROLAND DE LA PLATIÈRE, inspecteur-général des manufactures de Picardie et de la généralité de Lyon, deux fois ministre de l'intérieur; membre des académies de Rouen, Dijon, Villefranche, correspondant des acad. des sciences de Paris, de Montpellier, des arcades de Rome, honoraire de la société économique de Berne, naquit à Villefranche d'une famille ancienne, distinguée dans la robe par son intégrité. Il vit, jeune encore,

la fortune s'évanouir par le désaut d'ordre d'une part, et de l'autre, par les excès de la dépense. Le dernier de cinq frères, à qui l'on fit prendre parti dans l'église ,il quitta , seul et sans secours, la maison paternelle à l'âge de dix-neuf aus, pour ne point s'engager dans les ordres, ni dans le commerce auquel il répugnait également. Arrivé à Nantes, il s'y plaça chez un armateur pour s'instruire de différentes choses, avec le projet de passer aux Indes. Les arrangemens étaient pris; un crachement de sang survint, et lui sit désendre la mer, s'il n'y voulait périr. Il se rendit à Rouen, où un de ses parens, inspecteur des manufactures, lui proposa d'entrer dans cette partie d'administration. Il s'y détermina, s'y distinguabientôt par son activité, son travail, et s'y trouva enfin utilement placé. Les voyages, l'étude, et les occupations de son état, partagèrent sa vie jusqu'à l'époque où il fit connaissance avec Mile Phlipon, dont les talens et les charmes ue tardèrent pas à le captiver. Il était alors fixé à Amiens en qualité d'inspecteur - général des manufactures de Picardie. « C'était (dit Mme Roland dans ses Memoires) un homme de quarante et quelques aunées, haut de stature, négligé dans son attitude, avec cette espèce de roideur que donne l'habitude du cabinet; mais

ses manières étaient simples et faciles; et sans avoir le fleuridu monde, elles alliaient la politesse de l'homme bien né, à la gravité du philosophe. De la maigreur, le teint accidentellement jaune, le front déjà peu garni de cheveux, et très découvert, n'altéraient point des traits réguliers, mais les rendaient plus respectables que séduisans. Sa voix était mâle, son parler bref, comme celui d'un homme qui n'aurait pas la respiration treslongue; son discours plein de choses, parce que sa tête était remplie d'idées, occupait l'esprit plus qu'il ne flattait l'oreille; sa diction était quelquesois piquante, mais revêche, et sans harmonie, etc. » Roland, après son mariage avec M1le Phlipon, passa à la place d'inspecteur du commerce et des manufactures de de la généralité de Lyon. Il y travaillait à la continuation de son Dictionnaire des Manufactures pour l'Encyclopédie, lorsque Brissot lui adressa quelques - uns de ses ouvrages, comme un témoignage de son estime particulière : Brissot ne jouait alors d'autre rôle, que celui d'homme de lettres. La conformité de leurs opinions les attacha l'un à l'autre; et, sans s'être encore vus, ils devinrent amis. En 1789, Roland fut porté à la municipalité de Lyon. L'administration des finances de

tée de quarante millions, il fallut solliciter des secours; Roland sut député extraordinairement auprès de l'assemblée constituante pour en obtenir. Il vit Brissot à Paris: Leur intimité se resserra, et Roland revint à Lyonavec la certitude d'avoir un ami de plus, mais un ami dont la destinée devait singulièrement influer sur la sienne. Un des derniers actes de l'assemblée constituante, fut la suppression des inspecteurs des manusactures et du commerce : Roland et sa femme prirent alors le parti de se fixer à Paris. Leurs liaisons avec les principaux députés de la première législature, devinrent habituelles, et furent un acheminement à leur fortune. La cour, qui cherchait alors à faire quelque chose qui lui acquît de la popularité, jèta les yeux sur Roland pour le faire ministre. Brissot fut l'intermédiaire de cette affaire ; et encouragé par lui, Roland passa au ministère de l'intérieur. La première fois qu'il parut à la cour, la simplicité de son costume, son chapeau rond, et les rubans qui nouaient ses souliers, firent l'étonnement des courtisans. Cependant Roland acquit une grande prépondérance dans les affaires publiques, et la réputation d'un homme d'Etat, aussi ferme que vertueux. Un des principaux événemens de cette ville, se trouvant endet-lison ministère, fut la fameuse

Lettre qu'il écrivit à Louis XVI, Lettre qui lui valut sa disgrace jusqu'à l'époque du 10 août, où il sut rappelle au conseil-exécutif provisoire en qualité de ministre de l'intérieur. Son premier ministère n'avait pas été marqué par des événemens bien extraordinaires, le second se montra orageux des les premiers jours. Roland y était entré l'idole du peuple; mais quand les factieux, qui subjuguèrent Paris et la convention, ne le virent pas dans leurs rangs: qu'au contraire, son courroux éclata contre eux; qu'il s'indigna d'être au ministère avec les complices des crimes qui se commettaient; qu'il voulut arrêter le sang qui coulait aux prisons; qu'il provoqua la destitution de la commune dilapidatrice et sanguinaire; qu'il lui demanda des comptes, Roland ne fut plus qu'un objet de jalousie et de haine, dont on poursuivit la perte par tous les moyens possibles. Lorsque la désorganisation de toutes les parties de l'administration publique fut complete, Roland crut qu'il était de son honneur de donner sa démission. Il était chez lui le soir du 31 mai, lorsque six hommes armés se présenterent à sa porte; l'un d'eux fit lecture à Roland d'un ordre de l'arrêter, au nom du comité révolutionnaire. « Je ne connais point (dit Roland) de loi qui constitue l'autorité que

vous me citez, et je n'obtempérerai point aux ordres qui émanent d'elle : si vous employez la violence, je ne pourrai que vous opposer la résistance de mon âge; mais je protesterai contr'elle jusqu'au dernier instant ». Surpris de cette réponse, les satellites se retireut pour aller en faire part au conseil de la commune; pendant cet intervalle Roland s'enfuit, et disparut. Il était depuis le 24 juin 1792 à Rouen, chez des amis qui ne se lassaient point de lui donner asyle, quoiqu'il y allât de leur vie, lorsque la nouvelle du supplice de sa femme parvint jusqu'à lui. Roland tomba dans une crise qui fit craindre que ce ne sût sa dernière heure. Il reprit cependant connaissance, et avec elle tous les accès du désespoir. Les raisonnemens et les soins de ses amis, n'apportèrent point le moindre calme à sa douleur; il lui sut impossible de survivre à celle qu'il avait tant aimée; mais, pour ne pas compromettre ses bienfaiteurs, il se décida à executer son projet hors de leur maison. Quand ces respectables amis furent bien convaincus qu'il était impossible de détourner Roland de sa résolution, ils eurent le courage de délibérer avec lui sur le genre de mort qu'il choisirait. Deux projets furent discutés : suivant le premier, Roland devait se rendre incognito à Paris, se jeter au mi-

lieu de la convention, et l'étonner assez, pour la forcer d'entendre des vérités qu'il croyait utiles à son pays. Il aurait demandé après cela, d'aller mourir sur l'échafaud. on l'on venait d'assassiner sa femme. L'antre projet était de se retirer à quelques lieues de Rouen, et de se donner luimême le coup fatal. Roland fut pendant quelque tems séduit par le premier projet; mais, quand il considera que son supplice entraînerait la confiscation de ses biens, et qu'il réduirait par-là sa fille à la misère, sa tendresse paternelle repoussa ce projet, et il préféra s'arracher la vie de ses propres mains. Il demanda une plume, et écrivit pendant un quart-d'heure, prit une canne à épée, et donna les derniers embrassemens à ses amis. Il était six heures du soir du 15 du mois de novembre 1793, quand Roland sortit de son asyle; il suivit la route de Paris, et lorsqu'il fut au Bourg-Baudouin, à quatre lieues à-peu-près de Rouen, il entra dans une avenue qui conduisait à une maison, s'assit sur un des bords, et là, se perça le cœur : la mort fut prompte, sans doute; mais il la reçut si paisiblement, qu'il ne changea pas d'attitude, et que le lendemain, quelques passans crurent, en le voyant assis, et appuyé contre un arbre, qu'il était endormi. Sa mort fut bientôt sue à Rouen.

Le député Legendre y était en mission; il se rendit sur les lieux, s'empara des papiers qui furent tronvés dans la poche de Roland, et écrivit à la convention: « Que Roland s'était rendu justice, pour se soustraire au glaive de la loi; qu'on avait trouvé quelques pièces dans ses poches, dont une contenait une apologie de sa vie et de sa mort;....que la convention jugerait sans doute necessaire de faire planter sur sa fosse un poteau, sur lequel serait une inscription qui transmettrait à la postérité la fin tragique de ce ministre pervers, etc. » Le billet, dont il est parlé dans cette lettre, etait ainsi conçu: « Qui que » tu sois, qui me trouves gis-» sant, respecte mes restes: » ce sont ceux d'un homme » qui consacra toute sa vie à » être utile, et qui est mort, » comme il a vécu, vertueux » et honnête. Pnissent mes » concitoyens, prendre des » sentimeus plus doux et plus » humains! Le sang qui coule » par torrens dans ma patrie » me dicte cet avis. Non la » crainte, mais l'indignation, » m'a fait quitter ma retraite; au moment où j'ai appris qu'on avait égorgé ma fem-» me, je n'ai pas voulu rester plus long-tems sur une terre » souillee de crimes ». Telle fut la fin de Roland, l'un des hommes qui ont acquis le plus de celébrité pendant la révolution. L'activité, le courage, l'austère probité, de grandes connaissances administratives étaient son partage : c'en était trop pour le tems où il a vécu et pour les hommes qui disposaient alors du sort des francais. On a de lui les ouvrages suivans: Memoire sur l'éducation des troupeaux, et la culture des laines, 1779-83, in-1°. — Lettres écrites de Suisse, d'Italie, de Sicile et de Malte en 1776 et 1778, Paris, 1782, 6 vol. in-12. — L'Art du fabriquant d'étoffes de laines rases et sèches, unies et croisées, 1780 — 83, in-4°. - L'Art de l'imprimeur d'étoffes en laine, 1780 et 1783, in-fol. - L'Art du fabriquant de velours de coton, etc., 1780 et 1783, in-4°. - L'Art du tourbier, 1783, in-4°. — Dictionn. des Manufactures, et arts qui en dépendent pour l'Encyclopédie methodique, des le tome II. — De l'influence des Lettres dans les provinces, comparée à leur influence dans les capitales, 1786, in-8°. — Des Lettres, des Rapports, des Mémoires, des Comptes rendus.

ROLAND, (Marie-Jeanne PHILIPON, femme de l'ex-ministre) née à Paris en 1756, fut décapitée le 8 novembre 1793 (an III). Elle avait reçu le jour d'un père dissipé, et d'une mère aussi bonne que vertueuse. Son père ne songeait qu'à devenir riche, et il se ruina; sa mère ne savait

s'occuper que des soins d'elever sa fille, et elle fut heureuse daus ses efforts. La jeune Philipon passa ses reres années au sein des beaux-arts, faisant ses delices de l'étude, et s'exerçant à rédiger, par écrit, ses observations sur tout ce qui la frappait. Dès l'âge de neuf ans, elle avait lu et goûté Plutarque. L'exemple de son excellente mère contribuait, autant que ses leçons, à lui faire aimer tout ce qui était beau. genéreux et vrai. L'inconduite de son père, loin d'influer sur sa raison ou sur son cœur pour les dépraver, ne servit qu'à hâter la maturité de l'une, et qu'à éclairer l'autre. En 1775, elle fit connaissance avec Roland; et en 1780, elle l'épousa, plus par estime que par amour, plus pour la gloire d'attacher son sort à celui d'un homme dont elle présageait la célébrité, que par un penchant réel. Pendant la première année de son mariage, elle mit au net les Notes de Roland, sur l'Italie; et corrigea les épreuves d'un ouvr. qu'il faisait imprimer. Sa place l'ayant appellé à Amiens. elle y cultiva la botanique, et fit un herbier des plantes de la Picardie. En 1784, après un voyage en Angleterre, transplantée à Villefranche, patrie de son mari, elle s'adonna à l'économie champêtre, et aux soins de la bienfaisance envers les paysans malades ou pauvres. Elle visita la Suisse

en 1787, et rapporta de ce voyage un grand fonds de connaissances politiques et naturelles. Les principes de la révolution exaltèrent son ame, et la disposèrent au rôle qu'elle devait y jouer. En 1791, sa maison était devenue le rendez-vous de tout ce qu'il y avait de plus célèbre dans la législature; ses liaisons avec Brissot, Vergniaux et antres, datent de cette epoque; l'amitié qu'elle leur avait vouée survécut à leur proscription; elle attachait sa gloire à reconvaître et à déclarer comme ses amis, ceux qu'elle prévoyait bien, malgré leur disgrace, devoir jouer un grand rôle dans l'histoire, et elle les a celebrés avec cette pompe de couleurs dont elle savait bien que les reflets retomberaient sur elle. Le style mâle et conrageux qu'on lui connaissait, lui fit souveut douner toute la gloire des travaux de son epoux, pendant ses deux ministères. Elle se plaisait même à laisser entrevoir la part qu'elle y avait prise; et telle était l'opinion génerale à cet égard, que lorsque la convention nationale, par un reste de vénération et de reconnaissance, se détermina à prier Roland de ne point abandonner le ministère, Danton s'écria: Si l'on fait une invitation à monsieur, il en faut aussi faire une à madame Roland; je connais toutes les vertus de l'ex-ministre, mais nous

ayons besoin d'hommes qui voient autrement que par leurs femmes. La grande ambition de cette feinme celèbre était de gouveruer : quand la carrière qui devait la conduire à son but s'ouvrit devant elle, elle voulut être aimable pour y réussir. Grande, vive, spirituelle, elle fixait d'abord fortement l'attention de ceux qui la voyaient pour la première fois. Quand on la fréquentait, peu de personnes étaient à l'abri de son regard, dans lequel on observait quelque chose de magique et de séduisant, qui arrachait presque l'admiration. Sa voix modulée, douce et flexible allait à l'ame; les maximes rigoureuses du républicanisme, en passant par sa bouche, prenaient cette teinte séduisante qu'une femme seule peut repandre sur l'objet de son culte. A vec de pareils avantages que n'eût-elle pas obtenu, si les factions, pour qui les talens, l'esprit et les graces ne sont rien, quand ces dons ne se combinent pas avec leurs projets, ne l'eussent pas renversée et conduite d'abîme en abîme jusqu'à l'échafaud. Après le 31 mai, époque où Roland se déroba, par la fuite, aux outrages et au supplice dont il se voyait menace, elle crut pouvoir rester à Paris sans danger; mais on ne la laissa pas long - tems dans cette erreur. Elle fut emprisonnée d'abord à l'Abbaye, puis à Sainte-Pelagie, où elle

passa environ cinq mois. Séparee de sa fille qu'elle chérissait, et de son mari dont elle ignorait le sort, elle pleurait sur l'un et sur l'antre, quand elle était sans témoins; mais elle rassemblait toutes les forces de son ame devant ses compagnons d'infortune : elle leur parlait le langage de la philosophie la plus consolante et la plus généreuse. Enfin l'on se servit, pour la perdre, du prétexte de ses liaisons avec les Girondins. Au jour de son supplice, elle intéressa par son courage; non seulement elle se montra sans faiblesse, elle fit plus, elle tut assez maîtresse d'elle-même pour arracher à un compagnon d'infortune, qui marchait avec elle à l'échafaud, des sourires que la gaieté seule pouvait inspirer. Quand elle fut devant la statue de la liberté qu'on avait érigée sur la place de la révolution, et qui semblable au dieu Theutatès, recevait chaque jour l'offrande de plusieurs victimes humaines: O liberté, dit-elle en s'inclinant respectueusement, que de crimes on com-.met en ton nom! On trouve la peinture du caractère et des talens de cette semme extraordinaire, dans ses Mémoires qui ont été publiés après sa mort, sous le titre: OEuvres de M. J. Ph. Roland, semme de l'ex-ministre de l'intérieur, contenant les Mémoires et Notices historiques qu'elle a

composés dans sa prison, en 1793, sur sa vie privée, sur son arrestation, sur les deux ministères de son mari, et sur la révolution; son procès et sa condamnation à mort, par le tribunal révolutionnaire; ses ouvrages philosophiques faits avant son mariage; sa correspondance et ses voyages, précédés d'un discours preliminaire, par L.C. Champagneux, éditeur, et accompagné de notes et notices, du même, sur sa détention, 3 vol. in-8°. Paris, an VIII, (1800). Les ouvrages philosophiques de Mme. Roland sont : De l'Ame. — De la Mélancolie. — De la Retraite. — De l'Amitié. — Pensées diverses sur la morale et la religion. — De l'Amour. — Sur la Vieillesse. — Sur Socrate, etc. - Voyage à Soucis. — Voyage en Angleterre et en Suissé, etc.

Rolle, (Michel) de l'acad. des sciences, grand algébriste, naquit le 21 avril 1602, à Ambert, petite ville de la Basse Auvergne, et mourut le 8 novembre 1719. « Un homme, dit Fontenelle, capable, comme lui, de se sacrifier entièrement à l'algèbre, n'est pas un présent que la nature fasse tous les jours aux sciences. Simple maître à écrire, et ne tirant que de cette profession sasubsistance, et celle d'une famille nombreuse; tout ce qu'elle pouvait lui laisser de loisir, tout ce qu'il pouvait dérober à son sommeil, sa passion dominante le prenait; et l'on sait, ajoute l'académicien, que les passions font toujours leur part assez bonne ». Ozanam. dont le nom est illustre dans les mathématiques, ayant proposé en 1682 un problême qu'aparemment il croyait difficile, Rolle, toujours simple maitre à écrire, et inconnu non - seulement au public, mais même aux mathématiciens, le résolut en se jouant; il prit plaisir d'aller beaucoup au-delà du problème, et déploya une grande connaissance des nombres. Le ministre Colbert, qui, selon Fontenelle, avait des espions pour découvrir le mérite caché ou naissant, retira Rolle de son obscurité, et lui donna une gratification, et puis une pension. En 1685, Rolle fut reçu à l'acad. des sciences. Il avait enseigné les mathématiques à un des fils de Louvois, qui lui donna en récompense une place lucrative au bureau de l'extraordinaire des guerres; mais cette place l'éloignait de L'algèbre et de l'acad., il en fit le sacrifice, et c'en était un dans l'état de sa fortune. En 1690 il publia un Traité d'algebre où l'on remarqua surtout sa méthode, dite des Cascades, qui résout les équations déterminées de tous les degrés. En 1699, il donna une Methode pour réduire les

équations indéterminées de l'algèbre. Il y a encore de lui quelques autres ouvrages sur la même science : il la croyait encore imparfaite et susceptible d'une etendue, que l'on ne pense pas même, dit sontenelle, a y désirer. Il en méditait des élémens tout nouveaux. Il se signala, ainsi que l'abbé Gallois, par son opposition à la géométrie de l'infini qui n'en a pas moins triomphe.

Rollin, (Charles) naquit à Paris en 1661, et mourut dans la même ville en 1740 à l'âge de 80 ans. Le nom de Rollin, rappelle celui d'un des hommes les plus utiles que l'université de Paris ait produits, au milieu du nombre immense de professeurs célèbres formés dans son sein qui ont concouru à sa gloire. Fils d'un coutelier, Rollin fut reçu maître dès son enfance. Un bénédictin des Blancs -Manteaux, dont il servait la messe, ayant recound dans ce jeune, homme des dispositions heureuses, lui obtint une bourse pour faire ses études au collége du Plessis. Charles Gobinet en était alors principal; il devint le protecteur de Rollin, qui sut gagner l'amitié de son bienfaiteur par son caractère, et son estime par ses talens. Apres avoir fait ses humanités et sa philosophie au college du Plessis, il fit trois années de theologie en Sorbonne, mais il | ne poussa pas plus loin cette étude, et il n'a jamais été que tonsuré. Le célèbre llersan, son professeur d'humanités, lui destinait sa place. Rollin lui succeda effectivement en seconde en 1683, en rhétorique en 1687, et à la chaire d'éloquence au collége-royal en 1688. A la fin de 1694, il fut fait recteur, place qu'on lui laissa pendant 2 ans pour honorer son mérite. L'université prit une nouvelle face: Rollin y ranima l'étude du grec et substitua les exercices académiques aux tragédies. L'abbé Vittement, coadjuteur de la principalité du collége de Beauvais, ayant été appellé à la cour, fit donner cette place à Rollin, qui gouvernace collége jusqu'en 1712. Ce fut dans cette année qu'il se retira, pour se consacrer à la composition des ouvrages qui ont illustré sa mémoire. L'université le choisit une seconde sois pour recteur en 1720, et l'acad. des belles-lettres le possédait depuis 1701. Rollin était principalement estimable par la donceur de son caractère, par sa modération, par sa candeur, par la simplicité de son ame. Au lieu de rougir de sa naissance il était le premier à en parler. C'est de l'antre des Cyclopes, disait-il dans une épigramme latine à un de ses amis, en lui envoyant un couteau, que j'ai pris mon vol

vers le Parnasse. Ce n'est pas qu'il n'eût en même tems une sorte de vanité, sur-tout par rapport à ses ouvrages, dont les eloges emphatiques de ses partisans lui avaient donné une haute opinion. Il disait naivement ce qu'il en pensait; et ses jugemens quoique trop favorables, étaient moins l'effet de la présomption, que de la franchise de son caractère. C'était un de ces hommes qui sont vains sans orgueil. Rollin parlait bien; mais il avait plus de facilité à écrire qu'à parler, et on trouvait plus de plaisir à le lire qu'à l'entendre. Son nom passa dans tous les pays de l'Europe. Plusieurs princes cherchèrent à avoir des relations avec lui. Le duc de Cumberland, et le prince royal de Prusse, étaient au rang de ses admirateurs.Ce monarque l'honora de plusieurs lettres, dans l'une desquelles il lui disait : Des hommes tels que vous marchent à côte des souverains. Quant au mérite littéraire de cet auteur, on l'a trop exalté de son tems, et on le déprécie trop aujourd'hui. Peut-être que si l'on n'en avait pas fait un colosse, on serait disposé à le trouver moins petit. Nous jugerons cet écrivain, en jugeant ses ouvrages d'après des personnes inipartiales. Les principaux sout: Une édit. de Quintilien, en 2 vol. in-12, à l'usage des écoles, avec des notes, et une

préface très - instructive sur l'utilité de ce livre, tant pour former l'orateur que l'honnéte homme. L'éditeur a eu attention de retrancher de son ouvrage quantité d'endroits qu'il a trouves obscurs et inutiles. — Traité de la manière d'enseigner et d'étudier les belles-lettres par rapport à l'esprit et au cœur, en 4 vol. in-12, plusieurs fois réimprimé. Cet ouvrage est recommandable par le zèle du bien public, par le choix des plus beaux traits desécrivains grecs et latins, par la noblesse et l'élégance du style; mais il y a peu d'ordre, peu de profondeur, peu de finesse. Après qu'on a lu un certain nombre de pages, tout vous échappe. On sait seulement que l'auteur a dit des choses communes avec agrément, et a parlé en orateur sur des matières qui demandaient à être traitées en philosophe. On ne peut presque rien réduire en principes. Connait-on bien, par exemple, les trois genres d'éloquence, le simple, le tempéré, le sublime; lorsqu'on a lu que l'un ressemble à une table frugale, l'autre à une belle rivière bordée de vertes forêts, le troisième à un foudre ou à un fleuve impetueux qui renversent tout ce qui leur résiste? -L'Hist, ancienne des égyptiens, des carthaginois, des assyriens, des babyloniens, etc. en 13 vol. in-12, publiée depuis 1730 jusqu'en 1738. Il

y a des morceaux très-bien traités dans cet ouvrage. C'est toujours le même goût pour le bien public, et le même amour pour la vertu; mais on s'est plaint que la chronologie n'est ni exacte, ni suivie; qu'il y a beaucoup d'inexactitudes dans les faits; que l'auteur n'a pas assez examiné les exagérations des anciens historiens; que les récits les plus graves sout souvent interroinpus par des minuties; que son style n'est pas égal, et cette inégalité vient de ce que l'auteur a emprunté de nos écrivaius modernes des 40 et 50 pages de suite. Rien de plus noble et de plus épuré que ses réflexions; mais elles sont répandnes avec trop peu d'économie, et n'out point ce tour vif et laconique, qui les fait lire avec tant de plaisir dans les historiens de l'antiquité. On apperçoit aussi beaucoup de négligences dans la diction, par rapport à l'usage grammatical et au discernement des expressions qu'il ne choisissait pas toujours avec assez de goût, quoiqu'en général il écrivit bien.-L'Hist. Romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium. La mort l'empêcha d'achever cet ouvrage, que Crevier, son disciple, a continué depuis le 9e volume. L'Hist. Romaine eut moins de succès que l'Hist, ancienne. On trouva que c'était plutôt un discours moral et histor.

qu'une Hist, en forme, L'auteur ne fait qu'indiquer plusieurs événemens considérables, tandis qu'il s'étend avec une sorte de prolixité sur ceux qui lui fournissent un champ libre pour moraliser. Le plus grand avantage de ce livre, est qu'on y trouve les plus beaux morceaux de Tite-Live, rendus assez elégamment en français. — La traduct. latine de plusieurs écrits théologiques sur les querelles du tems. L'auteur était un des plus zélés partisans du diacre Paris; et avant la clôture du cimetière de St.-Médard, on avait vu souvent cet homme illustre prier à genoux au pied de son tombeau: c'est ce qu'il avoue lui-même dans ses lettres. — Opuscules, contenant diverses lettres, ses harangues, discours, complimens, etc. Paris, 1771, 2 vol. in-12. Ce recueil est précieux, par les bonnes pièces qu'il renferme et par l'idée avantageuse qu'on y prend de la solide probité, de la saine raison et du zèle de l'auteur pour les progrès de la vertu et pour la conservation du goût. L'abbé Tailhie a donne un Abrégé de l'Histoire ancienne, imprim. avec des figures à Lausanne et à Genève, en 5 vol. in-12. L'Hist. ancienne, l'Hist. romaine et le Traité des études. ont été réimprimés in-4°. Ces trois ouvrages forment ensemble 16 vol. dont deux pour le Traité des études, 6 pour

l'Hist. ancienne et huit pour l'Hist. romaine. G'est la plus belle édit.

Romain, médecin à Verdun, a publié des Essais sur la manière de traiter les péripueumonies bilieuses, les rhumes pituiteux et autres affections catharrales, Verdun, 1779, in-8°.

Roman, (Jean Joseph) cidev. abbé, a traduit de l'allemand la Mort d'Adam, tragédie en 5 actes et en prose, par F. Glo. Klopstock, 1762, in-12. On a de lui: L'Inoculation, poëme en 4 chants, Amst. 1773, in-8°. — Essai sur l'art de traduire. — Plusieurs morceaux de littérature et de poésies fugitives insérés dans les journanx et dans l'Almanach des muses.

Romas, (de) ci dev. assesseur au presidial de Nérac, est auteur d'un Mém. sur les moyens de se garantir de la foudre dans les maisons, suivi d'une lettre sur l'invention du cerf volant électrique. Bordeaux, 1776, in-12.

Rome, (Esprit-Jean de) sieur d'Ardène, né à Marseil-le en 1687, y mourut en 1748. On lit dans une épitaphe qui sut faite à sa louange que les Graces formérent son génie; et que la Sagesse forma son cœur. Sa physionomie aunonçait de l'esprit et de la douceur, et

semblait répondre de sa probité. Naturellement sérieux, il parlait peu et ne s'ouvrait qu'à ses annis; mais quand il se répandait dans leur sein, rien n'égalait les charmes de sa conversation. On a publié en 1767, ses Œuvres posthumes, en 4 vol. petit in-12, parmi lesquelles on doit distinguer ses Fables, et le discours judicieux dont il les a accompagnées. S'il n'a pas la naïvete de la Fontaine, on ne peut lui refuser beaucoup d'aménité, des images riantes, un goût de philosophie champêtre, et des tableaux agréables de la nature. On trouve encore dans ce recueil des discours et des odes, qui furent couronnés par diverses académies. Il était membre de celle de Marseille. La plupart des autres pièces de ce recueil, auraient pu rester dans le porte-seuille de l'éditeur.

Rome, (Jean-Paul de) frère du précédent, prêtre de l'Oratoire, long-tems supérieur de la maison de Marseille, mort le 5 décembre 1769, avait le même caractère et autant de savoir que l'académicien. Il demeurait une partie de l'année à une campague près de Forcalquier où il distribuait des remèdes aux pauvres, donnait des couseils salutaires et accommodait les procès. Il s'appliquait à la médecine, à l'agricul ture et au jardinage. Nous avons de lui deux vol. in-12 de Lettres, où il prouve que les ecclésiastiques penvent exercer l'art de guérir. Son Année champêtre , en 3 vol. in - 12; ses Traités sur la culture de différentes fleurs. prouvent qu'il joignait aux connaissances d'un agriculteur l'érudition d'un savant. On se plaint même qu'il ait prodigué quelquefois cette erudition, sur-tout dans les Lettres dont nous avons parlé; et voilà comme on fait deux volumes de ce qui pourrait être renfermé dans une petite brochure.

Romé de l'Isle, (Jean-Baptiste-Louis ) né à Gray en Franche-Comté le 26 août 1736, mourut à Paris le 10 mars 1790. Il montra de honne heure un goût décidé pour les observations et les recherches, et s'appliqua particulièrement à la mineralogie. Il publia sur cette science un grand nombre d'Essais et de Mémoires qui surent suivis en 1783 de la Crystallographie, ou description des formes propres à tous les corps du règne mineral, dans l'etat. de combinaison saline, pierreuse et metallique, avec figures et tableaux synoptiques de tous les crystaux comus, Paris, 4 vol. in 8°. Ce grand ouvrage augmenta beaucoup sa réputation et attira l'attention des physiciens. Il y prétend que la crystallisation est

l'effet d'une propriété commune à tous les corps du règne minéral, d'affecter une figure polyèdre, constante et déterminee dans chaque espèce; que c'est un des plus curieux phénomènes de la nature et l'un de ceux dont on peut dire que la déconverte semble ne pouvoir plus être contestée, à raison du grand nombre d'observations qui viennent à son appui. Il la definit ainsi: Une loi fondamentale de la nature, en vertu de laquelle les parties integrantes ou similaires d'un corps, atténuées, dissoutes et séparées les unes des autres par l'interposition d'un fluide, sont determinees à se joindre et à former des masses solides d'une figure polyèdre, regulière et constante. Le quatrième vol. est formé de planches où sont plus de 500 figures; tous les genres de crystaux y sont classés par le nombre et la disposition de leurs angles. Rien ne prouve mieux que cet aspect, les recherches immenses et pénibles de l'auteur; son assiduité et sa patience à observer, à suivre la nature dans ses plus petits et plus secrets détails. On peut dire que c'est-là que son grand principe, touchant la forme déterminée et invariable des crystaux, reçoit en quelque façon la sanction des seus et des yeux, plus propres à convaincre, sur tout en pliysique, que les raisonnemens les plus lumineux. Cependant, l'auteur

ne se le dissimule pas; son systême, ou si l'on veut, sa découverte est combattue par de grands adversaires, et ce qu'il y a de plus remarquable, par des naturalistes célèbres qui prétendent s'être convaincus par leurs propres yeux d'un état de choses tout contraire à celui que croit avoir vu Romé de l'Isle. L'année suivante it donna son traité Des caractères extérieurs des mineraux, Paris, 1784, 1 vol. in - 8° espèce de suppl. à l'ouv. précédent. On a encore de lui une Métrologie ou table pour servir à l'intelligence des poids et mesures des anciens, et principalement à déterminer la valeur des monnaies grecques, romaines, d'après leur rapport avec les poids, les mesures et le numéraire actuel de la France, 1789, in-8°. Ses autres ouvrages moins importans sont : Lettre à M. Bertrandsur les polypes d'eau douce, 1766, in-12. - Catalogue des curiosités de la nature et de l'art du cabinet de M. Davila, 1767, 3 vol. in-8°. — Catalogue raisonné d'une collect. de minéraux, crystallisations, madrépores, coquilles et autres curiosités de la nature et de l'art, 1769, in-8°. — Catalogue du cabinet de M. Boucher, la partie d'histoire naturelle. — Description méthodique d'une collection de minéraux, 1773, in-8°. — L'action du l'eu central bannie de la surface du

globe et le soleil rétabli dans ses droits, Paris, 1779, in-8°. nouv. édit. sous le nom de l'anieur, 1781, in-8°. — Il a eu part aux Lettres de Demeste au docteur Bernard. Romé de l'Isle était un de ces savans modestes pour lesqueis l'étude à bien plus d'attraits que la célebrité.

ROMET, (Nicolas Antoine) né à Vincelles en Champagne, le 17 decembre 1741, a publié: Le Printems, poëme allégorique, 1761, in-8°.— Lettre de Pétrarque à Laure, suivie de remarques sur ce poète et de la traduct. de quelques-unes de ses plus jolies pièces, 1765, in-8°.—Quelques pièces fugitives dans les journaux.

Romilly, (Jean) né à Genève le 29 juin 1714, mourut à Paris le 27 pluviôse de l'an IV ( 16 février 1796 ). Il s'était distingué dans l'art de l'horlogerie dont il a exposé la théorie dans un grand nombre d'articles de la première Encyclopédie. Il a fait le premier une montre battant les secondes mortes : il en présenta une à Louis XV qui allait une année entière sans être remontée. On voit son échappement corrigé dans les Mem. de l'acad. des sciences pour 1755. Romilly concourut avec son gendre Corencé, à l'établissement du Journal de Paris, commencé le 1er jan-

vier 1777. Les observations météorologiques en tête de cette feuille, étaient de lui. ce qui a fait dire qu'il y faisait la pluie et le beau tems. Il mit dans le nº 19 de l'année 1778, une lettre coutre la possibilité du monvement perpetuel. En 1779 il eut le malheur deperdre son fils unique, Jean Edme de Romilly, successivement pasteur à Londres et à Genève, et de plus, homme d'un rare mérite, qui fut l'ami de J. J. Rousseau, Voltaire et d'Alembert. Les articles Tolérance et Vertu dans l'Encyclopédie de Paris. sont de lui, et l'on a publié après sa mort 3 v. de ses Disc. religieux. Romilly père conserva jusqu'au dernier terme de sa carrière, une rare vigueur de corps et d'esprit. Le jour de sa mort, il s'était levé bien portant, il se disposait à sorlir comme à son ordinaire, quand tout-à-coup, se sentit incommodé, et à deux heures, il n'était plus.

Romme, (Charles) astronome géographe, memb. de
la convention, né à Riom en
1750, condamné à être guillotiné, se donna la mort le 17
juin 1795. On a de lui: Mémoire où l'on propose une
nouvelle méthode pour déterminer les longitudes en mer,
La Rochelle, 1771, in-8°.—
Description de la mâture des
vaisseaux, avec M. Perrain,

1778, in-sol.—Description de l'art de la voilure, 1782, in-sol.—L'art de la marine, etc. Paris, 1787, in-4°.—Recherches saites par ordre de S. M. Britannique, 1765-71, pour rectisier les cartes et perfectionner la navigation du canal de Bahama, trad. de l'angl. de Guill. Gl. de Brahm, 1787.— Dictionnaire de la marine française, 1792, in-8°.

Rondel, (Jacques de) écrivain protestant, fut l'ami de Bayle qui le consulta sur son projet du dictionnaire. L'acad. de Sédan où il enseignait les belles-lettres, ayant été détruite en 1681, il se retira à Mastricht, où il mourut fort âgé, en 1715. On a de lui: Une Vie d'Epicure, Paris, 1679, in-12.— Un Discours sur le chapitre de Théophraste, qui traite de la superstition, Amsterd., 1685, in-12.

RONDELET, (Guillaume) né à Montpellier en 1507, y professa la médecine avec réputation. C'est à sa sollicitation que le roi Henri II fit bâtir le théâtre anatomique de sa patrie. Il s'appliquait à l'anatomie avec une ardeur si peu réfléchie, qu'il fit luimême l'ouverture du corps d'un de ses enfans. Rondelet mourut à Réalmont, dans l'Albigeois, en 1566, pour avoir trop mangé de figues. On a de lui : Une Histoire des

Poissons, en latin, 1554, 2 vol. in-foi., et en français, 1558, in-fol. Le president de Thou dit qu'il a tire cette Histoire des Commentaires sur Pline, de Guillaume Pélicier, évêque de Montpellier, qui n'ont jamais vu le jour .---Plusieurs ouvrages de médecine. Ils ne répondent point à la réputation qu'il s'était acquise. C'est lui que Rabelais a joué sous le nom de Rondibilis. Sa Vie se trouve dans les Œuvres de Laurent Joubert, son élève.

Ronder, (Laurent-Etienne) interprête, né à Paris le 16 mai 1717, mourut le 1er avril 1785. C'était un homme trèsversé dans les langues grecque, latine et hébraïque. Depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, il travaillait sans interruption à la révision de divers ouvrages, et à la composition de quelques-uns. On doit à ce savant laborieux les ouvrages suivans : Dictionnaire latin, de J. Boudot; nouv. édit. 1727, 32. 36, 50, 55, 60. in-8°. — Histoire Ecclésiastique, de Fleury, 1740, 20 vol. in - 12. — Table des matières de cette édit. - La Sainte-Bible, trad. par le P. Calmet, nouv. édit. avec des Notes, 1748-50, 14 vol. in-4°. -Opuscules de Bossnet, 1758, 5 vol. in - 12. - Abrégé de l'Histoire ecclésiastique, par l'abbé Racine, 15 vol. in-12. - Processionale Cenomanense.

pour la partie du chant, 1752. -Bréviaire de Cîteaux, 1752, 2 vol. in-12, à rubriques lat. et franç. 1754, in-12. - Lettres Provinciales, de Pascal, nouv. édit. 1753-54, in-12. Discours sur l'Appel, à la tête du Recueil intitulé: Appellaus celèbres, 1753, in-12. - La Bible, trad. en franç,, par le Gros; nonv. édit. 1756, 5 vol. in-12. — Reflexions sur le désastre de Lisbonne, 1756-1757, 3 vol. in-12. — La Sainte-Bible: en français, par Sacy; nouv. édit. Avignon, 1767-73, 17 vol. in-4°. - Réflexions par l'abbe Racine, sur l'Histoire ecclésiat, augmentée d'un Discours sur l'Hist, universelle de l'Eglise, 1759, 2 vol. in-12.-Justification de l'Hist. ecclésiastique, de l'abbé Racine, 1760, in-12. — Tablean des Contradictions opposées aux 101 Propositions, 1760, in-12. - Isaïe vengé, 1761, in - 12. - Mémoire sur la vie et les ouvrag. de Jérôme Besoigne, prêtre, 1763, in-8°. — Table des matières du Dictionnaire apostolique, 1765, in - 8°. — Apparat royal, ou Dictionn. franç, et lat.; nouv. édit. 1765, in-8°. — Instruction chrétienne des pauvres, des ouvriers, etc.; nouv. édit. augm. 1766, in-12. — Explication des fig. de la Bible, 1767, in-4°. — L'Ordinaire de la Messe, avec la manière de l'entendre et de la servir; nouv. édit. 1773, in-8°. - Le Diurnal romain, à rubriques franç, ; nouv. édit. 1774, in-8°. - Le Bréviaire romain, à rubriq. lat.; nouv. édit., 1774-1781, 4 vol. in-8°. - Tableau des princesses de la maison de France, 1774, in-8°. — Dictionnaire de Poitiers, avec la préface; augm. 1775, in-8°. — Les Confessions de St. Augustin, en lat.; nouv. éd., 1776, in-18 et in-32. — Dictionnaire de la Bible, 1776-84, 3 vol. in-4°. — Dissertation sur l'Apocalypse, 1776, in-4°. et in-12. — Supplément, 1780, in 8°. et in-12. - La mort des Elus; nouv. édit. 1777, in-12. — Le Chretien fidèle à sa vocation; nouv. édit. revue, 1777, in - 12. Table pour la nouv. édit. de la Bibliothèque de la France, du P. Lelong, tom. V, 1778, in-fol. — Dissertation sur le Rappe! des Juis, et sur le chapitre 11e de l'Apocalypse, 1778, 2 vol. in-4°. et in-12.— Table des matières du 18e vol. des Œuvres du P. Bourdaloue, 1778, 2 vol. in-12. — Preces matutinœ et vespærtinæ ex sacris Scripturis et Liturgiis depromp. tæ, 1778-80, 2 vol. p. in-8°. L'Histoire ecclés, extraite pour l'Ecole Milit. de Paris, 177\*.-Manuel du pieux Laïc, 1782, in-24. — Table gén. des matières contenues dans les 23 vol. de l'Histoire des auteurs sacrés, 1783, 2 vol. in-4°. — Examen impartial d'une Dissertation sur la version des Septante, 1783, in-4° et in-12. — Verba Christi græce et latine ex sacris Evangeliis solpet. in - 8°. — Bibliothèque portative des PP. de l'Eglise, par Tricalet; nonv. édit. rev. corr. et augment. 1787, 8 vol. in -8°. Il a donné plusieurs pièces dans le Journal Chrétien, etc.

RONDIL DE BERVIAC (Jean-Antoine) a donné: Monumentorum gallacticorum Synopsis sive ad Inscriptiones et Numismata, quæ ad res gallacticas spectant. breves Conjecturæ, 1774, in-4°.

RONDONNEAU DE LA MOT-TE, médecin à Paris, est auteur d'un Essai historiq. sur l'Hôtel-Dieu de Paris, 1787, in-8°.

Rongousse de la Bas-TIDE a publié: Essai sur l'origine des fiefs de la noblesse de la haute Auvergne, et sur l'Histoire naturelle de cette province, 1784, in-12.

Ronsard, (Pierre de) né au château de la Poissonnière dans le Vendômois, en 1524, d'une famille noble, fut élevé à Paris au collége de Navarre. Les sciences ne lui offrant que des épines, il quitta ce collége, et devint page du duc d'Orléans, qui le donna à Jacques Stuart, roi d'Ecosse, marié à Magdelène de France. Ronsard demeura en Ecosse auprès de ce prince plus de deux ans, et revint ensuite en

France, où il fut employé par le duc d'Orléans dans diverses négociations. Il accompagina Lazare Baïf à la diète de Spire. Ce savant lui ayant inspiré du goût pour les belleslettres, il apprit le grec sous Dorat, avec le fils de Baïl. On dit que Ronsard étudiait jusqu'à 2 heures après minuit, et qu'en se couchant il réveillait Baif qui prenait sa place. Les muses eurent des charmes infinis à ses yeux; il les cultiva, et avec un tel succès, qu'on l'appella le prince des poètes de son tems. Henri II, François II, Charles IX et Henri III, le comblerent de biensaits et de faveurs. Ronsard ayant mérité le premier prix des Jeux floraux, ou regarda la récompense qui était promise, comme au-dessous du mérite de l'ouvrage et de la réputation du poète. La ville de Toulouse fit donc faire une Minerve en argent massif, et d'un prix considérable, qu'elle lui envoya. Le présent fut accompagné d'un décret, qui déclarait Ronsard la poète français par excellence. Marie Stuart, reine d'Ecosse, aussi sensible à son mérite que les Toulousains, lui donna un buffet fort riche, où il y avait un vase en forme de rosier, représentant le Mont-Parnasse, au haut duquel était un Pegase, avec cette inscription:

" A Ronsard, l'Apollon de la sour,

On peut juger, par ces deux traits, de la réputation dont ce poète a joui, et qu'il sontint jusqu'au tems de Malherbe. Boileau est un de ceux qui ont le plus contribué à le faire décheoir de ce haut rang.

"Ronsard, dit-il, par une autre » méthode,

» Réglant tout, brouilla tout, fit un » art à sa mode;

» Et toutelois long-tems eut un » heureux destin;

» Mais sa Muse, en français, par-» lant grec et latin,

» Vit dans l'age suivant, par un » retour grotesque,

» Tomber de ses grands mots le » laste pédantesque ».

Si nous nous en rapportons au jugement des éditeurs des Annales poétiques, ses défauts ont beaucoup trop obscurci ses grandes qualités. « Ronsard, disent-ils, avait une partie de ce qu'il faut pour être grand poète. On ne peut nier qu'il ne fut plein de verve et d'enthousiasme: il avait l'imagination la plus brillante et la plus séconde. Bien convaincu que le poète doit présenter plus de tableaux que de récits, on voit qu'il s'attacha toujours à peindre ce qu'il raconte; il a quelquesois du sentiment'et de la flexibilité, et l'on à de la peine à concevoir comment ce poète, si souvent guindé et emphatique, est quelquefois si gracieux. Personne, peut-être n'a été plus vivement inspiré. Ses vers ne sont pas ordinairement de bons

vers français, mais ce sont des vers poétiques. On doit le lire au moins comme un poète étranger. Homère et Virgile n'appreunent pas mieux que lui à faire des vers français. Il faut le lire avec le même esprit qu'on apporte à la lecture d'Homère et de Virgile; il n'apprend pas, si l'on veut, à être poète français; il appreud seulement à être poète, si toutefois cela s'apprend ». L'usage immodéré des plaisirs, joint à ses travaux littéraires, hâtèrent un peuvieillesse de Rousard. Dès sa 5ce année il était goutteux, infirme et valétudinaire. Il conserva cependant jusqu'à ses derniers momens son esprit, sa gaieté et sa facilité poétique. Il eut, comme tous les hommes, qui frappent trop les regards du public, un grand nombre d'admirateurs et quelques ennemis. Melin de St.-Gelais' ne l'épargnait guères. Mais Rabelais était celui qu'il redoutait le plus. Il avait toujours le soin de s'informer où le jovial curé de Meudon allait, afin de ne pas s'y trouver. Les poésies de Ronsard parurent en 1567 à Paris en 6 v. in-4°, et en 1604 en 10 vol. in-12. On y trouve des hymnes, des odes, des églogues, des épigrammes, des sonnets, un poëme intitulé la Franciade, etc.

Ronsin, (Ch.-Ph.-H.) poète dramatique, général de

l'armée révolutionnaire, décapité le 24 mars 1794, à l'âge de 42 ans, est auteur de la Mort de M. J. Léopold, duc de Brunswick, Lunebourg, 1787, in-8°.—De Louis XII, père du peuple, trag. dédiée à la garde nationale, 1790, in-8°.— De la ligue des fanatiques et des tyrans, tragédie en 3 actes et en vers, 1791, in-8°.—D'Aréanphile ou la révolution de Cyrène, trag. en 5 actes, en vers, 1792, in-8°.

Roque, (Gilles-André de la ) sieur de la Lontiére, gentilhomme normand, né dans le village de Cormelles, près de Caen, en 1597, mort à Paris en 1687, à 90 ans, a fait plusieurs ouvrages sur les généalogies et le blason. Les principaux sont : Un Traité curieux de la noblesse, et ses diverses espèces, in 4°, Rouen 1754. — Traité du Ban, in 12, qui est bon. — La généalogie de la maison d'Harcourt, in-fol. 4 vol. 1662; curieuse par le grand nombre de titres qu'il rapporte. - Traité des noms et surnoms, in-12, superficiel. — Histoire généalogique des maisons nobles de Normandie, à Caen, 1654, in-fol.

Roque, (Antoine de la) poète, né à Marseille en 1672, mort à Paris en 1744, chevalier de l'ordre militaire de S<sup>t</sup>. Louis, fut chargé, durant 23 années, de la composition du Mercure.

Roque, (Jean de la ) frère du précédent, membre de l'acad. des belles-lettres de Marseille, mort à Paris en 1745, à 81 ans, avait fait plusieurs voyages dans le Levant. Il travailla au Mercure avec son frère, dont il partageait le goût et les talens. On a de lui : Voyage de l'Arabie heureuse, in-12. - Voyage de la Palestine, in-12.-Voyage de Syrie et du Mont-Liban, avec un Abrégé de la vie de du Chasteuil, in-12. Il avait promis de donner son Voyage littéraire en Normandie; il ne tint pas parole, mais il en donna la substance dans 18 lettres publiées dans le Mercure de France.

ROQUELAURE, (Armand de Bessuejols de) évêque de Senlis, premier aumônier du roi, de l'acad. franç., né en 1720. On a de lui: Oraison funèbre de la reine d'Espagne, 1761, in-4°. — Oraison en l'église des carmelites de St.-Denis, pour la cérémonie de la prise du voile de profession de Mme. Louise-Marie de France, 1771, in-4°.—Oraison funèbre de Louis XV, 1774, in-4°.—Discours de réception à l'acad. franç.

Roques, (Pierre) né à la Caune, petite ville du haut Languedoc, l'an 1685, de pa-

rens calvinistes, mourut ministre de l'église française à Bâle, en 1748. On a de lui un très-grand nombre d'ouvrages pleins d'érudition, mais écrits d'un style négligé. Les principaux sont : Le Tableau de la conduite du chrétien.-Le Pasteur evangelique, in-4°: ouvrage estimé des protestans et traduit en diverses langues. - Les Elémens des verités histor, dogmatiques et morales, que les ecrits sacrés renferment. — Le vrai piétisme. — Des Sermons, pleins d'une morale exacte, mais dont l'eloquence est peu pathétique. — Les Devoirs des sujets. — Traité des tribunaux de judicature. — Une édition augmentée du Dictionn. de Moreri, à Bâle, en 1731, 6 vol. in-fol. — La première continuation des discours de Saurin, sur la Bible.—Lanouvelle édit, de la Bible de Martin, en 2 vol. in 4° .- Diverses pièces dans le journal Helvétique et dans la Bibliothèque germanique.

Rose, (Guillaume) prédicateur de Henri III, évêque de Senlis, et le plus fameux ligneur qui fut en France, mournt en 1602. On lui fit faire amende honorable le 25 septembre 1598, à la grandchambre, avec ses habits épiscopaux, qu'il ne voulut pas quitter. On lui attribue: De justa reipublicæ christianæ in reges impios auctoritate, Pari-

siis, 1590, in-8°. C'est ce prélat furieux que les auteurs de la satire Ménippée, mirent à la tête de la procession de la ligue.

Rose, (Toussaint) marquis de Coye, secrétaire du cabinet du roi, président de la chambre des comptes de Paris, et memb. de l'acad, franç. avait été d'abord se<mark>cré</mark>taire du cardinal de Retz, ensuite du cardinal Mazarin, qui le donna à Louis XIV. Il était d'une bonne famille de Provins, et il mourut à Paris en 1701, à 86 ans. C'était un courtisan fin et délié, un homme de beaucoup d'esprit et d'un commerce agréable. Il fut lié avec tous les grands écrivains du siècle de Louis XIV, et surtout avec Molière. Lorsque celui-ci eut donné le Médecin malgre lui, où l'ou trouve la jolie chauson: Qu'ils sont doux, bouteille jolie, etc. le président Rose se trouva avec lui dans une compagnie nombreuse : il accusa Molière, d'un air fort sérieux, d'avoir pris cette chanson dans un ancien. Le poète comique soutint qu'elle était de lui; alors Rose lui dit qu'elle était traduite d'une épigramme latine, qu'il lui récita sur-le-champ : Quam dulces, amphora amana! Molière resta confondu; et son ami, après avoir joui de son embarras, s'avoua l'auteur de l'epigramme. Cette petite scène divertit beaucoup. Le pré-

sident Rose portait ce genre de gaieté dans les objets qui pouvaient l'intéresser le plus. Il avait marié sa fille avec un magistrat, qui venait lui faire des plaintes fréquentes sur l'humeur frivole et dépensière de sa femme. Assurez bien ma fille, lui dit Rose, lassé de ses remontrances, que si elle vous donne sujet de vous plaindre, elle sera déshéritée. C'est le président Rose qui obtint à l'acad. franç. l'honneur de haranguer le roi, comme les cours souveraines. Il v a deux vol. in-12 de Lettres de Louis XIV, qu'on croit rédigées par lui.

Rose, (Louis) littérateur artésien, mort à Lille en 1776, a composé le Bon fermier, ou l'ami des laboureurs, in-12; et Eraste, ou l'ami de la jeunesse, en société avec M. Filassier, in-8°. Ce dernier ouvrage est bien fait.

Rose, ci-dev. abbé, a donné un Traité élémentaire de morale, Besançon, 1767, 2 vol. in-12.—La Morale évangélique comparée à celle des différentes sectes de religion et de philosophie, Besançon, 1772, 2 vol. in-12.—Mém. sur une courbe a double courbure, Besançon, 1779, in-4°.

Rose d'Epinoy, médecin, a publié: Avis aux mères qui

veulent allaiter, 1785, in-8°.

Rosier, (Hugues Sureau du ) né à Rozoi en Picardie, ministre protestant, mourut de la peste à Francfort avec toute sa famille. Il est plus célèbre par le rôle qu'il joua à l'époque de la St.-Barthelemy que par ses ouvrages. La cour de Charles IX le mit entre l'alternative de la mort ou d'une sorte récompense pour qu'il abjurat et qu'il séduisit par son exemple et ses exhorkations le roi de Navarre et le prince de Condé. Il réussit, mais devenulibre dans la suite, il désavoua son abjuration, demanda pardon aux princes de les avoir trompés et dévoila tous les ressorts de cette intrigue. On a de lui quelques ouvrages de controverse.

Rosieres, (François de) archidiacre de Toul, mort en 1607, prétendit prouver que la France appartenait à la maison de Lorraine, dans ses Stemmata Lotharingiæ ac Barri Ducum, in-fol. Il fit amende honorable en présence de Henri III, fut enfermé à la Bastille; et il lui fallut toute la protection de la maison de Guise, pour échapper à un plus grand châtiment.

Rosnay. (de) On a de lui: La Physique des Dames ou les quatre Elémens, 1773, in-12, traduit en allemand, Leipzig, 1774, in-8°.

Rosny, (A. Joseph) né à Paris le 29 août 1771, a donné : Vie de Florian, formant le tome 15 de ses Œuvres, 1 vol. in 18, orné de 4 gravures, 2 édit. - Les infortunes de la Galetièrre, pendant le régime decemviral, contenant ses persecutions et sa fuite sous Robespierre, son naufrage et son séjour dans une isle déserte, suivi de son retour en France, I volume in-12, ou 2 volumes in-18, 4 édit. Adèle et Germeuil, ou l'hermitage des Monts Pyrénées, 2 vol. in-18, fig. 2 édit. -Isidore et Juliette, anecdote du 15e siècle, I vol. in-18. - Gernance, ou la force des passions, I vol. in-18, fig. 3 edit. - Les six Nouvelles, ou la confession de six femmes du jour, 1 vol. in-18, orne de figures, deux éditions. -L'Anecdote du jour, ou histoire d'une detention à la prison de \*\*\*, 1 vol. in -18, fig. -Firmin, ou le jouet de la fortune, hist. d'un jeune émigré, 2 vol. in-18, avec fig. 3 edit. - Joseph et Caroline, ou le berger de la Sologne, 2 vol. in-18, fig., 3 édit. — Calixta de Pormenthall, ou les victimes de l'indifférence, anecdote helvétique, 1 vol. in-18, fig.—La laitière de St.-Ouen, suivie de Lorino, ou l'école des femmes, anecdote italienne, I vol. in-18, fig. — Mes Loisirs, ou mélanges de littérature, 1 vol. in-18, orne de fig. - L'Observateur sen-

timental, ou coup-d'œil sur la société depuis la révolution, 2 vol. in-18, fig.-L'Optique du jour, ou le foyer de Montansier, 1 vol. in-18, fig. 2 édit. - Le Prêteur sur gage, ou l'intérieur d'une maison de prêt, 1 vol. in-18, avec fig. - Le Tableau comique, ou l'intérieur d'une troupe de comédiens, 1 vol. in-18, fig. Ces trois derniers ouvrages font suite.--Claude et Claudine, roman pastoral, imité d'Estelle de Florian, I vol. in-18, fig. 2 édit. — Le Bonheur rural, ou tableau de la vie champêtre, divisé en 12 liv., 1 vol. in-4°, et in-8°. orné de fig. 2 édit.-Théâtre, 2 vol. in-18, contenant la Famille indigente, en 2 actes; Adonis, on le bon nègre; le Régime décemviral, drame en 3 actes; l'Amour au village, opéra - comique, en 1 acte; Gernance, com, en 3 actes; le Château de Nora, opéra en 3 actes; les Trois rivaux, com. en 2 actes, etc.-Constance, ou la jenne américaine, hist. véritable, 2 vol. in-18, avec fig. — L'Enfant des déserts, 3 vol. in 18, orné de fig.—L'Enfant de 36 pères, 4 vol. in-8°. — Le Rêve d'un philosophe, ou voici toute mon ambition, 1 vol. in-18. - Thorello, ou le péruvien à Paris, 4 vol. in-18.

Rossel. On a de lui : La Vertu éprouvée ou les malheurs de Job mis en vers français. On lui attribue les bouquêts de nôce ou les deux bouquetières, dialogue sur le mariage du Dauphin, 1770, in-8°.

Rossel, avocat à Paris, est auteur de l'Hist. du patriotisme français, ou nouvelle Histoire de France, 1770, 6 vol. in-12.—Et d'un Discours sur l'utilité et les avantages d'une société acad. consacrée en même-tems à la religion et aux lettres, couronné à Rouen, 1771, 1772, in-8°.

Rosset, (François de) laborieux traducteur français du 18e siècle. On a de lui : Des Versions de Roland le furieux et de Dom Quichotte, qui ont été effacées par celles qui sont venues après. - Histoires tragiques arrivées de notre tems. - Le roman des Chevaliers de la gloire, Paris, 1613, in-4°. - L'admirable histoire du chevalier du Soleil, traduite du castillau par cet auteur et par Louis Douel, imprimée à Paris en 1620, et ann. suiv. en 8 vol. in-8°.

Rosset, (Pierre Fulcran de) conseiller à la cour des aides de Montpellier, sa patrie; mort en 1788, dans un âge fort avancé. Il a donné un poème estimable sur l'agriculture, en deux parties et en huit chants, intitulé: l'Agriculture, ou les Géorgiques françaises, 1774, in-4°; 2° édit. 1777, in-12; 2° partie, 1783,

in-4°, 3° édit. 2 vol. in-12.— Hymni novi, avec la traduct. 1784, in-12.

Rossignol, (Jean-Joseph) ex-jésuite, né le 3 juillet 1726. On a de lui : Thèses générales de théologie, de philosophie et de mathématiques, 1757, in-4°. — Thèses genérales de physique, d'astronomie et d'histoire naturelle, 1759, in-4°. — Elémens de géométrie, Milan, 1774, in-12, trad. en anglais, 1781, in-8°. - Théorie des sensations, ibid. 1774, in-12; nouv. édit. Embrun, 1777, in-12.- Plan d'études à l'usage des colléges, Embrun, 1776, in-8°.—Vues sur l'Eucharistie, ibid, 1776, in-8°. — Lettre au journaliste ecclésiastique, ibid, 1777; in-12. - Vue nouvelle sur le mouvement, ibid. 1777, in-12. - Seconde vue du mouvement accéléré, 1779, in-8°.

Rothelin, (Charles d'Orléans de ) naquit à Paris en 1691, et mourut en 1744. Il fut le plus intime ami du cardinal de Polignac; il l'accompagna dans son voyage de Rome en 1723. Ce sut à lui que le cardinal remit son poéme de l'Anti-Lucrèce. L'abbé Rothelin en mourant, le remit à son tour à le Beau. En 1728, il fut reçu à l'acad. Irançaise; en 1732, il entra en qualité d'honoraire dans l'acad. des inscriptions et belleslettres. Voltaire ne le sépare

point du cardinal de Polignac, son ami, dans son voyage du temple du goût.

« Cher Rothelin, vous fittes du

" Vous que le goût ne cesse d'ins-

" Vous dont l'esprit si délicat, si " sage,

» Vous dont l'exemple a daigné me

» Par quels chemins on peut, sans » s'égarer,

» Chercher ce goût, ce dien que » dans cet àge,

» Maints beaux esprits font gloire » d'ignorer ».

Rotheliu mourut d'une maladie de poitrine. Entouré d'amis pendant cette maladie, il leur dérobait sous un air serein et riaut, la violence de ses maux et les dangers de sa situation. Il crut voir un jour dans les yeux de l'un d'eux, qu'il n'était pas la dupe de cet effort, il le fit approcher, et lui dit d'une voix presqu'éteinte. — Ne désabusez personne ; je mets sur mon visage de la tranquillisé et de la gaiete, ne pouvant faire plus pour mes amis. — Son goût pour les antiquités et la littérature Jui fit rassembler un riche cabinet de médailles antiques et former une nombrense bibliothèque dont le catalogue dressé par Gabriel Martin, est un des plus recherchés par les bibliographes. Il se faisait un plaisir d'encourager et de tavoriser les hommes de lettres, et il leur faisait part de ses lumières et de ses livres.

Il sacrifiait tont au plaisir de cultiver les lettres en paix. Les langues vivantes et les langues mortes lui étaient familières.

Rotours, (Noel-François-Mathien Angor des ) ne à Falaise le 25 mars 1739, cidev. membre de l'académie de Rouen, adjoint du comité des monnoies de l'assemblée nation. constituante, premier commis de l'administrat. générale des finances au département des monnoies, a publié les ouvrages suivans : A!manach des monnoies, années 1784-85-86-87-88 et 89, 1 vol. in-12. — Observations sur la déclaration du 30 octob.1785, et l'augmentation progressive du prix des matières d'or et d'argent, depnis le 1er janvier 1726, février 1787, in-4°. et in-8°.—Notice des principaux réglemens publiés en Angleterre, concernant les pauvres, à laquelle on a joint quelques réflexions qui pourront la rendre utile aux assemblées provinciales, Paris, 1788, in-8°. - Réponse à une critique de l'Art du Monnoyage, etc., Paris, 1789, in-12. Ces trois derniers ouvr. ont été insérés dans l'Encyclopedie Methodiq. par ses éditeurs, partie des Arts et Métiers, tom. V et VI. - Observations sur la question de savoir s'il convient de fixer invariablement le titre des métaux monnoyés, et s'il ne serait pas utile que la différence tolérée dans les monmoies sous le nom de remède, soit toujours en dehors, etc. proposée par l'assemblée nationale, dans son décret du 6 mai 1790, juin 1790, in-8°. Réponse très-sommaire aux observations de Clavière, sur le projet d'une refonte génér. des monnoies.—Observations sur la Lettre de Clavière, au comité des monnoies, et sur celle de Baux à Clavière, 1790, in-8°. — Résumé des rapports du comité des monnoies, imprimé par ordre de l'assemb. nation., 1790, in-8°. — Analyse de l'ouvr. de Mirabeau, sur la constitution monétaire, présentée à l'assemb. nation., par son comité des monnoies, janvier 1791, in-8°. Independamment des deux précédens ouvrages qu'il a rédigés seul, il a participé à la rédaction de plusieurs des autres rapports faits au nom de ce comité. -Observations sur le Mémoire de la commission des monnoies, relatif à la refonte des monnoies et aux nouv. empreintes, présenté par le ministre des contribut. publiq., à la convention nationale, le 30 octobre 1792, nov. 1792, in-8°. — Observations sur nos nouvelles monnoies de cuivre, vendém. an V (1et oct. 1796), in -8°. — Observations sur la résolution prise par le conseil des cinq-cents, dans sa séance du 22 vendém. an V, portant fixation des retenues à faire pour les frais de fabrication des monnoies, brumaire an V

(octob. 1796), in-8°. — Quelques Réflexions sur les motifs auxquels on attribue la rareté du numéraire, l'accroissement du tanx de l'intérêt, l'augmentation du prix des denrées, et la diminution de celui des immeubles; sur l'établissement d'une banque; sur la discussion concernant le paiement des transact.; sur un nouveau mode d'anticipat. propre à accélérer le paiement des créanciers de l'état, et sur la responsabilité du directoire exécutif, relative à la négociation des traités de paix, publiées sous le nom d'Andre Ostrogothus, Paris, 12 nivôse an V (1er janv.1797) in-8°.

Rotrou, (Jean) naquit à Dreux en 1609. Il acheta la charge de lieutenant-particulier au bailliage de cette ville, qu'il exerça jusqu'à sa mort, arrivée en 1650. Il fut enlevé par la maladie épidémique qui désolait alors sa patrie. En vain ses amis de Paris le pressèrent de quitter ce lieu empesté, il leur répondit que sa conscience ne le lui permettait pas, et qu'étant le seul qui pût maintenir le bon ordre dans ces circonstances malheureuses, il serait un mauvais citoyen s'il disparaissait. On voit par ce trait que Rotrou était un homme de bien. Quoique pensionuaire du cardinal de Richelieu, il refusa de se prêter au déchaînement

de ce ministre contre le Cid. Corneille fut toujours à ses yeux un grand homme, et il rechercha vivement son amitié. Rotrou était joueur, et par conséquent exposé à manquer souvent d'argent. On rapporte un moyen assez singulier qu'il avait trouvé pour s'empêcher de dissiper trop tôt ce qu'il avait. Lorsque les comédiens lui apportaient un présent pour le remercier d'une de ses pièces, il jetait les louis sur un tas de s'agots qu'il tenait enfermés : quand il avait besoin d'argent, il était obligé de secouer ces fagots; mais ne pouvant prendre tout à la sois, il avait toujours quelque chose en réserve. Rotrou se distingua de la foule des poètes de son tems, par son génie véritablement tragique, par l'élévation de ses sentimens, par l'heureux contraste des caractères, par la force du style. Il ne lui manquait que la correction du langage et la régularité des plans. Ce poète travaillait avec une facilité extrême ; il composa 37 Pièces de théâtre, tant tragédies que comédies. Celles que l'on connaît sont : Chosroès, tragédie, l'une de ses meilleures pièces, retouchée par d'Ussé, et remise ainsi au théâtre en 1704; elle sut imprimée avec l'ancien texte à côté, la même année, I vol. in-12. Florimonde; c'est sa dernière pièce, qui fut représentée en 1654. - Antigone est une de ses meilleures tragédies; elle n'est pourtant pas dans les règles du théâtre, il fait mourir les deux frères d'Antigone, Etheocle et Polinice, enfans de Jocaste, dès le commencement du 3° acte. Venceslas, tragédie, remise au théâtre par Marmontel qui l'a retouchée, se joue encore avec succès. On trouve quelques-unes de ses Pièces dans le Théâtre Français, Paris, 1737, 12 vol. in-12.

ROUBAUD OU ROUBEAU. On a de lui: Histoire génér. de l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, 1770-71, 5 vol. in-4°. 15 vol, in-12. Il a eu part aux nouvelles Ephémérides du citoyen, à la Gazette d'Agriculture, du Commerce, Arts et Finances, et au Journal d'Agriculture et du Commerce.

ROUBAUD, docteur en droit, a fait un Discours sur ce sujet: Le désintéressement est la marque la moins équivoque d'une grande ame, 1773, in 8°.

ROUBAUD, abbé, mort depuis la révolution. Ses Nouveaux Synonymes français sont un des meilleurs livres qui aient paru à la fin du 18e siècle. Roubaud n'a pas sans doute effacé la gloire que son prédécesseur, Girard, avait acquise dans la même carrière; mais il l'a parcourue avec des talens différens, et le succès a conrouné ses efforts. On lui a reproché d'avoir souvent mis une recherche pénible dans son travail; mais si quelquesuns de ses articles offrent ce defaut, ils sont rachetés par les rapprochemens les plus heureux, et par une connaissance aussi savante qu'approfondie de la langue française. Les Nouveaux Synonymes français parurent en 1785, en 4 vol. in -8°. Il y en a eu plusieurs éditions.

ROUBAULT a traduit la Vie et le Tableau des vertus de Benoît Joseph Labre, 1784, în-12.

Roubo, menuisier, a donné: L'Art du Menuisier. 1769, in-fol. — L'Art du Ménuisier carosssier, 1771. — L'Art du menuisier en meubles, 1773, in-fol. — L'Art du menuisier ébéniste, 1774, in-fol. — L'Art du treillageur ou menuiserie des jardins, 1775, in-fol. — Traité de la construction des théâtreset des machines théâtrales, 1777, in-fol.

ROUCHER, (J. A.) naquit à Montpellier le 22 février 1745, et sut décapité sous la tyrannie décemvirale, le 7 thermidor an H (juillet 1794) à l'âge de 49 ans. Si, comme auteur du poëme des Mois, et comme traducteur de la Richesse des nations, par Smith, le nom de Roucher rappelle

des talens estimables, les persécutions qu'il a éprouvées pendant le règne de la terreur, et sa mort déplorable, doivent sur-tout exciter l'interêt le plus vif. Roucher était né avec une ame ardente. Il fut bon époux, bon père et bon ami. Queique son poëme des Mois n'ait pas obtenu, après l'impression, un aussi grand succés que la lecture du manuscrit dans les sociétés, semblait l'annoncer, l'auteur n'en doit pas moins être mis dans la classe du petit nombre des poètes français qui se sont distingués à la fin du 18e siècle. Il jouissait même d'une réputation qui avait excité l'envie, et c'est assez prouver qu'il avait du talent. Il n'avait pas, sans doute le génie qui constitue les grands poètes, mais il avait l'art de rendre souvent en beaux vers ce qui l'avait frappé, et personne ne peut disconvenir que son poeme ne renserme d'excellens morceaux de poésie descriptive. La Harpe en le critiquant avec sévérité, convient que dans la description il a l'expression du poéte; et pour appuyer son jugement, il cite les vers suivans, qui peignent les effets du vent du sud quand il amène le degel:

« Il détend par dégrés les chaînes » de la glace.

» La neige sur les rocs élevée en »monceaux,

» Distille goutte à goutte, et luit à » longs ruisseaux. » Ils courent à travers les terres » éboulées,

» Et creusant des ravins, inondant » des vallées,

» Retracent à nos yeux un globe » submergé,

» Qui des protondes mers s'est enfin » dégagé

» Et dont les monts naissans élan-» cés dans les nues,

» Sèchent l'humidité de leurs têtes » chenues;

» Cependant qu'à leurs pieds les » flots encore errans,

» S'étendent en marais, ou roulent » en torrens ».

Voilà, dit la Harpe, voilà de la véritable élégance : toutes les expressions sont à l'auteur qui les a combinées, et pas une n'est recherchée ni fausse; mais le même critique, lorsqu'il juge l'ensemble du poeme des Mois, ajoute: « L'auteur n'avait pas la 1re. idée de l'essence du poeme. Il devait s'attacher à l'unité d'un dessein quelconque, celui, par exemple, d'enseigner les travaux rustiques propres à chaque mois dans les différens climats, dont la variété eut été la source commune des épisodes. Il fallait de même qu'il y eut unité dans l'esprit moral et religieux. Rien n'est plus mal imaginé que de construire la machine d'un poëmesur les recherches plus on moins conjecturales des philosophes. Rien, par exemple, n'est plus froid que de se passionner comme Roucher, pour un Soleil Hercule, pour un Soleil conquerant qui pend son armure, qui va com-

battre, et combattre quoi? Toutes ces allégories sont ridicules. Montrez-moilesoleil, ajoute la Harpe, comme un être bienfaisant, ouvrage d'un dieu bieufaiteur; montrez moi la sagesse et la bonté de Dieu dans l'harmonie réelle et dans le désordre apparent du monde physique, et tout le monde vous entendra et aimera à vous entendre, parce qu'il v a là de l'utile; au lieu que dans vos fictions creuses, il n'y a qu'une commémoration de vieilles sottises, qui bien loin de valoir la vérité, ne valent pas, à beaucoup près, les fictions des grecs ». Le poemme des Mois n'est pas sans doute exempt de reproches; mais le jugement qu'en porte la Harpe, paraîtra peut-être un peu sévère. Quant à la vie de Roucher, il s'était fait des ennemis parmi les partisans de l'anarchie qui voulaient la faire triompher. Il eut le courage dans des momens difficiles de signaler les scélérats. Ceux-ci jurérent dès lors sa perte: plusieurs fois ils le firent poursuivre par des brigands qui leur étaient dévoués, et ce sut par une espèce de miracle qu'il échappa à leurs coups meurtriers. Ces monstres triomphèrent lorsque l'affreuse loi contre les suspects fut promulguee. Roucher fut une de leurs premières victimes. Il fut entermé à Ste.-Pélagie et ensuite transféré à St.-Lazare. Peudant

le tems de sa captivité, Roucher s'occupa de l'éducation de ses enfans qu'il aimait tendrement. Deputs sa mort on a publié deux vol. de lettres qu'il a écrites dans sa prison, et qui ont pour titre: Consolations de ma captivité. Deux jours avant de paraître devant l'affreux tribunal révolutionnaire, Roucher fut averti qu'il était inscrit sur une liste de proscription. Il brûla tous ses pápiers et remit entre les mains d'un prisonnier qui était son ami, les lettres qu'il avait reçues de sa famille. La veille il fit faire son portrait et écrivit au bas les vers suivans:

A ma femme, à mes amis, à mes enfans.

\* Ne vous étonnez pas, objets sacrés

» et doux,

Si quelque air de tristesse obscur-» cit mon visage;

» Quand un savant crayon dessinait
» cette image,

" J'attendais l'échafaud, et je pen-" sais à vous ».

Le soir il fut transféré à la Conciergerie, et le lendemain il fut condamné comme chef d'une conspiration tramée dans la prison de St. Lazare, contre la sûreté de la république, et tendant à rétablir la royauté. Le même jour à 5 heures du soir Roucher reçut la mort après avoir vu égorger 37 victimes. Nous avons de ce poète infortuné les ouvrages suivans: Les Mois, poème en 12 chants, 1779, 2 vol. in-4°, 4 vol. in-

12.—Maximilien Jules Léopold, duc de Brunswick; poëme qui a concouru pour le prix de l'acad. franç., 1786, in-8°. — Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, trad. de l'angl. de M. Smith sur la 4° édit. et suivies d'un vol. de notes par Condorcet, 1790, 3 vol. in-8°.—Des Poésies fugitives; et 2 vol. de Lettres publices depuis sa mort, in-8°.

Rouelle, (Guillaume-Francois) naquit en 1703 à Matthieu pres de Caen, lieu natal du père du fameux Marot. et mourut à Paris en 1770. Il était de l'acad. des sciences. de plusieurs acad. étrang., et démonstrat. en chimie au jardin royal des plantes. Rouelle est un des savans qui a le plus étendu les bornes de la chimie, et qui lui a fait le plus de partisans. Les Mém. de l'acad. des scienc. renferment divers écrits de lui ; et il a laissé en manuscrit des leçons de chimie. Il a publié une Analyse des eaux de Passy, 1755, in-8°.

Rouge, (George Louis le) ingénieur et géographe du roi. On a de lui: Théâtre de la guerre en Allemagne en 1733-35, Paris, 1741.—Introduction à la géographie, 1748, in-4°.—Description du château de Chambord, en 14 pl. 1750, in-fol.—Recueil des plans et des cartes des prin

cipales villes de l'Amérique septentrionale, 1755, in-4°. - Hist. détaillée des isles de Jersey et de Guernesey, trad. de l'angl. de M. Falle, 1757, in-12. — Explication instructive des cartes de cosmographie et d'astronomie du sieur le Rouge, par lui - même, 1757, in - 4°. — Recueil des Côtes maritimes de France, 1757, in-4°. — Les routes d'Ogilby par l'Angleterre, trad. 1759, 2 vol. in-4°.—Atlas des militaires et des voyageurs, 1759, 2 vol. in-4°. — Le parfait aide-de-camp, 1760, in-4°. -- Journal du camp de Compiegne de 1731, Paris, 1761, in-8°. — Curiosités de Paris, Versailles, Marly, Vincennes, St.-Cloud et des environs, 176\*, 2° édit. 1766, 1771, in-12; dernière édit. 1778, 3 vol. in-12. — Curiosités de Londres et de l'Angleterre, trad. de l'angl. on y a joint un Abrégé de l'histoire et des curiosités de la Hollande, 1770, in-12, etc.

Rouge, (le) a publié: Principes du cultivateur, avec un Traité des maladies des cultivateurs, 1773, 2 vol. in-12.— Les Passe-tems agréables des eaux minérales de Bagnères et leurs propriétés, 1785, 2 vol. in-12.

Rougeot a publié : Recherches histor, sur la ville de Bar - sur - Seine, Dijon, 1783, in-12.

ROUGET DE LISLE, (Joseph) est auteur de l'Hymne appellée Marseillaise, 1792. — Et de l'Hymne à l'Espérance, 1796.

ROUGIER - LABERGERIE . (J. B.) né à Bonneuil, commune du départ, de la Vienne. en 1758, agriculteur, de la société ci-dev. roy. d'agriculture de Paris, de l'institut nat. des soc. d'agriculture de Paris, de Châlons, du lycée d'Alencon, de la société libre des sciences et arts de Paris, préfet du départ, de l'Yonne, a donné : Essai sur les abus contraires aux progrès de l'agriculture, imprimé par Didot, 1787, à Paris, 1 vol.—Traité d'agriculture pratique, an III de la république, Paris, de l'impr. de la Feuille du cultivateur, 1 vol. — Rapport général sur les étangs de la république, imprim. par ordredu gouvernement, an IV, I vol. — Essai politique et philosophique sur le commerce, Paris, an VI, Forget, impr. 1 vol. - Méin. sur l'emploi, le commerce et la culture du chanvre, impr. par ordre de l'institut national.

ROUGNON, (N.F.) méd. On a de lui: Lettre sur la cause de la mort de M. Charles, Besauçon, 1768, in-8°.—Codex physiologicus, 1776, in-8°.—Considerationes pathologico-semiot, de omnibus humani cor-

poris functionibus, 1787-88, in-4°.

Rouillé, (Guillaume le) jurisconsulte, né à Alençon en 1494, se fit connaître par un ouvr. intitulé: Commentaire sur la coutume de Normandie en 1534, in-folio, et réimprimé en 1539. On a encore de lui un ouvrage d'un autre genre, intitulé: Recueil de l'antique préexcellence de la Gaule et des gaulois, imprimé à Poitiers en 1546, in-8°, réimpr. à Paris en 1551; et une pièce de vers qui a pour titre : les Rossignols du parc d'Alençon, à l'occasion de l'arrivée de la reine de Navarre en cette ville, l'an 1544. On ignore l'époque de sa mort.

ROUILLÉ, (Guillaume) célèbre imprimeur de Lyon, est auteur du Promptuaire des médailles, en latin, français et espagnol; la 1<sup>re</sup>. partie contient les portraits des grandshommes; et la seconde, des médailles; on prétend que l'une et l'autre sont peu exactes. Ce livre a paru à Lyon, 1553, in-4°.

Rouillé, (Pierre-Julien) jésuite, né à Tours en 1681, fut associé à la composition de l'Histoire Romaine du P. Catrou, en 21 vol. in-4°, à laquelle il ne contribua que pour les dissertations et les bonnes notes dont cet onvrage est rempli. Il eut aussi part

avec le P. Brumoi, à la révision et à la continuation des Révolutions d'Espagne, que le P. d'Orléans avait laissées imparfaites. Il avait travaillé au journal de Trévoux depuis 1733 jusqu'en 1737. La 2°. Lettre de l'examen du poëme de Racine, sur la Grace, est de lui. Cesavant jésuite mourut à Paris en 1740, âgé de 59 ans, aimé et estimé.

ROUILLÉ, (Augustin) a fait le Répertoire universel portatificontenant des Extraits raisonnés de tous les meilleurs ouvrages connus dans tous les genres, excepté la métaphysique, 1788, 2 vol. in-8°.

ROUILLÉ D'ORFEUIL, est auteur de l'Ami des français, Constantinople, 1771, in-8°. — De l'Alambic moral ou Analyse raisonnée de tout ce qui a rapport à l'Homme, 1773, in-8°. — Del'Alambic des lois, 177\*, in-8°.

ROULAND, profess. et démonstrateur de physique expérimentale. On lui doit : Tableau histor. des propriétés et phénomènes de l'air, 1784, gr. in-8°.—Descriptionet usage d'un cabinet de physique expérienc. par Sigaud de la Fond; 2° édit. revue, corriget augm. 1783, 2 vol. in-8°.—Essai sur différentes espèces d'air fixe ou de gaz, par Sigaud de la Fond, pour servir de suite et de suppl. aux Elé-

mens de physique du même auteur, nouv. édit. revue et augmentée, 1785, in -8°.— Descript. des machines électriques à taffetas, 1785, in-8°.

ROULHAC DE CLUSAUD, cidev. procureur du roi au bureau des finances de Limoges,
a donne une Traduct, en vers
français du *Prædium rusticum*du P. Vanière, 1779, in-8°.

Roulié. (Joseph) On a de lui: Elémens raisonnés de la Grammaire française, 1796.

ROULLET, (le Bailli du) mort an mois d'août 1786, se fit connaître par les poëmes lyriques d'Iphigenie en Aulide et d'Alceste, qui facilitèrent au célèbre Gluck le moyen de faire valoir les sons mâles de sa musique. Le dialogue entre Agamemnon et Achille de la tragédie d'Iphigénie, est digne de Racine. Il a une noblesse et une rapidité qui produiront toujours un grand effet. Le bailli du Roullet était attaché aux bons principes; il avait du goût. Il pretendait avec raison que la decadence des arts venait du défaut d'enthousiasme et des prétentions à l'esprit. Celui, disait-il, qui essaie de tout peindre, ressemble à un enfant qui voudrait amasser toutes les coquilles qui sont au bord de la mer.

Roulliard, (Sébastien)

avocat, est plus connu dans la république des lettres que dans le barreau. On a de lui quelques écrits mal digérés, mais savans et singuliers. Les principaux sont : Traité de la virilité d'un homme né sans testicules, 1600, in 8°. - Hist. de l'église de Chartres, in-8°. - La magnifique doxologie du sêtu, in-8°.—Les Gymnopodes, ou de la nudité des pieds, in-4°. — Li Hungs en Santerre, in-4°. — Hist. de Melun, in-4°. - Privilége de la Ste.-Chapelle de Paris, in-8°.—Le lumbrisage de Nicodême Aubier, scribe, soidisant le 5° évangéliste, et noble de quatre races. — Des poésies assez plates. Rouillard mourut en 1639.

Roumeguerre, (la) a publié: Essai sur la métaphy-sique.

Rousseau, (l'abbé) excapucin, et connu assez longtems sous le nom de capucin du Louvre. Son zèle pour étendre la religion catholique en Ethiopie et en Abyssinie lui avait fait étudier la médecine chimique, dans l'espérance qu'en se rendant utile, il rénssirait mieux dans mission. Le pape approuva son projet; Louis XV et Colbert s'occuperent de son exécution. Il fut tiré de son couvent et logé au Louvre, où il ent toutes les facilités de préparer ses remèdes chimi-

ques. On lui donna un brevet de médecin du roi, et de son euvoyé; maissa mission n'eut pas lieu: il se retira chez les capucins en Bretagne; ensuite il passa dans l'ordre de Cluny, où sous le nom d'abbé Rousseau, il exerca la médecine avec d'autant plus de réputation, qu'il n'était pas médecin. Quelque tems après sa mort, son frère mit en ordre ses manuscrits, et les publia sous le titre de : Remèdes secrets, éprouves, par désunt M. l'abbé Rousseau, ci-dev. capucin, et médecin de sa majesté, Paris, 1697, in·12. Ce livre a été réimprimé plusieurs fois, et mis à contribution par des compilateurs.

Rousseau, (Jean-Baptiste) naquit à Paris en 1669, suivant les uns, ou en 1671, suivant les autres, et mourut à Bruxelles le 17 mars 1741. Plein d'enthousiasme, de verve et de force, sensible surtout à l'harmonie, Rousseau réunit au choix des expressions, la richesse constante de la rime. Il a surpassé tous les poetes lyriques qui l'avaient devance dans la carrière diffi cile qu'il a parcourue, et aucun de ses successeurs n'a partagé la gloire qu'il a si justement acquise. Quoique Rousseau fût fils d'un cordonnier, son père lui procura une excellente éducation. Le jeune Rousseau se fit remarquer par de petites Pièces de poésie,

pleines d'esprit et d'imagination. Il avait à peine 20 ans. qu'il était déjà recherché par les personnes du plus haut rang et du goût le plus délicat. Des 1688, il fut reçu en qualité de page chez Bonrepeaux, ambassadeur de France en Danemarck. Le maréchal de Tallard le choisit ensuite pour son secrétaire, lorsqu'il passa en Angleterre. Ce fut à Londres qu'il lia une amitié étroite avec St.-Evremont. Rouillé, directeur des finances, le prit enfin auprès de lui. Chamillart lui offrit une direction des fermes-générales en province; mais il ne voulut jamais l'accepter. Il était au comble de la gloire, lorsqu'une affaire fâcheuse fut pour lui une source de malheurs quine finirent qu'avecsa vie. Le case de la Laurent était alors le rendez-vous littéraire et politique des oisifs de Paris: La Motte et Rousseau. étaient les chess de ce Parnasse. Lorsque l'opéra d'Hésione vit le jour en 1708, Rousseau fit, sur un air du prologue de cet opéra, cinq couplets contre les auteurs des paroles, de la musique et du ballet. Ces premiers couplets, qu'on croit être incontestablement de ce poète, furent suivis d'une foule d'autres, où tout ce que le talent inspiré par la haine, par la vengeance et par la débauche, peut enfanter de plus monstrueux, se trouve réuni. Versailles et Paris furent

inondés de ces horreurs. Les tribunaux, satigués par les plaintes des personnes outragées, recherchèrent l'auteur de ces infamies. Tout le moude nomma Rousseau; on crut y reconnaître sa verve. Ses Epigrammes, qu'il appellait les gloria patri de ses Pseaumes, plusieurs couplets malins contre diverses personnes, ses Contes libres, son penchant à la médisance, semblaient déposer contre lui, aux yeux de ses adversaires. On rapprocha les circonstances; on rappella les différens propos qu'on lui avait ententendu tenir. On observa que les victimes immolées dans les Couplets, étaient précisément les personnes qu'il haïssait le plus. Malgré ces présomptions, il était impossible qu'ou portât un jugement certain sur cette funeste affaire, parce que d'un autre côté ou savait que Rousseau avait des ennemis violens, qu'il devait autant à l'envie qu'inspiraient ses talens, qu'à son esprit satirique. Ce poète n'eût jamais été condamné, s'il se fût borné à nier qu'il était l'auteur des couplets. Mais non content de vouloir paraître innocent, il voulut que le géomètre Saurin fût coupable du crime dont on l'accusait. Guillaume Arnould, jeune savetier, esprit faible, fut, dit-ou, l'instrument que Rousseau mit en œuvre pour accabler son ennemi. Ce misérable déposa, que Saurin lui avait remis les couplets, et qu'il les avait donnés à un petit décroteur pour les faire passer en d'autres maius. Le procès porté au châtelet passa au parlement, et le coup dont Rousseau voulait accabler le géomètre retomba sur sa tête. Saurin fit valoir le contraste de ses mœurs et de celles de son enuemi. Il l'attaqua comme suborneur de témoins, en particulier de ce Guillanme Arnould, anquel il avait donné de l'argent. Les preuves de cette subornation parment évidentes, et le suborneur fut banni à perpétuité du royaume. Cet arrêt, rendu le 7 avril 1712, sut affiché à la Grève. Rousseau se retira en Suisse, où le comte du Luc, ambassadeur de France auprès du corps helvétique, lui rendit la vie douce et agréable. A la paix de Bade, conclue en 1714, le prince Eugène demanda Rousseau au comte, qui l'avait mené avec lui, et ce seigneur n'osa pas le lui refuser. Le poète français passa à Vienne avec le prince, auprès duquel il demeura près de trois ans. La malheureuse affaire du comte de Bonneval lui attira une disgrace, que ses partisans et ses adversaires ont attribuée à des causes bieu différentes. Rousseau, obligé de quitter la cour de Vienne, se retira à Bruxelles. Ce sut dans cette ville que commencèrent ses brouilleries avec'

Voltaire. Rousseau avait connu cepoète au collége de Louisle-Grand, et avait admiré sa facilité pour la poésie. Le jeune Arouet cultiva une connaissance qui ponvait lui être si utile; il lui faisait hommage de tous ses ouvrages. Rousseau, flatté de ces déférences, le peignait comme un homme destine à faire un jour la gloire de son siècle. L'auteur de la Henriade ne cessa de le consulter sur ses essais, et leur amitié fut de jour en jour plus vive. Ils se virent malheureusement à Bruxelles, et la haine la plus amère entradans le cœur de l'un et de l'autre. Quoique Rousseau eût reçu l'accueil le plus favorable à Bruxelles, if ne pouvait oublier Paris. Le regent, sollicité par le grand-prieur de Vendôme et le baron de Breteuil, lui accorda des lettres de rappel. Mais le poète, avant que d'en profiter, demanda qu'on revit son procès; il voulait être rappelé, non à titre de grace, mais par un jugement solennel. Sa demande fut rejetée. Pour se consoler de cette nouvelle cruauté du sort, il se mit à voyager. En 1721, il passa en Augleterre, où il fit imprimer à Londres le Recueil de ses Œuvres, en 2 vol. in-4°. Cette édition, publiée en 1723, lui valut environ dix mille écus. Il les plaça sur la Compagnie d'Ostende; mais les affaires decette compagnie s'etant derangées;

les actionnaires perdirent leurs fonds. Cet illustre insortuné, parvenu à un âge où les biens de la fortune sont les plus nécessaires, ne subsista plus que des secours de quelques amis, La généreuse amitié de Boutet, notaire à Paris, prévint dans tous les tems ses besoins. Il trouva une ressource encore plus grande dans le duc d'Aremberg, qui lui donna sa table à Bruxelles. Ce seigneur. ayant été obligé en 1733 d'aller à l'armée en Allemagne lui assura une pension de 1500 livres; mais Rousseau eut encore le malheur de perdre les bonnes-graces de sou bienfaiteur. Il eut l'imprudence de publier dans un journal, que Voltaire l'avait accusé, auprès du duc d'Aremberg, d'être l'anteur des couplets pour lesquels il avait été banni de France. Voltaire, qui aurait dû dédaigner cette imputation, aima mieux s'en plaindre à ce prince, qui priva Rousseau de ses bienfaits. La ville de Bruxelles devint pour lui, après cette disgrace, un séjour insupportable. Le comte du Luc, et M. de Sénozan, receveur-général du clergé, instruits de ses chagrins, le firent venir secrètement à Paris, dans l'espérance d'avancer la fin de son banissement. Rousseau y fit un séjour de trois mois; mais ses protecteurs n'ayant pas pu lui obtenir de sauf-conduit pour un au, il retourna à Bruxelles le 3 février 1740, où il mourut l'année suivante dans de grands sentimens de religion. Avant que de recevoir le viatique, il protesta qu'il n'était point l'auteur des horribles Couplets qui avaient empoisonné sa vie. Piron a fait cette épitaphe à l'Horace français:

« Ci git l'illustre et malheureux » Rousseau;

» Le Brabant lut sa patrie, et Paris » son berceau.

» Voici l'abrégé de sa vie,

» Qui fut trop longue de moitié: » Il fut trente ans digne d'envie, » Et trente ans digne de pitié ».

On a de J.-B. Rousseau les ouvrages suivans : Quatre livres d'Odes, dont le premier est d'Odes sacrées, tirées des Pseaumes. Rousseau, dans ce genre, est le premier poète français. - Deux livres d'Epîtresen vers. Quoiqu'elles ne manquent pas de beautés, il y règne un fonds de misanthropie qui les dépare. - Des Cantates. Il est le créateur de ce poëme, dans lequel il n'a point en d'égal. Les siennes respirent cette poésie d'expression, ce style pittoresque, ces tours heureux, ces graces legères, qui forment le véritable caractère de ce genre. — Des Allegories, dont plusieurs sout heureuses, mais dont quelques-unes paraissent forcées. — Des Epigrammes, qui l'ont mis au dessus de Martial et de Marot. Il fant oublier celles que la licence et

la débauche lui avaient inspirées. - Un livre de Poésies diverses, qui manquent quelquesois de légèreté et de délicatesse. — Quatre comédies en vers : le Flatteur, dont le caractère est très-bien représenté; les Aïeux chimeriques, pièce qui eut beaucoup moins de succès, quoiqu'elle offre d'assez bonnes tirades; le Capricieux, et la Dupe de soi-même, pièces d'un trèsfaible mérite. — Deux comédies en prose: le Café et la Ceinture magique, qui ne valent pas mieux.—Un Recueil de Lettres en prose. Ce Recueil a fait tout à-la-fois tort et honneur à sa mémoire. Rousseau y dit le pour et le contre sur les mêmes personnes. On y trouve cependant quelques anecdotes, et des jugemens exacts sur plusieurs écrivains. Il y a en beaucoup d'édit. des Œuvres de J.-B. Rousseau en 2 vol. in-12 et en T vol.

Rousseau, (Jean-Jacques) naquit à Genève en 1712, et mourut à Ermenonville le 2 juillet 1778. Malgré ses paradoxes et ses singularités, ses ennemis même n'ont pu lui enlever la gloire d'être l'écrivain le plus éloquent du 18° stècle. Il était fils d'un horloger de Genève. Sa naissance coûta la vie à sa mère, et ce fut, dit-il, le premier de ses malheurs. Pendant son enfance, il fut faible et languis-

sant. Cependant son corps se fortifia pen-à-pen, et son esprit ne tarda pas à donner les plus heureuses espérances. Son père, qui etait un artiste instruit, avait à côte des instrumens de son art, un Plutarque et un Tacite. Ces livres furent de bonne heure familiers au jenne Rousseau, et il montra dès son enfance un esprit penseur et un caractère bouillant. Une étourderie de jeune homme lui fit abandonner la maison paternelle. Se trouvant fugitif en pays étranger, et sans ressources, il changea de religion pour avoir du pain. L'evêque d'Annecy, auquel il avait demandé un asyle, chargea de son éducation M<sup>me</sup> de Wareus, qui avait abandonné en 1726 une partie de ses biens et la religion protestante pour se faire catholique. Cette dame généreuse servit de mère et d'amie au nouveau prosélyte. La nécessité de se procurer un état, et peut-être l'inconstance, obligerent Rousseau de quitter souvent cette tendre mère. Il vint à Paris en 1741; il y fut long-tems dans une situation généc. Ce ne fut qu'en 1743, qu'il sortit de l'obscurité on il avait été enseveli jusqu'alors. Ses amis le placerent auprès de Montaigu, ambassadeur de France à Venise. Son caractere avait toujours été, comme il l'avoue lui - même, une orgueilleuse misanthropie, et une certaine a. greur contre les riches et les heu-

reux de ce monde. La mésintelligence se mut bientôt entre l'ambassadeur et son secrétaire. De retour à Paris, la place de commis qu'il obtint chez un fermier - general homme d'esprit (Dupin), lui donna quelqu'aisance, et il s'en servit pour aider Mme de Warens, sa bienfaitrice. Enfin, l'année 1750 fut l'époque de sa premiere apparition sur la scène litteraire. L'academie de Dijon avait propose cette question: Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. Rousseau voulut d'abord sontenir l'affirmative. C'est le Pont-aux-Anes, lui dit un philosophe: prenez la négative, et je vous promets le plus grand succès. En effet, son Discours sur les sciences fut couronné par l'academie. Roussean fit ensuite paraître son. Discours sur les causes de l'inégalité parmi les hommes, et sur l'origine des societés. Ce Discours, et surtout sa Dédicace à la république de Genève, sont des chefd'œuvres d'une eloquence dont les anciens seuls nous avaient donné l'idée. Sa Lettre à d'Alembert sur le projet d'établir un théâtre à Genève, publiée en 1757, renferme, à côte de quelques paradoxes, les verités les plus importantes et les mieux développées. Cette Lettre fut la première source de la haine que Voltaire lui vona. Ce qu'on tronvait de singulier, c'est que cet ennemi

des spectacles avait fait imprimer une Comédie, et qu'il avait donné en 1752 au théatre, une Pastorale, dont il fit la poésie et la musique. Son Dictionnaire de musique offre plusieurs articles excellens; mais un plus grand nombre rempli d'inexactitudes. Rousseau avait donné, peu de tems après le brillant succès du Devin du village, une Lettre sur la Musique française, on plutôt contre la musique française, écrite avec autant de liberté que de feu. Les partisaus outres de notre Opéra, le traitèreut avec autant de fureur, que s'il avait conspiré contre l'Etat. Une foule d'enthousiastes imbécilles s'épuisa en clameurs. Il s'ut insulté, menacé, chansonné. Le fanatisme harmonique alla jusqu'à le pendre en effigie... En 1761, il publia la Nouvelle Héloise, en 6 parties in - 12, roman épistolaire rempli de beautés et de désauts. Un an après, parut l'Emile, qui fit encore plus de bruit que sa Nouvelle Héloïse. On sait que ce roman moral roule principalement sur l'éducation. Rousseau veut qu'on suive en tout la nature; et si son système s'eloigne en quelques endroits des idées reçues, il mérite à plusieurs égards d'être mis en pratique, et il l'a été avec quelques modifications nécessaires. Les préceptes de l'auteur sout exprimés avec cette force, et cette noblesse d'un cœur rem-

pli des grandes vérités de la morale. Tout ce qu'il dit contre le luxe, contre les spectacles, contre les vices et les prejugés de son siècle, est digne tout-à-la-fois de Platon et de Tacite. Son style est à lui. Il paraît pourtant quelquefois, par une sorte de rudesse et d'apreté affectées, chèrcher à se rapprocher de celui de Montaigne, dont il est grand admirateur, et dout il a rajeuni plusieurs sentimens et plusieurs expressions. Le parlement de Paris condamna ce livre en 1762, et poursuivit crimiuellement l'auteur, qui fut obligé de prendre la fuite à la hâte. Il dirigea ses pas vers sa patrie, qui lui ferma ses portes. Proscrit dans la ville qui lui avait donné le jour, il chercha un asyle en Suisse, et le trouva dans la principauté de Neuf-Châtel. Son premier soin fut de désendre son Emile contre le mandement de l'archevêque de Paris, qui avait anathématisé ce livre; et il le fit dans une lettre pleine de l'eloquence la plus sublime. Les Lettres de la Montague virent le jour bientôt après; mais ce livre, bien moins éloquent, et snrcharge de discussions ennuveuses sur les magistrats et les pasteurs de Genève, irrita les ministres protestans, sans le réconcilier avec les ministres de l'Eglise romaine. Rousseau avait abandonné solennellement cette dernière reli-

gion; et ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il était résolu alors de venir vivre en France dans un pays catholique. Les pasteurs protestans ne lui surent aucun gré de ce chaugement; et la protection du roi de Prusse. comme souver. de la princip. de Neuf-Châtel, ne put le soustraire aux tracasseries que le pasteur de Moutiers-Travers, village où il s'était retiré, lui suscita. Il prêcha contre Rousseau, et ses sermons produisirent une fermentation si grande parmi le peuple, que pendant la nuit du 6 au 7 septembre 1765, on lança des pierres contre les fenêtres du philosophe génevois. Ce dernier, craignant de nouvelles insultes, chercha en vain un asyle dans le canton de Berne. Ce canton, allié de la république de Genève, ne voulut point souffrir dans son territoire un homme que cette république avait procrit. Il supplia en vain les magistrats de le rensermer dans une prison, pour qu'il pût attendre un tems favorable pour voyager: cette grace lui fut refusée. Contraint de se mettre en route au commencement d'une saison trèsrigoureuse, il arriva dans uu état misérable à Strasbourg. Le maréchal de Contades qui y commandait, lui procura tous les soulagemens, qu'il pouvait espérer d'un seigneur généreux et d'un homine compatissant. Il attendit tranquillement le beau tems pour pas-

ser à Paris, où était alors le célèbre Hume, qui devait l'emmener avec lui en Angleterre. Après avoir lait quelque séjour dans la capitale. Rousseau partit effectivement pour Londres en 1766. Hume, touché de sa situation et de ses malheurs, lui procura un établissement très-agréable à la campagne. Mais le philosophe de Genève ne se plut pas long-teins dans sa nouvelle retraite. Il n'avait pas sait sur les anglais la même sensation, que sur les parisiens. Son humeur libre, roide et mélancolique, n'était pas une singularité en Angleterre. Il ne parut bientôt qu'un homme ordinaire. On remplit les feuilles périodiques, dont Londres est inondé, de satires contre lui. On fit imprimer sur-tout une Lettre prétendue du roi de Prusse à Rousseau, dans laquelle les principes et la conduite de ce nouveau Diogène étaient tournés en ridicule. Rousseau crut que c'était une conspiration de Hume et de quelques philosophes de Paris, contre sa gloire et son repos. Il lui écrivit une lettre de reproche, remplie d'expressions outrageantes. Il le régarda dès - lors comme un homme méchant et perfide 💂 qui l'avait attiré dans son île pour l'immoler à la risée publique. Cette idée n'était vraisemblablement qu'une chimère, nourrie par l'amour-propre et l'inquiétude d'esprit. Quoi

qu'il en soit, le philosophe de Genève revint en France. En passant à Amiens il vit Gresset, qui le sonda sur ses malheurs et sur ses disputes; il se contenta de lui répondre: Vous avez eu l'art de faire parler un Perroquet, mais vous ne sauriez fa re parler un Ours. Cependant les magistrats de cette ville voulurent lui envoyer le vin d'honneur; mais il le refusa. Son imagination blessee ne voyait dans ces attentions flattences, que des respects dérisoires. Ces idées, fausses et bizarres, ne l'empêchèrent pas de soupirer apres le séjour de Paris, ou certainement il était plus en speciacle que par-tout ailleurs. Ses protecteurs obtineent qu'il y demeurerait, à condition qu'il n'ecrirait ni sur les matières de la religion, ni sur celles du gouvernement : il tint parole, car il n'ecrivit pas du tout. Il se contenta de vivre en philosophe passible, borné à la sociéte de quelques amis sius, fuvant celle des grands, paraissant détrompé de toutes les illusions, et n'alfichant ni la philosophie ni le bel-esprit. Cet homme célébre mourut à Ermenonville, où Girardin lui avait donné un asyle, et où il lui éleva un tombeau. «Tout est prodige (dit un Critique) dans cet auteur, soit du côté du bien, soit du côté du mal. Quoiqu'on ait beaucoup écrit contre lui, on ne s'est pas encore

avisé de remonter jusqu'à la source de son mérite et de ses égaremens. Un homme aussi célèbre méritait bien d'être approfoudi. Nous allous hasarder quelques conjectures, pour donner, s'il est possible, l'explication de ce phénomène inoral et littéraire. Il est d'abord à propos de remarquer qu'il n'est jamais sorti de sa plume rien de médiocre: premier trait qui le distingue de tous les autres écrivains. La raison de cette supériorité n'est pas difficile à trouver; elle est toute à sa gloire. Quoique né avec les plus grands talens, il a en la sage précaution de ne se montrer an public, que quand il s'est cru capable de l'étoimer par ses premiers essais, et de nourrir sou admiration par de nouvelles productions aussi vigoureuses que les premières. La trempe de son caractère a vraisemblablement beaucoup influé sur la nature de ses opinions. Pétri de la plus vive sensibilité, emporté par un tempérament plein de bile et de fen, aigri par les contradictions, les circonstances de sa vie ont été la source de sa misanthropie, et cette misanthropie est devenue à son tour le véhicule de ses talens. En adoptant ces réflexions, il ne sera pas impossible d'expliquer pourquoi tout est devenu problematique sous sa plume. De-là ces raisonnemens en faveur et contre le duel; l'apologie du suïcide, et la condamnation de cette l frénésie; la facilité à pallier le crime de l'adultère, et les raisons les plus fortes pour en faire sentir l'horreur. De-là tant de déclamations contre l'homme social, et tant de transports pour l'humanité; ces sorties violentes contre les philosophes, et cette manie à favoriser leurs sentimens. Delà l'existence de Dieu attaquée par des sophismes, et les athees confondus par des argumens invincibles: la religion chrétienne combattue par des objections captieuses, et célébrée par les plus sublimes éloges. Nous ne finirions pas, si nous voulions entrer dans la discussion de toutes ces contrariétés. Quant à ses ouvrages polémiques, nous remarquerons que dans ses débats, soit littéraires, soit personnels, en montrant toujours autant de genie que de sensibilité, il ne s'est jamais écarté des règles de l'honnêteté et de la décence. Rien de plus injurieux, de plus grossier, de plus contraire à la dignité des lettres, que tout ce qu'on a débité contre lui. Au milieu de toutes ces attaques, sa contenance a toujours été la meme. Vraiment philosophe, ila constamment dédaigné d'employer des armes indignes de ses sentimens, de son mérite et du public ». Cette conduite extraordinaire a piqué la curiosité, et chacun, suivant ses opinions, a voulu approfondir

le caractère singulier de cet homme célèbre. Ses ennemis n'ont pas manqué de relever avec amertume ses fautes et meme ses faiblesses; et il faut convenir que Rousseau n'en est pas exempt. Sa vie offre mênie plusieurs événemens qui flétrissent sa mémoire, entr'autres l'abandon de ses enfans, et la publicité qu'il a donnée à ses aventur. galantes et à plusieurs actions peu délicates. Ses partisans ont trouvé de l'héroïsme dans l'aveu qu'il a fait de ses égaremens dans ses Confessions. Mais avec cette logique favorable aux passions, il n'est point de crimes qu'on ne puisse excuser. Si l'on en croit Mme de Staël, Rousseau fut dévoré de chagrins cuisans jusqu'au dernier instant de sa vie. Aussi assuret-elle, que ne pouvant plus en supporter le fardeau, il se donna lui - même la mort. Cette conjecture a été toûr-àtour appuyée et combattue. Mme de Stael sonde son opinion sur les faits suivans: « On sera peut-être étonné (dit-elle) de ce que je regarde comme certain que Rousseau s'est donné la mort. Mais le même génevois dont j'ai déjà parlé, reçut une lettre de lui quelque tems avant sa mort, qui semblait annoncer ce dessein. Depuis, s'étant informé avec un soin extrême de ses derniers momens, il a su que le matin du jour où Rousseau mourut, il se leva en parfaite

santé; mais dit cependant qu'il allait voir le soleil pour la dernière sois, et prit, avant de sortir, du casé qu'il fit luimême. Il rentra quelques heuresaprès: et commençant alors à souffrir horriblement, il défendit constamment qu'on appellât du secours, et qu'on avertit personne. Peu de jours avant ce triste jour, il s'était apperçu des viles inclinations de sa femme pour un homme de l'état le plus bas : il parut accablé de cette découverte, et resta huit heures de suite sur le bord de l'eau dans une méditation profonde. Il me semble que si l'on réunit ces détails à sa tristesse habituelle, à l'accroissement extraordinaire de ses terreurs et de ses défiances, il n'est plus permis de douter que ce malheureux hommen'ait terminé volontairement sa vie ». Dans une réponse à Mme de Vassy, M<sup>me</sup> de Staël ajoute : « Un génevois, secrétaire de mon pere, M. Necker, et qui a passé la plus grande partie de sa vie avec Rousseau; un autre, nommé Monton, homme de beaucoup d'esprit, et confident de ses dernières pensées, m'ont assuré ce que j'ai écrit; et des lettres que j'ai vues de lui, peudetems avant sa mort, annonçaient le dessein de terminer sa vie». Quoi qu'il en soit, de toutes les circonstances qui semblent venir à l'appui de la conjecture de suïcide, peu d'événemens ont

fait autant de bruit que la mort de cet écrivain. - Voici la notice bibliographique de ses ouvrages, suivant l'ordre des dates où ils ont eté publiés. Réponse à un Mémoire intitulé: Si le monde que nous habitons est une sphère ou une sphéroïde, dans le Mercure de France, 1739. — Le Verger de Mme la baronne de Warens. 1739, in-8°. — Discours qui a remporté le prix à l'açad. de Dijon en 1750 sur cette question: Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à epurer les mœurs, 1750, in-4°. —Observations sur la réponse qui a été faite à son Discours par le roi de Pologne, 1751, in-8°. — Lettre au sujet de la réfutation de Gauthier, 1751, in-8°. — Lettre sur la nouvelle réfutation de son Discours, par un académicien de Dijon, 1751, in-8°. — Dernière Réponse.-Le Devin du village, intermède; 1752, in-8°. -Lettre sur la musique franc. 1753, in-8°. — Narcisse, ou l'Amant de lui-même, comédie, 175\*, in-8°. — Discours sur l'origine et les foudemens de l'inégalité parmi les home mes, 1755, in - 8°. — J.-J. Rousseau à d'Alembert, sur son Article Genève, dans le 7e vol. de l'Encyclopédie, 1758, in-8°. - Discours sur l'économie politique, 1758, in-8°. - Préface de la nouvelle Héloïse, 1761, in-12. — La nouvelle Héloise, ou Lettres de deux Amans, habitans d'une

petite ville au pied des Alpes, 1761, 6 vol. in-12. - Extrait du projet de paix perpétuelle de l'abbe de St.-Pierre, 1761, in-8°. — Du Gontrat social, 1762, in-8°; nouv. édit. avec les Considérations sur le gonvernement de Pologne etsur la réformation projetée en 1772, et le Discours sur l'économie politique, 1792, 2 vol. in-18. -Emile, ou de l'Education, 1762, 4 vol. in-12 et 4 vol. in. 8°. — Allée de Sylvie, 1763, in-12. — J.-J. Rousseau à Ch. Beaumont, archevêque de Paris, etc. 1763, in-8°. -Lettres écrites de la Montagne, 1764, in-8°, 1765, 2 parties in-12. - De l'Imitation théâtrale, 1764, in-12. — Lettres à Voltaire, sur son poëme de la loi naturelle et sur le désastre de Lisbonne, 1764, in-8°. - Recueil des Lettres de J.-J. Rousseau, et autres Pièces relatives à sa persécution et à sa desense, 1766, in-12. -Précis en réponse à l'exposé succinct de M. Hume, 1767, in-8°. - Dictionn. de musique, 1767, in-4°. — Quelle est la vertu la plus nécessaire aux héros, et quels sont les héros à qui cette vertu a manqué? discours présenté à l'acad. de Corse en 1751, 1769, in-8°. -Pygmalion, scène lyrique, 1775, in-80.—Après sa mort, on a publié encoreséparément les ouvrages suivans: Emile et Sophie, ou les Solitaires, suite d'Emile ou de l'Education, 1780, in-8°. — Confes-

sions et Rêveries du Promeneur solitaire, 4 vol. in-8°. -Il a été fait une multitude d'éditions des Œuvres de cet auteur, tant en France que chez l'étranger. Les plus remarquables sont la superbe collection grand in-4°, papier vélin, commencée par Defer-Maison-Neuve, et achevée parson successeur (Dulour). Cette magnifique édition est composée de 18 vol. avec fig. Celle en 17 vol. in-4°, imprimée à Lyon. - Celle en 36 vol. in-8°. - Celle de Kell en 37 vol. gr. in-18. - Celle des libraires-associés, même format et même nombre de vol. Il y a encore plusieurs autres éditions qui varient par leur nombre et leur format.

Rousseau, (Pierre) de Toulouse, mort en novembre 1785, était l'éditeur du Journal encyclopedique depuis son commencement en 1756, jusqu'à sa mort. Il a encore donné plusieurs Pièces de théâtre: Le Berceau, divertissement. - Le Faux-Pas. - La Mort de Bucéphale, trag. en 1 acte et en vers. - La Coquette sans le savoir, comédie en I acle, 1744, in-8°. - La Rivale suivante, comédie en I acte et en vers, 1747, in-8°. -L'Année merveilleuse, comédie en 1 acte et en vers suivie d'un divertissement. 1748, in-8°. — La Ruse inutile, com. en 1 acte et en vers, 1749, in-8°. - L'Etourdi corrigé, ou l'Ecole des Pères, com. en 3 actes, en vers, avec divertiss., 1750. — L'Esprit du jour, com. en 1 acte et en vers, 1754. — Les Méprises, coméd. 1770, in-8°.

Rousseau. (Thomas) On a de lui : Tableau du meilleur Gouvernement possible, ou l'Utopie de Th. Morus, traduetion nouv., 1780, in-8°. — Satireà M. François, peintre, 1781, in.8°. - Satire à M. de la G\*\*\*, 1786, in-8°. — Lettres sur les Spectacles des Boulevards - 1780 , in-12. - Epître au sage instituteur des comices agricoles, membre de l'assemblée des notables, 1787, in-8°. - Dissert. sur le commerce, trad. du latin du marquis de Belloui, 1787, grand in-8°. — Discours au roi, sur la protection qu'il accorde au commerce, 1787, in 8°. —Les Fastes du Commerce, poëme épique en 12 chants, 1788, gr. in-8°. - Précis historique sur l'Edit de Nantes, et sa révocation, Londres, 1788, in -80.

Rousseau, ei-dev. bénédictin, né à Reims, a donné: Mém. pour la ville de Reims contre le chapitre, 176\*, in-4°.

— Le Cœnobitophile, 1768, in-12. — Il a travaillé à l'Hist. de Champagne.

de lui : Abrégé d'hist, natur. d'après Buffon, classée par

ordres, genres et espèces, selon le système de Linné, destiné à l'usage des écoles centrales, 1 vol. in-8° orné de 54 planches.

Roussel, (Michel) eanoniste normand du 17° siècle, est auteur d'une Histoire de la jurisdiction du pape, où il prend la défense des libertés de l'Eglise gallieane; il a plaidé la eause des souverains dans l'anti-Mariana.

Roussel, (Guillaume) bénédictin de la congrégation de St.-Maur, de Conches en Normandie, a en la première idée de l'Histoire littéraire de la France, exécutée depuis par dom Rivet. Il mourut à Argenteuil en 1717, à 59 ans. On a de lui une bonne traduction française des Lettres de St.-Jérôme, réimpr. en 1713, en 3 vol. in-8°. — Un Eloge du Père Mabillon, en prose quarrée.

Roussel, (Joseph) avocat, mort à Bagnolen Languedoc, sa patrie, en 1778. On a de lui: Instruction pour les seigneurs et leurs gens d'affaires, 1770, in-12. — L'Agenda, ou Manuel des gens d'affaires, 1772, in-12. — Mémoire et Consultation pour la comtesse de Launion, in-4°.

Roussel, (H.-F.-A.) médecin, a donné: Dissertatio de variis Herpeium speciebus, causis, symptomatibus, Caen en 1769, in-8°. — Recherches sur la petite-vérole, Caen, 1781, in-8°.

Roussel, (Pierre) médecin associé de l'inst. national, né à Ax, diocèse de Pamiers en 1742, est auteur du Système physique et moral de la femme, 1775, in-12; nouv. édit. 1783, in-12. — D'un Eloge historique de Théophile de Bordeu, 1778, in-8°, etc.

Roussel a publié: Instruction sur l'ordre et l'arrangement du jardin de botanique, établi dans le jardin de la ville d'Orleans, 1783, in-12.

Roussel de Bérardière, (Jean-Henri) avocat, a donné un Discours qui a remporté le prix de l'acad. de Mantoue, 1773, in-8°. — Il est l'auteur de l'une des trois dissertations sur huit questions proposées en Russie sur les lois criminelles.

Roussel de Bréville, avocat, a publié: Essai sur les convenances grammaticales de la langue franç., Lyon, 1784, in-8°.

Roussel de la Cour. On a de lui: Extraits des assertions dangereuses et pernicieuses en tout genre des soidisant jésuites, etc. 1761, etc. 1762, 4 vol. in-12. — La Richesse de l'Etat, 1763, in-8°.

- Quelques comptes concernant l'administration des colléges des jésuites, 1764, etc. in-4°. - Réflexions morales sur le livre de Tobie, 1774, in-12. - Richesse du roi de France, fondée uniquement sur le zèle de ses sujets, 1775, in-4°. - Discours intéressans sur divers sujets de morale, 1776, in-12. - Réflexions chrétiennes sur le St.-Evangile, 1777, in-12. - Lettres sur les Spectacles. - Reflex. sur les avantages inestimables de l'agriculture.

Roussel de Vauzème, médecin, a publié un livre sur son art, intitulé: De Sectione symphiseos ossium pubis admittendo, 1778; nouv. edit. 1779, in-12.

Rousselin, (Omer-Charl.-Alexandre) né à Paris en 1773, ex-ches de la 1re division du département de l'intérieur, ex - secrétaire - général de la guerre, homme de lettres, membre de l'acad. de Manheim et du portique républicain, a donné : La Vie du général Hoche en l'an V, à Paris, 2 vol. in-8°; 2e édition, idem, en l'an VI, chez Buisson; 3e édition, en l'an VIII. réimpr. en 1 vol. in-12, avec une Notice du même auteur sur le général Cherin.

Rousselot, chirurgien, mort le 6 mai 1772, a publié: Nouvelles observations, ou

méthode certaine sur le traitement des cors, Paris, 1762, in-12. — Toilette des pieds, ou Traité de la guérison des cors et autres maladies de la peau, et dissertation abrégée sur le traitement et la guerison des cancers, 1769, in-12.

Rousset, a donné une édit. du Droit public de l'Europe fondé sur les traités, par l'abbé Mably, avec des remarques, Genève, 1776, 3 vol. in-12.

Roussier, (Pierre Joseph) né à Marseille, ci-dev. chanoine, et correspondant de l'acad. des inscriptions. On a de lui : Nouvelle manière de chiffrer la basse continue, 1756. — Traité des accords et de leur succession selon le systême de la basse fondamen. tale, 1764, in-8°. - Observations sur différens points d'harmonie, 1765, in-3°. -Memoires sur la musique des anciens, 1770. — Lettre à l'auteur du journal des beaux arts, tonchaut la division du zodraque et l'institution de la semaine planétaire, 1771, in-12,-Deuxième lettre.-Harmonie pratique, 1776, in-4°. - Mem. sur la nouvelle harpe de M. Cousineau, 1782, žn-8°. — Mém. sur le clavecin chromatique de M. de la Borde, 1782, in-4°. — Lettre sur l'acception du mot Basse fondamentale dans le sens des italiens et celui de Rameau

dans le journal Encycl., 1783.

— Notes et Observations sur le Mém. de M. Amiot sur la musique des chinois et sur les pierres sonores de la Chine 178\*.

Roussilhé, (Pierre) est auteur de l'Institution au droit de legitime, Avignon, 1770, 2 vol. in-12.—Et du Traité de la dot, Clermont-Ferrand, 178\*, in-12.

ROUTIER, (Charles) avocat, a donné: Pratique bénéficiale suivant l'usage général et celui de la province de Normandie, Rouen, 1773; in-4°.

Routh, (Bernard) jésuite irlandais, né le 11 fév. 1695, s'est distingué par les ouvrages suivans: Vers sur le mariage du roi. - Lettres sur les voyages de Cyrus. - Lettres sur le Paradis perdu.—Lettres à l'abbé Terrasson, sur l'hist. de Sethos,—Recherches sur la manière d'inhumer les anciens. Il a travaille aux Mém. de Trévoux pendant les années 1739-1743, et a donné un vol. de l'Hist. Romaine, après la mort des Pères Catron et Rouilié. Après la destruction de la société en France, en 1762, il se retira à Mons où il mourut le 18 janvier 1768.

ROUTHIER (Guillaume) secrétaire en chef de la Mairie du 11° arrondisssement, né à Châlons - sur - Marne, le 17 février 1776, a publie un Projet de reglement instructif, relatif aux sons - préfectures et autres administrations, an VIII (1800). — Et un projet de reglement pour la distribution des pondres, 8 pag. in-4°. an IX (1800).

Rouveyre Duplan. (Jean Jacques) On a de lui: Ode sur l'attentat du 5 janv. 1757, in-4°. — Panegyrique de St.-Louis, 1758, in-4°. — La mort du heros chrétien que la France vient de perdre, 1766, in-4°.

Rouviere, (Armand de) avocat à Aix. Aucun biographe n'a parlé encore de cet auteur connu dans la jurisprudence par deux bons ouvr. intitulés: Traité du droit de retour des dots, donations et testamens mutuels, Paris, 1637, 2 vol. in-12.—Traité de la révocation des donations, Toulouse, 1738, in-4°.

Rouvière, (Audin) est auteur de la Topographie médicale de Paris, 179\*.—D'un Mém. sur la nécessité de l'inoculation à Paris et l'utilité d'un hospice destiné à cette opération, 1795, in-8°.

Rouvière, (la) bonnetier, a publié: Essai sur les nonvelles découvertes interessantes pour les arts, l'agriculture

et le commerce, Paris, 1770, in-12.

ROUVIERE D'EYSSATIER, (Charles - Vincent - Auguste de la ) né à Aix en Provence le 20 janvier 1712, mort... a donné : Mém. sur une espèce de chenilles qui produisent de la soie, Beziers, 1762, in 8°.

Roux, (Augustin) de l'acad. de Bordeaux, sa patrie, docteur en médecine dans l'université de cette ville, et docteur-régent à Paris, naquit en 1726, et mourut en 1776. Son caractère doux et honnête lui avait fait des amis, et ses connaissances en médecine et en littérature lui procurèrent des protecteurs. Il continua le journal de médecine, commencé par Vander-Monde, depuis le mois de juillet 1754 jusqu'en 1776. On a encore de lui : Recherc. sur les moyens de refroidir les liqueurs, 1758, in-12. — La traduction de l'Essai sur l'eau de chaux de Whytt, pour la guérison de la pierre, 1767, in-12. — Annales typographiques, depuis 1757 jusqu'en 1762. Ce journal était bien fait et utile.-Traité de la culture et de la plantation des arbres à ouvrer, Paris, 1750, in-12. - Encyclopédie portative, 1776, 2 V. in-12. - Mém. de chimie, extraits deceux d'Upsal, 1764, I vol. in-12. Il avait entrepris une histoire des trois règnes de la nature, qui n'était pas achevée à sa mort; ou n'a publié que les pierres et les minéraux, 1781, in-4°.

Roux, (Raymond) ancien professeur de philosophie en l'université de Paris an collége des Grassins, a donne: Leçons elementaires du calcul infinitesimal, 1784, in-8°.

Roux, (Sylvestre François le) à Paris. On a de lui: Essais de geométrie sur les plans et les surfaces courbes, ou élémens de geometrie descriptive, 179\*, in-8°.

Roux, chirurgien-major de l'hôpital de Dijon, associé de l'acad. de cette ville, et correspondant de la ci-devant société roy. de Paris, est auteur des ouvr. survans: Observations sur les pertes de sang des femmes en conche et sur le moyen de les guerir, Dijon 1776, in-8°. — Observat. sur la rage, 1780, in-4°. — Dissertat. sur la rage, qui a remporté le premier prix de la société roy. de medecine de Paris, 1783, in-4°.

Roux, (le) physicien, a donné: Supplément à la 4e édit. de l'art de nager, avec des avis pour se baigner utilement par Thévenot, 1781, in-8°.—Traiteabrégéd'un monvement perpetuel en partie méchanique et en partie élémentaire, 1784, in-8°.

ROUX DU TILLET, (J. J. le) professeur de médecine, a fait une Table indicative des matières et des auteurs pour les 65 premiers vol. du journal de médecine, 1788, in-4°. - Le Fonctionnaire, 1790, in-8°. - A l'assemblée nationale ou réflexions sur le choix d'un instituteur du Dauphin, 1791, in-8°. — Rapport sur l'Opéra, présenté au corps municipal le 17 août 1791, in-8°. Il est aujourd'hui un des rédacteurs du journal de médecine.

Rouyel, (Jean) fils d'un riche négociant de Caeu, mort en 1585, est auteur de Poésies latines et de quelques harangues qui furent imprimées en 1636 à Caen.

Rouyer, (Claude Marie) avocat, a publié: Coutumes du Bourbonnais commentées et évoliquées, Moulins, 1779, in-4°.

ROUZEAU, (du) abbé à Paris. On a de lui: Eloge de la reine, accompagné de quelques anecdotes sur la vie de cette princesse, 1769, in-8°.—Ode sur le mariage de M. le Dauphin, suivie d'une épître à M. le cardinal de Bernis sur le meme sujet, 1770, in-8°.—Eloge de N. de Catinat suivi de Notes histor. et morales, 1775, in-8°.

Roy, (Louis le) Regius, né

Mort en 1577, remplit en 1570 la chaire de professeur en langue grecque au collégeroyal à Paris. C'était un homme d'une impétuosité de caractère insupportable. Il écrivait assez bien en latin. Ses ouvrages sont: La Vie de Guillaume Budé, en latin élégant, Paris, 1577, in-4°.— La traduct. franç. du Timee de Platon, in-4°. et de plusieurs autres ouvrages grecs.—Des Lettres, 1560, in-4°. etc.

Roy, (Pierre le) aumônier dujeune cardinal de Bourbon, et chanoine de Rouen, publia, en 1593, la Vertu du catholicon d'Espagne. Cet écrit passa pour ingénieux lorsqu'il parut, et il n'a pas encore perdu cette réputation. Il fit naître l'idée de tous les autres écrits qui composent la fameuse satire Menippée, en 3 vol. in-8°.

Roy, (Guillaume le) né à Caen, en Normandie, l'an 1610, abbé de Haute-Fontaine, ami des solitaires de Portroyal, mourut dans son abbaye en 1684. On a de lui: Des instructions recueillies des sermons de St.-Augustin, sur les pseaumes, en 7 vol. in-12. — La Solitude chrétienne, en 3 vol. in-12. — Un grand nombre de lettres, de traductions et d'autres ouvr. écrits d'un style noble et ferme, mais un peu monotone.

Roy, (Jacques le) baron du St.-Empire, né à Bruxelles, mort à Lyon en 1719, â 86 aus, s'est beaucoup occupé de l'Histoire de son pays. On a de lui: Notitia Marchionatûs sancti imperii, 1678, infol. avec fig. — Topographia Brabantiæ, 1692, infol. — Castella et Pratoria nobilium, 1696, infol. — Le Théâtre profane du Brabaut, 1730, 2 vol. infol. avec fig.

Roy, (Charles le) fils du fameux Julien le Roy, à qui l'horlogerie de France doit ses progrès, était d'une mauvaise constitution; ce qui le décida à embrasser le parti de la médecine, qui pouvait lui procurer des secours. Un voyage qu'il fit à cheval, à Montpellier, lui rendit de la vigueur. Il y prit le bonnet de docteur, et s'y maria. L'acad. des scienc, dont il étoit memb. lui doit plusieurs Mém. qu'il a réunis, en 1771, en 1 vol. in-8°, sous le titre de Mélanges de physique et de médecine. En 1777, il revint à Paris, où il ne se ménagea pas assez sur le soin qu'il prenait de ses malades. Il mourut d'un squirre au pilore, qui ne laissait passer aucune nourriture, le 12 décemb. 1779. Ou a encore de lui: Des Mém. sur les fièvres aigues, 1766, in-8°. - Usage et effets de l'écorce du Garou, 1767, in-12. De aquarum mineralium natura et usu 1762, in-8°. — Pronostics dans les maladies aigues, 1777, in-12.

Roy, (Charles le) de la Carbinaye, prote de l'imprimerie de Felix Fancon, imprimeur du roi à Poitiers, mort en juillet en 173), fit paraître, dans la même annee, un Traité d'orthographe, in-8°, qui fit oublier tous les precédens, comme il est d'usage dans une langue vivante, dont les changemens successifs deviennent loi. Les reflexions qui accompagnent le parti qu'il prend suc chaque mot dont l'orthographe est équivoque, sont satisfaisantes. Une des plus judicieuses, est de supprimer les lettres qui ne se prononcent pas, lorsqu'il y a des mots où ces mêmes lettres se prononcent, comme espée, espace, le Roi supprime l's d'espèe, et met le premier é avec un accent aigu; ce qui rend exactement la prononciation, dont on cherche toujours à se rapprocher dans l'orthographe. Mais comme on ne le fait que peu à peu pour ne pas tomber dans l'inconvénient de Richelet et autres grammairiens, qui pour avoir trop généralisé ce projet, n'out pas été suivis, chaque édit. de ce dictionnaire éprouve des changemens, en snivant ceux qu'indique le Dictionnaire de l'acad. Restaut s'en est occupé, et ce Dictionnaire a pris son nom, au lieu de celui du véritable auteur. La dernière édit. est do 1785.

Roy, (Pierre-Charles) poète lyrique, ne a Paris en 1683. mourut en 1763. Roy eut des sa jennesse le talent de la poésie. Les premiers essais de sa muse naissante annoncèrent un heureux avenir. Il se consacra à l'opéra, et il travailla en concurrence avec la Mothe et Danchet. Il a donné plusieurs onvrages en ce genre. Les principanx sont : Philomèle, Bradamante, Hippodamie, Creiise, Callhirhoe, Ariane et Thésée, Sémiramis, les Elémens, les Stratagêmes de l'amour, le Ballet des Sens, les Graces, le Ballet de la paix, le Temple de Gnide, les Augustales, la Felicité, les Quatre parties du monde, l'Année Galante, les Fêtes de Thétis, et le Bal militaire. Ces ouvrages ont été l'objet de beaucoup d'eloges, mais en même-tems d'une juste critique. Le tems les a mis à leur place, et il n'y a guères que les Elemens et Callirhoé qui paraissent dignes du théâtre. La versification de Roy est ingénieuse, mais quelquelois prosaïque et sèche. L'auteur avait plus de gout que de génie. Il avait compose un grand nombre de ces Bevets de calote, dont il existe une collection qu'on ne lit plus. Ce poete, non content d'avoir déchiré plusieurs membres de l'acad. française

en particulier, attaqua le corps entier par une allegorie satrique, connue sous le nom de Coche. Cette satire lui ferma pour toujours les portes de l'acad. Le celebre Rameau preferait aux poemes de Roy ceux de Cahuzac, dont les talens étaient inférieurs, mais qui avait peut - être plus de docilité pour se prêter aux caprices du musicieu. Cette preference anima la verve du poete Roy contre Ramean, II enfanta cette allegorie sauglante, où l'Orphee de notre musique est designé sous le nom de Marsyas. Cet écrivain fut conseiller au châtelet, élève de l'acad. des inscriptions, trésorier de la chancellerie de la cour des aides de Clermont, et chevalier de l'ordre de St. Michel. Sa mort excita peu de regrets. Son penchaut à la satire lui avait fait des enuemis de la plupart des gens de lettres. Outre ses operas, on a encore de lui un Recueil de poesies et d'autres ouvrages en denx vol. in-8°. Tout n'y est pas bon; mais il y a de teins en tems des vers heureux et des pensees touin es avec delicatesse. On connaît son poëme sur la maladie du roi, qui fit naître cette jolie épigramme:

" Notre monarque, après sa mala-

Roy, le poète, à Paris versifie,

La pièce arrive, on la lit, le roi

" De Saint-Michel la muse soit benie!

Roy, (Chrétien le) de Sédau, habile professeur d'éloquence au collège du Cardinal le Moine, à Paris, y est mort le 11 mai 1780. Il est auteur de poésies et discours latins, relatifs à des événemens, entr'autres, Quantum Litteris debeat Virtus, 1751, in-4°, qui affaiblit les argumens, mais n'ôte rien à l'éloquence de Rousseau.— Lettre sur l'éducation du collége de Sorrèze.— Lettre en faveur du commerce, etc.

Roy D'Equilly, (Jérôme le) poete français, né à Orléans, a publie une Ode sur le rétablissement de la santé du roi, 1744. — Les anglais vaincus par les français, 1745. — Augustin, poème en cinq chants, in-8°, 1768, année de sa mort.

Roy, (Jean) ci-dev. abbé, né à Bourges le 9 octobre 1744. Ou a de lui les ouvrages suivans: Les Mœurs, com. en vers et en 5 actes, 177\*, in-12. — Essai de philosophie morale, 177\*, 2 vol. in-12. — La Folie du sexe, roman, 177\*. — Voilà le ton, com. en 3 actes et en vers, 177\*, in-12. — Fragmens histor., 177\*. — Gentillesses françaises. — Discours sur l'étude pour un pasteur des ames, 1776, in-12.

<sup>»</sup> Etait à Metz attaqué d'insomnie : » Ali ! que de gens l'auraiem gueri » d'abord !

-Discours en vers, sur la servitude abolie, 1781, in-12.

L'Ami des vieillards, 1783, 2 vol. in-18.—Le Mentor universel, 1784, 24 cahiers in-12.

Le petit Voyageur, in-12, 1-5, 1786, in-12.— Nouvelle Hist. des cardinaux français, 1781-88, 6 vol. in-4°. et in 8°.

ROY DE JONCADES, (A.) médecin à Paris, a donné: Les lois de la nature applicables aux lois physiques de la medecine et au bien generales de l'humanité, 1788, 2 vol. in-12.

Roy, (Alphonse-Vincent-Antoine le ) médecin, né à Rouen le 23 août 1742. On a de lui : Recherches sur les habillemens des semmes et sur les accouchemens, 1772, in-12.—Lettre sur la manière de terminer l'accouchement, dans lequel le bras de l'enfant est sorti de la matrice, et examen de l'opinion de Levret sur ce sujet, 1774, in-12. -La pratique de l'art des accouchemens, 1776, in-8°.—Alph. le Roi à son Critique, 1776, in-8°. — Recherches histor. et pratiques sur la section de la symplise du pubis, 1778. —Consultation chimico-légale sur la question : l'approche de certaines personnes nuit-elle à la fermentation des liqueurs? 1780, in-8°.—Essai sur l'histoire naturelle de la grossesse et de l'acconchement, 1787, gr. in-8°. - Motils et plans

de l'établisement dans l'hôpital de la Salpétrière d'un séminaire de médecine pour l'enseignement des maladies des femmes et de la conservation des ensans, 1790, in -8°.—
L'Ensant qui nait en 5 mois peut-il conserver la vie? question médico-légale, dans laquelle on expose quelques lois de la nature propres à donner quelques éclaircissemens sur ce qu'est la vie, 1790, in-4°.

Roy, (Charles-François le) d'Orléans, ci - dev. de l'Oratoire, a publié: Discours de St.-Athanase. — Défense de la declaration de l'assemblée du clergé en 1682, trad. du latin de Bossuet, 1745, 2 vol. in-4°. — Reflexions sur les lettres de M. Villefroy , à ses élèves, 1752, in-8°.--Œuvres posthumes de M. Bossuet, 1753, 3 vol. in-4°.—Les Conférences ecclésiastiques, par le P. Semelier, publiées et augm., 1755, 4 vol. in-12.— Sur le décalogue, 1759, 4 vol. in-12. — Dissertations sur les pseaumeset préfaces, sur chaqu'un des livres sapientiaux composées en latin, par Bossuet, trad. en français et accomp. de notes, 1775, in-12.

Roy, (Charles le) mathématicien à Bayeux, a tradde l'augl.: Traité d'Optique, de Smith, enrichi de nouvelles observations, 1767, in-4°. -Et il a donné plusieurs Mémoires dans les Recueils.

Roy, ( Henri Martin le ) abbé, prédicateur du roi, membre de l'acad, de l'immaculée concept. de Rouen, né à Elbeuf, mourut à Rouen en juin 1779. On a de lui: Oraison funèbre de Jacques II, 1764, in-4°.—Oraison funèbre de Maria Lecsinzka, reine de France, 1768, in-4°. -Eloge abrégé de Louis XV, 1774, in-12.—Le Paradis perdu, poëme, trad. de l'angl. de Milton, en vers français, Rouen, tom. 1, 1775, tom. 2, 1776.

Roy, (J. F.) maître de mathématiques, a publié: Règles générales et démontrées de l'arithmétique mises à la portée et à l'usage de toutes sortes de personnes, 1789, in-12.

Roy, (Pierre le) horloger du roi, de l'acad. d'Augers, mort le 25 août 1785. Cet artiste estimable a soutenu dans l'horlogerie la gloire du fameux Julien le Roy, soupère; il a même fait des découvertes importantes dans cet art. Ses montres marines lui méritèrent le prix de l'acad. des sciences et les bienfaits de Louis XV. Le Roi avait l'esprit cultivé, il était particulièrement versé dans la physique et l'astronomie comme

le prouvent ses ouvrages. On a de lui : Mémoires pour les horlogers de Paris, 1750, in-1°. - Etrennes chronométriques, 1758 et 60. — Exposé succinct des travaux de Mrs. Harrison et le Roy, dans la recherche des Lougitudes en mer, 1768, in-4°. - Précis des recherches pour la détermination des longitudes en mer, par la mesure artificielle du tems, 1773, in-4°. — Suite, 1774, in-4°. — Lettre à M. le baron de Marivetz, in-8°, 1785.

Roy, (Julien-David le) frère du précédent, de l'acad. royale des sciences, de l'institut nat. et de l'institut de Bologne, mort d'apoplexie à Paris le 1er pluviose an VIII (1800), a donné les ouvrages suivans : Les ruines des plus beaux monumens de la Grêce. considérés du côté de l'Hist. et de l'architecture, 1758, infol.; nouv. édit. 1769, in-fol. - Hist. de la disposition et des formes différentes, que les chrétiens ont données à leurs temples, 1764, in-8°. — Observations sur les édifices des anciens peuples, Paris, 1767, in-8°.—La Marine des anciens peuples expliquée et considérée par rapport aux lumieres qu'on en peut tirer pour perfectionner la marine moderne, avec des fig. 1777, in-8°. — Les navires des anciens considérés par rapport à leurs voiles et à l'usage qu'on

en pourrait faire dans notre marine. On y a joint des observations relatives à la marine et à la géographie, 1783, in-8°. — Recherches sur le vaisseau long des anciens, sur les voiles latines et sur les moyens de diminner les dangers que courent les navigateurs, 178\*, in-8°. — Mém. sur les travaux qui ont rapport à l'exploitation de la mâture dans les Pyrénées, 1796, in-4°.

Roy, (le) ancien commissaire de la marine, a publié: Eloge de Charles Saint-Maure, duc de Montausier, 1787, in-8°.—Eloge de Fontenelle, 1784, in-8°.

Roy, (le) est auteur d'une Epître à M<sup>me</sup> la Dauphine.—
De la mort de J. C., 1749.—
D'une Epître à M. Moreau.
—D'une requête au roi, pour la dame Calas.—La Scamnomanie, poëme, 1763, in-8°.

Roy de Bosroger, (le) a donué: Elémens de la guerre, 1773, in-8°. — Principes de l'art de la guerre, developpés d'après les meilleurs exemples, Yverdun, 1779, 2 vol. in-12.

Roy de Lozembrune, (le) a publié: Essai de morale, 1782, 2 vol. in-8°. — Anecdotes et remarques sur l'éducation publique, 1783, in-8°.

— Œuvres mêlées en vers et en prose, 1783, 2 vol. in-18.

Roye, (Guide) fils de Matthieu, seigneur de Roye, grand-maître des arbalêtriers de France, d'une illustre maison originaire de Picardie, fut successivement chanoine de Noyon, doyen de St.-Quentin, évêque de Verdun, de Castres et de Dol, archevéque de Tours, de Sens, et enfin archevêque de Reims en 13)1, par la faveur des papes d'Avignou, Clement VII et Benoît XIII, dont il défendit les prétentions. Il fonda le collége de Reims en 1399. Il fut tué en 1409 à Voltri, bourg à 5 lieues de Gênes, dans une émeute causée par l'imprudence d'un homme desa suite. Il laissa un livre intitulé: Doctrinale sapientia, traduit par un religieux de Cluny, sous le titre de Doctrinal de la sapience, in-4°, en lettres gothiques. Le traducteur y ajouta des exemples et des historiettes contées avec naiveté.

Roye, (François de) professeur de jurisprudence à Angers, sa patrie, mourut en 1686. Son livre De jure patronatûs, Angers, 1667, in-4°, et celui De missis dominicis eorumque officio et potestate. 1672, in-4°. prouvent beaucoup de recherches et de savoir. Roye se distingua non-seulement comme écrivain; mais il contribua par son zèle à faire fleurir l'université d'Angers.

Royer, (Thomas) chirurgien. On a de lui : Catalogue des Plantes du Jardin de M. Royer, 1760, in-8°. -Lettre sur une brochure portant pour titre: Parallèle des différentes méthodes de traiter la maladie venérienne, Leipzig, 1765, in-12. - Instruct. pour l'administrat. des lavemens antivénériens, 1765, in-8°; nouv. édit. sous le titre : Dissert. sur une méthode nouvelle de traiter les maladies vénériennes par des lavemens, 1767, in-3°; 3e édit. 1778, in-8°. -Lettre à Gardanne, Bouillon, 1770, in-12. - Nouv. Observ. faites dans les hôpitaux milit. sur l'efficacité des lavemens antivénériens, 1771, in-8°.

ROYER, ci-dev. théologal de Provins, a fait l'Oraison funèbre de Louis XV, 1774, in-4°. — Un Disc. à la Messe solennelle célébrée le jour du sacre du roi, 1775, in-4°.

ROYER DE LA TOURNERIE est auteur du Traité des fiels à l'usage de la province de Normandie, 1763, in-12.—Nouv. Comment. portatif de la Coutume de Normandie, 1760, 2 vol. in-12.

Royou, maître-ès-arts, a publié: Principes élément. de

Grammaire, adaptés particulièrement à la langue française, etc. 179\*, in-8°.

Royou, abbé, chapelain de l'ordre de St. - Lazare, mort le 8 juillet 1792, s'est distingué par plusieurs écrits, où brillent l'éloquence, l'érudition, et la sorce des raisonnemens; son Monde de verre, critique fine et ingénieuse des hypothèses de Buffon, a eu beaucoup de lecteurs, malgré les inexactitudes échappées dans une composition rapide. Le Journal de Monsieur, dont il a été le rédacteur, contient des morceaux de littérature dignes du meilleur critique. Il a travaillé aussi à l'Année littéraire, dont il a retardé pendant quelques années lachûte. L'abbé Royou était laborieux et instruit. Malgré son ton sec et froid; malgré la causticité de son caractère, il avait un cœur sensible et bon : il a désendu souvent les malheureux par des écrits lumineux. Le journal de l'Ami du Roi, qu'il publia au commencement de la révolution. et qu'il continua jusqu'à sa mort, lui fit beaucoup d'ennemis, et le força souvent de se cacher, pour se soustraire à leur sureur. Il est mort dans l'asyle secret qu'ils'était choisi, épuisé par le travail et par les inquiétudes renaissantes qui le poursuivaient. On a de lui: Journal de Monsieur, commencé en 1778, fini en 1783.

- Le Monde de verre réduit en poudre, on Analyse et Réfutation des époques de la Nature du comte de Bussion, 1782, in-12. — Etrennes aux beaux-esprits, 1783, in-12. — L'Ami du Roi, 178) et annces suivantes.

Rozer, à Paris. On a de lui: Auecdotes historiques de la vie de Bogislas X, duc de Poméranie, 1792, in-8°. — Plusieurs Pièces de théâtre.

Rozier, abbé, doctenr en théologie, prieur de Nanteuil, naquit à Lyon en 1734, et fut tue par une bombe dans le bombardement de cette ville, le 29 septembre 1703 (an II). Pen d'écrivains ont acquis, pendant le 18º siècle, plus de droits à la reconnaissance publique, par l'utilité de leurs travaux, que l'abbé Rozier. Tont ce qui est sorti de sa plume annonce le desir d'améliorer le sort des hommes, en dirigeant leurs habitudes, et en perfectionnant leurs inventions. On peut dire qu'aucun écrivain ne s'est plus occupé que lui du bonheur de ses semblables; quand on ne lui devrait que son Cours complet d'Agriculture, cet ouvrage suffirait pour rendre sa mémoire precieuse; mais ce n'est pas le seul monument que notts ayons de ses vastes connaissances, et du desir constant qu'il avait de les rendre utiles. On a de lui : Mémoire

couronné par la société d'agriculture de Limoges, sur cette question proposée en 1768: Quelle est la manière de brûler ou de distiller les vins, la plus avantageuse, relativement à la quantité et à la qualité de l'eaude-vie, et à l'épargne des frais, 1770, in-8°. — Mem. sur la meilleure manière de faire et de gouverner les vins de Provence, 1772, in-8°. — Traité sur la meilleure manière de cultiver la navette et le colsat, 1774, in-8°. — Mém. sur la manière de se procurer les dissérentes espèces des animaux, de les préparer, et de les envoyer des pays que parcourent les voyageurs, 1774, in-4°. - Nouv. Tables des articles contenus dans les Mein. de l'acad, des sciences de Paris depnis 1666 - 1770, 4 vol. in-4°, 1775—1776. — Vues économiques sur les moulins et pressoirs d'huile d'olive connus en France ou en Italie; 1776, in-4°. — De la fermentation des vins, et de la meilleure manière de l'aire de l'eaude-vie, Paris, 1777, in-8°.--Cours complet d'agriculture, 10 vol. in-4°. - Manuel du Jardinier, mis en pratique pour chaque mois de l'annee, 1795, 2 vol. in-18. — Il a publié le Journal de Physique, commencé par d'Agoty en 1752 et années suivantes, in-4°.

Roziere de Chassagne, médecin, a donné: Manuel des pulmoniques, ou Traité complet des maladies de la célèbre depuis la révolution, poitrine, 1770, in-12. qu'il ne l'avait été apparavant.

Rozière, (CARLET de la) ci-dev. chev. de St.-Louis, et lieutenant-colonel des dragons, ne à Mézières, est auteur des ouvr. suivans : Stratagêmes de la guerre, 1756, in-12. — Campagne du maréchal de Créquy en 1677, 1764, in-12. — Campague de Louis, prince de Conde, en Flandreen 1674, Paris, 1765, in-12. — Campagne du maréchal de Villars et de l'électeur de Bavière, en Allemagne en 1703, Amsterd. 1766, 2 vol. zn-12.

Rozière a fait: L'Heureuse Décade, divertiss. patriotique en 1 acte et en vaudevilles, avec Barré et Léger, in-8°.— Le Marchaud d'esclaves, parodie de la Caravane, en deux actes et en vaudevilles, 1780, in-8°.—Il a part aux Dîners du Vaudeville.

Rozoy, (Firmin du) citoyen de Toulouse, historiographe de la même ville, et associé de l'acad. des jeuxfloraux, décapité le 26 août 1792. Cet écrivain s'est exercé dans plusieurs genres. Il a fait des poèmes, des tragédies, des comédies, des opéras comiques, des drames lyriques, des histoires, des romans et des Pièces fugitives. Malgré cette multitude d'ouvrages, le nom de du Rozoy a été plus

qu'il ne l'avait été auparavant. Confondu dans la foule des poètes et des écrivains médiocres, ses succès avaient été éphémères. Aussitôt que la revolution eut éclaté, du Rozoy se déclarale défenseur de la cour, dans un ouvrage périodique, qu'il publia sous le titre de la Gazette de Paris. à l'époque du roaoût, il avait cessé de faire paraître ce journal, et s'était retiré à la campagne; mais la retraite qu'il avait choisie fut bientôt découverte, et il fut traduit devant le tribunal extraordinaire créé par l'assemblée législative pour juger les ennemis de la révolution. Ce fut le 26 août 1792, que du Rozoy parut devant ce tribunal. On l'accusa d'avoir tenu un registre de proscription, et d'étre l'auteur d'écrits contre-révolutionnaires. Lorsque du Rozoy, qui avait prevu le sort qui lui était réservé, eût entendu pronoucer le jugement qui le condamnait à mort, il remit au président une lettre ainsi concue: « Un royaliste comme moi, devait mourir un jour de S.-Louis ». Du Rozoy étant descendu dans sa prison, écrivit, pour demander que sa mort fût utile au genrehumain, en faisant sur lui l'expérience de la transfusion du sang. On peut, disait-il dans cette lettre, par la ponction, essayer de rajeunir un vieillard, en faisant passer

mon sang dans ses veines, et j'aurai la satisfaction de servir mes semblables en mourant. La pétition de du Rozoy fut écartée; et sur les huit heures et demie du soir, il sut conduit au supplice. - Voici la liste des ouvr. de du Rozoy: Les Sens, poeme en 6 chants, Paris, 1760; nouv. edition, 1766, in-8°. — Mes dix-neul Ans, ouvrage de mon cœur, 1762; in-12. — Clairval, philosophe, la Haye, 1765, in-12. - Le Décins français, ou le Siége de Calais, trag. 1765, in-12; nouv. édition, 1767, in-8°.—Le Génie, le Goût et l'Esprit, poëine en 4 chants, Amsterd. 1766, in-8°. — Le Cri de l'honneur, épître à la maîtresse que j'ai eue, 1766, in-8°. - L'Usage des Talens, epître à Mile de Saint-Val, jeune débutante au théâtre Français, 1766, in - 8°. — Œuvres mêlées, Amsterd., 1768, 2 vol. in - 12; Paris, 1769, 2 vol. in-8°. - Lettres de Cécile à Julie, Paris, 1769, 2 vol. in-12. - Azor, ou le Pérnvien, tragédie en 5 actes, Paris, 1770, in-8°. -Annales de la ville de Toulouse, 1771, 4 vol. in-4°.—Le joyeux Avénement, poëme, 1774, in-8°. - Henri IV, on la bataille d'Yvry, comédie en 3 actes, mêlée d'ariettes, 1774, in-8°; puis sous le titre: la Reduction de Paris, drame Lyrique en 3 actes, en prose, 1775, in-8°. - Dissert. sur le dramelyrique, 1776, in-8°. Tes Mariages Samnites, drame lyrique eu : actes et en prose, melé d'ariettes, 1776, in-8°.—Les trois Roses, ou les Graces, comédie en 3 actes et en prose, melee d'ariettes, 1, 8, in-8°.—Philosophie sociale, ou Essai sur les devoirs de l'homme et du citoyeu, 1, 82, in-12.—La Gazette de Paris, en 1791 et 1792.

Rosoy, (Jean-Bapt. du) profess. en théolog. à Colmar, né à Béfort le 10 teyrier 1726. On a de lui : la Philosophie sociale, ou Essai sur les Devoirs de l'homme et du citoyen, 1783, in-12.

Rue, (Charles dela) naquit à Paris en 1643, et y mourut en 1725, à l'âge de 83 ans. Etant entré chez les jésuites, il annonça de bonne heure de grands talens. Cette savante société, qui savait apprécier les hommes, et même les deviner, fit parcourir au jeune de la Rue le cercle ordinaire des humanités. Lorsqu'il fut arrivé à la rhétorique, il la professa avec un talent distingué, et se fit remarquer par ses succès dans la poésie latine. En 1667, il se signala par un poëme latin sur les Conquête's de Louis XIV, que Pierre Corneille traduisit en vers français. Le P. de la Rue joignait au goût des belles-lettres, le zele le plus ardent pour affermir la religion catholique et augmenter le nombre de ses proselytes. Ce sut pour suivre les mouvemens de co zele, qu'il demanda, avec instance, la permission d'aller precher l'Evangile dans les missions du Canada; mais ses superieurss'opposèrent à l'execution de ce projet, et le determinèrent à entrer dans la carrière de la chaire. Il s'v distingua, tant a Paris qu'à la cour. Un courtisau, qui s'etait apperçu que le P. de la Rue était dispose à gâter son talent par de l'affectation et de la recherche, lui dit : « Mon Père, continuez à prêcher, comme vous faites. Nous vous écouterons avec plaisir, tant que vous nous présenterez la raison, mais point d'esprit. Tel de nous en mettra plus dans un couplet de chanson, que la plupart des prédicateurs dans tout un carème». On assure que le P. de la Rue profita de cet avis. Quoiqu'il eût un talent distingué pour la declamation, il proposa d'affranchir les predicateurs de l'esclavage d'apprendre par-cœur leurs sermons; mais il ne parvint pas à operer cette révolution. L'usage prévalut, et il continua de s'y conformer. Le P. de la Rue etait aussi aimable dans la société, qu'il était anstere dans l'exercice de ses fonctions. Il fut employe dans les missions des Cevennes, et il eut la donce jouissance de faire aimer la religion catholique, en n'employant que les l

armes de la persuasion. Sa conversation était aussi instructive qu'agreable. Il plaisait également au courtisan et à l'homme du penple ; et c'était sans effort qu'il variait son talent et ses moyens, suivant les circonstances. Comme littérateur, le P. de la Rue a fait des tragedies et des comédies; d'abord : Lysimachus et Cyrus, tragedies latines qu'on ne pouvait jouer que dans les colleges; puis un antre Lysimachus et un Sylla, tragédies françaises, en vers, qui l'urent (dit-on) approuvées par le grand Corneille. Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne se disposaient secrètement à jouer la pièce de Sylla; mais le P. de la Rue employa son credit pour empêcher cette représentation, et il y réussit l'acilement; mais il ne put pas, ou ne voulut pas, ce qui est plus probable, empêcher qu'on ne jouât deux comedies, dont on le croit l'anteur: l'Andrienne et l'Homme à bonnes fortunes, qui passèrent sous le nom de Baron, qui était son ami. — On a encore du P. de la Rue, un Virgile, avec des notes savantes. Ce Virgile, qui était à l'usage du dauphin, est l'ouvrage d'un homme de lettres, distingué par l'étendue et la variéte de ses connaissances. Formé à l'ecole du prince des poètes latins, le P. de la Rue a donné des Poésies latines fortestimées; on y trouve, au lieu de Centons de Virgile, la manière vraiment virgilienne:

" Arma tibi, Lodoice, finit jam
" firmior cetas,

» Arma serunt musæ; Blandis » illæ artibus olim

" Te puerum solitæ molles for" mare sub annos ".

Ces vers de l'Epître dédicatoire de Virgile au dauphin, fils de Louis XIV, ressem blent parfaitement à ceux de Virgile. - Ses Panégyriques, ses Oraisons funcbres, et ses Sermons, ont été imprimes en 4 vol. in-So. Rigaud en a fait une édition magnifique. Son meilleur Sermon est celui sur les calamités publiques; et son chef-d'œuvre parmi ses Oraisons funèbres, est celle du maréchal de Luxembourg. Les Barbon ont donné une édition des Poésies latines du P. de la Rue, qui fait partie de la Collection des Auteurs classiques.

Rue, (Charles de la) bénédictin de la congrégation de St.-Maur, élève de D. Montfaucon, ne à Corbie en Picardie en 1684, mort en 1739, à 50 ans, a donné une édition d'Origène, dont il n'a fait paraître que les deux premiers volumes. Cette édition a éte achevée par Vincent de la Rue, neveu de Charles. Vincent de la Rue est mort en 1762.

Rue, (de la ) ci-dev. cha-

noine-régulier de l'ordre de la Trinité, aumônier de régiment. On a de lui : De l'amélioration du sort des militaires, 1789, 2 vol. in-12.

Rue, (de la) architecte à Alençon, a publié: Essai d'une nonvelle couverture en tuiles sur planchers en charpente, avec égoûts formant terrasses, Paris, 1789, in-fol.

Ruelle, (Joseph-René) arithméticien, est auteur d'un Traité des arbitrages de France, Lyon, 1769, in-8°; nouve edit. 1792. — D'une nouvelle Methode pour opérer les changes de France avec tontes les places de sa correspondance, 1777, in-8°. — De l'Art de tenir les livres en parties doubles, en 1 vol. in-4°, an VIII (1800).

Ruelle, astronome à Paris, a publié : Nouvelle Uranographie, ou Méthode trèsfacile pour apprendre à connaître les constellations par les configurations des principales étoiles entre elles, accompagnée de la description et usage de cette nouv. Uranographie, 1,85, in-4°. — Planisphère astronom. géograph., 1787. — Calendrier solaire perpétuel et universel, 1789, in-8°. — Recneil des principaux Phénomènes célestes qui doivent avoir lien dans le courant de l'année 1792, in-24.

Rueus, (Franc.) médecin, natif de Lille, mort en 1585, est comm par un Traité intitulé: De Gemmis, iis præsertim quarum D. Joannes in Apocalypsi meminit, etc. Paris, 1547; on le trouve anssi avec le Traité De ocultis naturæ miraculis de Lemnius. On voit par cet ouvrage, qu'il avait fait une étude particulière de l'histoire naturelle, et qu'il était versé dans les belles-lettres.

RUFFELET, ci-dev. chanoine de Saint-Brieux, a publié: Annales briochines, ou Abrégé chronologique de l'Histoire ecclesiastique, civile et littéraire du diocèse de St. Brieux.

Ruffi, (Antoine de) conseiller de la sénéchaussée de Marseille, et ensuite conseiller d'Etat, mort en 1689, à l'âge de 82 ans. Ce magistrat s'est rendu recommandable par son intégrité. On raconte de lui l'anecdote suiv .: Ayant été chargé du rapport d'un procès, il s'apperçut, après le jugement, qu'il n'avait pas fait valoir tous les moyens du plaideur qui avait été condamné. Voulant réparer sa négligence, il fit remettre à ce plaideur la valeur entière de ce qu'il avait perdu. C'est le trait sameux, dont la Chaussée a fait le sujet de sa Gouvernante. On a de Ruffi plusieurs bons et savans ouvrages : Une Histoire des Généraux des galères, dans le P. Anselme: cette histoire est curieuse. — Une Histoire de Marseille, dont la meilleure édition est celle de 1696 en 2 vol. in-fol. Cet ouvrage ne va que jusqu'en 1610; mais il est complet jusqu'à cette époque. —La Vie de Gaspard de Simiane, connu sous le nom du chevalier de la Coste. — Une Histoire des comies de Provence, in-fol. 1655: ouvrage aussi exact que savant.

Ruffi, (Louis-Antoine de) fils du précédent, naquit à Marseille en 1657, et mourut en 1724. On a de lui un nonveau volume, qu'il a ajouté à l'Histoire de Marseille de son père.

RUINART, (Thierry) bénédictin de la congrégation de St.-Maur, naquit à Reims le 10 janvier 1657, et mourut en 1709 dans l'abbaye de Hautevilliers en Champague. Dom Ruinart fut élève et compagnon des travaux de D. Mabillon, dont il a écrit la Vie. Il a aussi écrit celle du pape Urbain II, que D. Vincent Thuillier a fait imprimer dans les Œuvres diverses de Dom Mabillon. C'est sur-tout par ses éditions, que D. Ruinart est célèbre. Elles l'ont placé au premier rang des savans bénédictins; et c'est assez faire son éloge : car pen de congrégations et d'ordres religieux ont rendu des services aussi importans que les membres de la congrégat, de St.-Maur.

Les principaux ouvrages de D. Ruinart sont: Les Actes sincères des Martyrs, en latin, Paris, 1689, in-4°. Ce Recueil, qui est enrichi de Remarques savantes, et d'une Preface judicieuse, a éte reimpr. plusieurs fois in-folio, avec des angmentations des éditeurs. L'abbé Drouet de Maupertuy a traduit cet ouvrage en 2 vol. in-8°, qui furent publiés en 1708. - L'Histoire de la persécution des Vandales, composée en latin, par Victor, évêque de Vitte en Afrique, zn-8°. Cette édition a été ornée par D. Ruinart d'un Commentaire historique, latin, et de Notes savantes. — Une nouv. édition des ouvrages de Saint-Grégoire de Tours, avec une Préface en 1 vol. in-fol. — Abrégé de la Vie du P. Mabillon, in-12. — Une lougue Vie latine du pape Urbain II.

RULHIÈRE, (Claude CAR-LOMAN ) de l'acad. française, mort le 30 janvier 1791. C'est un des hommes de lettres de la fin du 18e siècle, qui est parvenu à jouir de la plus brillante réputation sans avoir produit desouvrages bienmarquans. Rulhière avait, sans contredit, beaucoup de talent; mais on pent dire qu'il en a usé avec économie. Ses apologistes vantent la bonté de son caractère, et font les plus grands efforts pour épargner à sa mémoire le reproche de mechanceté qu'on a fait géné-

ralement à sou esprit. C'est à cenx qui liront ses ouvrages à l'absoudre on à le condamner sons ce rapport; mais nous pensons qu'il est disficile de ne pas trouver qu'il avait du penchant pour la satire, ou au moins du goût pour l'épigramme. An reste, Rulhière ne doit être placé ni parmiles écrivains du premier ordre, ni parmi ceux du second, que le dernier siècle a produits. Il n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ces classes. C'est un écrivain du nombre de ceux qui ont un caractère original et une physionomie particulière. Ses défauts, comme ses qualités, lui sont propres, et sou nom passera à la postérité avec les traits qui lui appartienneut. Né avec beaucoup d'esprit et d'amabilité, Rulhiere fut choisi par l'ex-mimistre Breteuil pour l'accompagner dans son ambassade en Russie. Il sut témoin de la fameuse révolution, qui fit monter Catherine II sur le trône de ce vaste empire, et fut terminée par la mort tragique du czar. On prétend que Rullière, qui a écrit les principales circonstances de cet événement, n'y a tracé le portrait de Catherine que sous l'influence d'un ressentiment occasionné par une mortification qu'il avait éprouvée, et dont voici le motif: On assure que Rulhière, ayant abordé cavalièrement l'impératrice, dans une promenade, pour lui

présenter un Mémoire, elle l Îniavait dit avec fierté: Monsieur, on ne m'aborde pas ainsi. Ce qu'il y a de certain, c'est que si l'academicien françois n'a pas ménagé l'impératrice de Russie, il a eu du moins la prudence de ne pas publier lui-même son ouvrage. Ce n'est, en effet, que quelques annees après la mort de l'auteur qu'il a paru. Après avoir voyagé avec le B. de Breteuil dans differentes cours de l'Europe, Rulhière accompagna le maréchal de Richelieu dans son gouvernement. C'est à cette époque qu'il débuta dans la carrière de la littérature, par son excellente Epître sur les disputes, qui rappelle les beaux tems de la poeste française, et ceux de l'éloquence et de la raison, par l'harmonie du style et par le fonds des idées. Aussi, lorsque cette Epître parut, Voltaire disait à ses anis: Lisez cela , c'est du bon tems. Une Epître sur le renversement de sa fortune, adressée à Chamfort, vint ajouter à sa réputation poétique, qu'il ent toujours l'adresse de ne pas compromettre, en rendant ses productions rares. Rulhière n'avait encore donné aucun ouvrage important, lorsqu'il fut reçu à l'acad, française en 1787. Son Discours de réception, justifia le choix de cette compagnie. De l'esprit, du gout, de l'élégance, des portraits traces d'une manière large, et cependant avec vé-

rité; des louanges données sans bassesse; des anecdotes piquantes, narrées avec grace, sont de ce discours un des meilleurs morceaux qui ayent parn dans ce genre. Bientôt après, Rulhière chercha encore à justifier le choix de l'académie, en plaidant avec chalent la cause des protestaus dans un ouvrage, qui forme un gros volume in-8°, et qui est plein de recherches savantes, et de discussions lumineuses. Cet ouvrage est remarquable par le style brillant et rapide de l'ecrivain, l'originalité des portraits, et l'adresse des rapprochemens historiques. Possesseur du mauuscrit de l'abbé de Mably sur l'Hist. de France, Rulhière l'a non-seulement corrigé avec le plus grand soin, il l'a encore terminé, et la seconde partie est presqu'entièrement de lui. Cet ouvrage a été imprimé en 1789. Tels sont les travaux littéraires connus de Rulhière jusqu'à l'époque de sa mort. On assure que c'est la moindre partie de sa gloire. On cite au nombre de ses ouvrages inédits, une Hist. de l'anarchie de la Pologne; celle de la diète de Ratisbonne, et un Extrait des Archives de la Bastille, dont le gouvernement l'avait chargé d'éclairer les ténèbres. Il avait fait aussi plusieurs comédies et un charmant poëme sur les Jeux de main. Ceux qui out entendu la lecture de ce poëme, disent

que c'est un chef-d'œuvre de grace, de gaieté, d'imagination et de bonne plaisanterie, et ne balancent pas à élever dans ce genre de poésie Rulhière, au niveau du chantre de Vert-Vert. Depuis la mort de Rulhière, on a publié son Fragment sur la révolution de Russie, dont nous avons déjà parlé; et un Recueil de Poésies diverses, dans lequel on trouve des anecdotes sur les aventures galautes du maréchal de Richelieu. Ce Recueil, qui a paru depuis peu (en 1801), forme un volume in-8°. — Un des neveux de Rulhière a réclame contre l'insertion, dans ce Recueil, de Poésies obscènes qu'on a mal-à-propos attribuées à son onele. Il a soutenn qu'elles n'étaient pas de lui. Il a ajouté, que les véritables manuscr. de Rulhière avaient été soigneusement conservés, et qu'ils seraient publiés un jour.

Ryen, (André du) sieur de Malezais, gentilhomme ordinaire du roi, né à Marcigny dans le Mâconnais, fut envoyé à Constantinople, et ensuite consul en Egypte. Il a laissé une Grammaire turque.

—Une traduction de l'alcoran, edit. d'Elzevir.—Une traduct.

du Gulistan, ou empire des roses, composé par Sadi, premier des poètes turcs et persaus. Nous avons eu des traduct. postérieures, qui sont meilleures et plus estimees. André du Ryer mourut vers le milien du 17º siècle.

RYER, (Pierre du) naquit à Paris en 1605, et mourut en 1638. Du Ryer fut membre de l'acad. française, et historiographe de France. Cesar, duc de Vendôme, le choisit pour son secrétaire. Ses différens titres, et sur-tout sa facilité lui promettaient une existence heureuse, lorsqu'il contracta un mariage pen avantageux qui dérangea entièrement sa fortune. Depuis cette époque, il fut obligé de travailler à la hâte pour faire subsister sa samille du produit de ses ouvrages. Sans compter ses traduct. des Métamorphos. d'Ovide, de l'Hist. de M. de Thou, il avait sait 19 pièces de théâtre. On dit que sa tragedie d'Alcyonée fit un plaisir si grand à la fameuse Christine de Suède, qu'elle se la fit relire jusqu'à trois fois dans un jour. Isaac du Ryer, père de Pierre, qui mourut en 1631, a fait quelques pastorales qui sont tombées dans l'oubli.











